

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



# Harvard College Library



# FROM THE J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

GIVEN BY ROGER WOLCOTT [CLASS OF 1870] IN MEMORY OF HIS FATHER FOR THE "FURCHASE OF BOOKS OF PERMAMENT VALUE, THE PREFERENCE TO BE GIVEN TO WORKS OF HISTORY, POLITICAL ECONOMY AND SOCIOLOGY" -----

•



.

•

# BATAILLES NAVALES

DE

# LA FRANCE

Paris. - Imprime par B. Thunor et Co, rue Racine, 26.

# BATAILLES NAVALES

DE

# LA FRANCE,

PAR

# O. TROUDE

ANCIEN OFFICIER DE MARINE

11 - 11

publié

### PAR P. LEVOT

CONSERVATEUR DE LA REPLIOTERQUE DU PORT DE BREST Correspondant du ministère de l'instruction publique pour les travanz historiques, etc.

TOME TROISIÈME

# **PARIS**

CHALLAMEL AINÉ, ÉDITEUR

27, rue de Bellechasse et 30, rue des Beulangers
1867



# **BATAILLES NAVALES**

DE

# LA FRANCE.

### ANNÉE 1796.

Le 13 vendémiaire an IV, - 5 octobre 1775, - la majorité des sections de Paris s'était soulevée contre la Convention nationale. Une nouvelle forme de gouvernement avait été proclamée, et le pouvoir exécutif avait été confié à cinq directeurs. Les décrets relatifs à la marine, qui surent rendus dès le mois de brumaire de cette même année. prouvent qu'on se préoccupait grandement de la situation de l'armée de mer et que le Directoire comprenait mieux la marine que les législateurs des Assemblées qui venaient de gouverner la France. Il remédia, en partie, aux vices des règlements en vigueur; mais il était bien difficile de sortir tout d'un coup de la voie fâcheuse dans laquelle on était engagé depuis plusieurs années et de revenir brusquement aux saines traditions. Si d'heureuses modifications furent introduites dans l'organisation du personnel, ces 111.

réformes ne portèrent leurs fruits que lentement, et le matériel laissa, pendant longtemps encore, beaucoup à désirer. Les événements qu'il me reste à raconter le démontreront.

Les contrariétés et les embarras que le contre-amiral Richery rencontrait depuis son arrivée à Cadix, au mois d'octobre de l'année précédente, furent encore augmentés par une insurrection générale des équipages de sa division. La révolte prit le caractère le plus alarmant à bord des vaisseaux le Jupiter, le Barras, la Victoire et de la frégate la Friponne. Les menaces les plus violentes furent faites aux capitaines et aux officiers de ces bâtiments. Le commandant de la division fut lui-même menacé d'être mis aux fers. Le motif de ce mouvement insurrectionnel était la lenteur avec laquelle avait lieu la vente des prises, dont les matelots réclamaient immédiatement le produit. La fermeté des chefs finit par imposer aux factieux, et tout rentra dans l'ordre.

Les Anglais n'avaient pas tardé à avoir connaissance de la relache de la division française à Cadix, et 6 vaisseaux et 3 frégates, commandés par le contre-amiral Mann, s'étaient établis en croisière devant ce port; cette division avait été détachée de l'escadre de l'amiral Jervis, qui bloquait alors Toulon. Voulant mettre à l'épreuve la bonne foi des protestations amicales de l'Espagne, et craignant avec raison que la division anglaise qui croisait devant Cadix ne fit partie d'une escadre qui attendait au large la sortie des vaisseaux français, le Directoire demanda à sa nouvelle alliée de faire accompagner le contre-amiral Richery, lorsqu'il mettrait sous voiles, par les deux escadres espagnoles qui étaient sur la rade de Cadix. La Cour d'Espagne acquiesça à cette demande, et les lieutenants généraux don Juan de Langara et de Solano, marquis de Socerro, reçurent l'ordre de naviguer de conserve avec la division française, et de prendre fait et cause pour elle au **beenin**.

Le 7 août, cette division, forte de 7 vaisseaux — le Conseur en faisait alors partie, — et 8 frégates, put enfin mettre à la voile; elle fut suivie par 8 frégates et 20 vaisseaux espagnols. Deux jours après, à la hauteur du cap Saint-Vincent, les Français et les Espagnols se séparérent; ceux-ci entrèrent dans la Méditerranée, et les autres firent route pour leur destination. C'étaient les vaisseaux de

Le contre-amiral Richery partait avec des instructions nonvelles, ou plutôt avec ses premières instructions modisiées. Il ne devait plus exécuter que ce qui se rapportait à Terre-Neuve : détruire les établissements des Anglais dans cette partie de l'Amérique du Nord. Les événements n'avaient pas permis au gouvernement de poursuivre l'exécution de son premier projet. La division du capitains Thévenard (Alexandre), qui avait mission de rejoindre le contre-amiral Richery à Saint-Domingue, était rentrée en France après l'avoir vainement attendu au Cap Français. Les autres frégates et corvettes qui devaient faire partie de cette expédition avaient recu de nouvelles missions. Une de ces frégates, la Méduse, eut une sin qui compromit un moment l'existence de son équipage. Malgré son état de vétusté qui, précédemment, avait déterminé le capitaine Thomas à passer sur l'Uranie, cette frégate fut renvoyée en France avec l'Insurgente à la fin du mois d'octobre 1795; le commandement en avait été donné au lieutenant de vaisseau Constantin (Jacques). Le 8 décembre, la Méduse fit des signaux de détresse. Ce sut inutilement que les ancres, les canons et tous les objets de grand poids furent jetés à la mer; l'eau gagnait avec une promptitude telle, qu'il fallut songer à évacuer immédiatement la frégate. Le temps était fort heureusement assez beau pour que le transbordement sur l'Insurgente pût se faire sans trop de difficultés. À 7<sup>h</sup> du matin, la Méduse, complétement évacuée, fut livrée aux flammes; l'eau était arrivée à la hauteur du faux-pont.

Le 4 septembre, un mois après son appareillage, le contre-amiral Richery arriva à Terre-Neuve et mouilla dans la baie des Taureaux. La batterie qui désendait ce point fut démolie: les canons furent encloués et leurs tourillons cassés. Les établissements de pêche furent ensuite détruits. Le mauvais temps retint la division au mouillage jusqu'au 7. Ce jour-là, le capitaine de vaisseau Allemand (Zacharie) fut envoyé dans la baie des Châteaux. à l'entrée du détroit de Belle-Isle, avec le Duquesne, le Censeur et la Friponne. Le lendemain, le contre-amiral Richery mit à la voile. Ses instructions lui enjoignaient d'aller à Plaisance; mais les avaries que les vaisseaux avaient éprouvées, la rupture de leurs câbles et la perte de leurs ancres, le déterminèrent à modifier les ordres du gouvernement. Il se dirigea sur les îles Saint-Pierre et Miguelon, en brûla les établissements et sit route pour France. Le 5 novembre, il mouilla sur la rade de l'île d'Aix d'où, quelques jours après, il se rendit à Brest.

Contrarié par le vent et des brumes continuelles, le comdant Allemand n'arriva que le 22 à sa destination. Le
ndant du fort répondit par une vive canonnade à la
n ion qui lui fut faite de se rendre. Les deux vaisux surent la faire taire; mais, dans la crainte d'une sur, car il était alors nuit, le débarquement fut remis au

ain. Lorsqu'il eut lieu, tous les établissements
aient abandonnés et détruits. Les batteries furent renles canons encloués et roulés dans la mer. Le lenla division remit sous voiles et attendit le contreral sous Belle-Isle jusqu'au 7 octobre. Un mois

après, le Duquesne, le Censeur et la Friponne mouillèrent à Groix, d'où il se rendirent aussi à Brest.

Dans le courant de l'année précédente, la paix avait été faite avec l'Espagne et la Prusse, et la coalition se trouvait réduite à l'Angleterre, à l'Autriche et à quelques princes de l'Allemagne et de l'Italie. Le gouvernement renouvelait avec l'Espagne le pacte de famille et projetait une quadruple alliance entre la France, l'Espagne, la Porte et Venise; la République n'était donc plus isolée et elle avait suscité à l'Angleterre une nouvelle ennemie. Tout annonçait en effet que la déclaration de guerre de l'Espagne à l'Angleterre allait bientôt suivre le traité d'alliance avec la France. La paix avait été signée avec Naples le 10 octobre, et le roi avait déclaré qu'il fermerait ses ports aux vaisseaux des puissances belligérantes. Un traité avait été conclu avec Gênes. Enfin la Bretagne et la Vendée venaient d'être soumises.

Dans ces circonstances, le Directoire se montra favorable au projet de Hoche. Ce général était à la tête de 100,000 hommes répandus sur les côtes de l'Océan et brûlait d'employer ces forces d'une manière plus digne de lui. Il suggéra au gouvernement un projet qu'il méditait depuis longtemps, celui d'une descente en Irlande. « Maintenant, disait-il, qu'on a repoussé la guerre civile des côtes de France, il faut reporter ce sléau sur les côtes d'Angleterre et lui rendre, en soulevant les catholiques d'Irlande, les maux qu'elle nous a faits en soulevant les Poitevins et les Bretons. » Le moment était favorable : les Irlandais étaient plus indisposés que jamais contre l'oppression du gouvernement anglais; le peuple des Trois-Royaumes souffrait horriblement de la guerre; les finances étaient chancelantes. L'entreprise dirigée par Hoche pouvait avoir les plus grandes conséquences. Le projet fut accueilli et Brest sut désigne pour point de réunion.

Le vice-amiral Truguet, alors ministre de la marine, seconda Hoche de toutes ses forces; mais comme il sentait la nécessité d'envoyer de prompts secours dans l'Inde, il voulait que l'escadre de Brest mit à la voile sans attendre l'arrivée des vaisseaux espagnols dont la coopération avait été jugée nécessaire, et qu'après avoir jeté l'armée expéditionnaire en Irlande, 8 vaisseaux fissent desuite route pour l'île de France. Ce plan avait le grave inconvénient de ne faire porter en Irlande qu'une partie des troupes destinées à l'expédition et de les laisser exposées loin de tout appui et secours, en attendant l'arrivée très-éventuelle des divisions de Toulon et de Terre-Neuve que devaient amener les contre-amiraux Villeneuve et Richery, et celle de l'escadre espagnole, dispersée dans les ports d'Espagne. Le projet du ministre ne sut pas mis à exécution; on sit des efforts extraordinaires pour hâter l'armement de tous les vaisseaux de Brest et le commandement en fut donné au vice-amiral Villaret Joyeuse.

Cette sois, comme en 1759, l'expédition projetée rencontra de nombreux adversaires; l'un des plus marquants était le commandant en ches de l'escadre. Afin de saire cesser le découragement qui était la conséquence naturelle de cet état de choses, et éviter les malheurs qui pouvaient résulter d'un désaut de zèle et d'audace, le Directoire n'hésita pas à retirer la conduite d'une affaire si importante à un officier partagé entre son devoir et son opinion. Le vice-amiral Morard de Galle sut désigné pour le remplacer.

Ce changement ne sit pas disparaître toutes les entraves que le général Hoche rencontrait dans l'exécution de son projet. « Qu'est-ce que la marine? écrivait-il au ministre. « Le beau problème à résoudre. Dieu me garde de m'en « mèler jamais. Quel composé bizarre! Un grand corps « dont les parties sont désunies et incohérentes; des con- « tradictions de tous genres; l'indiscipline organisée dans « un corps militaire. Ajoutez à cela l'orgueilleuse igno- « rance et la sotte vanité, vous aurez le complément.

« Pauvre Morard de Galle! il est déjà vieilli de vingt ans; « que je le plains (1)! »

Au mois de décembre, l'armée navale de Brest fut prête à prendre la mer. Malgré le soin que l'on eut de répandre le bruit, tantôt d'une expédition à Saint-Domingue, tantôt d'une descente à Lisbonne, le Cabinet de Saint-James se doutait du but de ces préparatifs et en concevait de sérieuses alarmes. Le ministre Pitt fit lever les milices et donna l'ordre de tout évacuer dans l'intérieur si les Français tentaient un débarquement.

Cependant la saison avançait et la division du contreamiral Richery était seule arrivée. Le commandant en chef ne crut pas pouvoir dissérer davantage son départ. Lés troupes furent embarquées et l'on se disposa pour l'appareillage. L'armée navale était forte de 17 vaisseaux, 14 frégates, 6 corvettes ou avisos, 6 gabares et 20 transports. L'avant-garde était commandée par le contre-amiral Bouvet; l'arrière-garde, par le contre-amiral Nielly; l'escadre légère obéissait au contre-amiral Richery.

| -      |                     | <u> </u>                                                                  |  |  |  |  |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Labora | 1.                  |                                                                           |  |  |  |  |
| 86     | Indomplable         | . capitaine Bedout.                                                       |  |  |  |  |
|        | ·                   | Morard de Galle, vice-amiral.<br>Bruix, contre-amiral, chef d'état-major. |  |  |  |  |
|        |                     |                                                                           |  |  |  |  |
|        | Droits-de-l'Homme   |                                                                           |  |  |  |  |
|        | Di otta-de-t Hombie |                                                                           |  |  |  |  |
|        | C                   | Bouvet (François), contre-amiral.                                         |  |  |  |  |
| - 1    | Constitution        |                                                                           |  |  |  |  |
| - 1    |                     | Nielly, contre-amiral.                                                    |  |  |  |  |
| - 1    | Pégate              | capitaine Clément Laroncière.                                             |  |  |  |  |
| - 1    |                     | Richery, contre-amiral.                                                   |  |  |  |  |
|        | Nestor              | capitaine Durand Lineis.                                                  |  |  |  |  |
|        | Révolution          |                                                                           |  |  |  |  |
|        | Trajan              |                                                                           |  |  |  |  |
| 78 /   | Pougueux.           | . — Maistral (Esprit).                                                    |  |  |  |  |
|        | Mucius              | — Querangal.                                                              |  |  |  |  |
|        | ## (##              | . — Querangai.                                                            |  |  |  |  |
|        | Tourville           |                                                                           |  |  |  |  |
|        | Pluton              |                                                                           |  |  |  |  |
|        | Eole                | . Malin.                                                                  |  |  |  |  |
|        | Walligny            | . Thévenard (Alexandro).                                                  |  |  |  |  |
|        | Cassard (2)         | Dufay.                                                                    |  |  |  |  |
|        | Redoutable          | Moncousu.                                                                 |  |  |  |  |
| ,      | Patriole            | Lafargue.                                                                 |  |  |  |  |
|        | Stduisent           |                                                                           |  |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Rousselin, Vie de Hoche.

<sup>(2)</sup> L'ancies Glèrieux.

#### BATAILLES. — 1796.

Frégales: Scévola, Impatiente, Romaine, Immortalité, Bellone, Tartu,
Bravoure, Coquille, Charente, Cocarde, Fraternité, Surveillante, Résolue, Sirène.

Corvettes : Atalante, Muline.

Brig: Voltigeur.

Lougres: Affronteur, Renard, Vautour.

## Les troupes embarquées étaient :

La légion des Francs forte de 2,000 hommes, et commandée par le général Humbert. — La 24<sup>me</sup> demi-brigade d'infanterie légère, 3,800 hommes, général Watrin. — La 27<sup>me</sup> demi-brigade d'infanterie de bataille, 4,100 hommes, général Gratien. — La 81<sup>me</sup>, 4,310 hommes, général Geney. — La 94<sup>me</sup>, 4,000 hommes, général Spital. — Sept escadrons de cavalerie, 1,100 hommes, général Mermet. — Brigade étrangère, 900 hommes, général Harty. — Artillerie, 1,200 hommes, général Debelle.

Le débarquement devait avoir lieu dans la baie de Galway, dans le comté de ce nom, sur la côte occidentale d'Irlande; et, si quelque chose y faisait obstacle, à l'embouchure de la rivière la Shannon, dans le comté de Limerick, sur la même côte; ou enfin, dans la baie de Bantry, du comté de Cork, sur la côte Sud. Le vice-amiral Morard de Galle avait ordre de rentrer à Brest aussitôt que les troupes et les munitions seraient à terre, en laissant toutefois quelques frégates au général Hoche.

Le 15 décembre, l'armée navale sortit de Brest, et mouilla le soir à Bertheaume pour attendre le Pégase et la Révolution qui n'avaient pas pu mettre sous voiles. Ces vaisseaux rallièrent le lendemain, et l'armée, appareillée vers 2<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> de l'après-midi, par une jolie brise d'Est, donna dans le raz de Sein, en ordre de convoi, conformément au signal fait au moment de l'appareillage et aux ordres verbaux donnés précédemment au capitaine du Nestor qui était le chef de file de la ligne.

Les officiers généraux, à l'exception du contre-amiral Richery, avaient mis leur pavillon sur des frégates. Le vice-amiral Morard de Galle et le général Hoche étaient sur la Fraternité, capitaine Fustel; le contre-amiral Bouvet avait choisi l'Immortalité, capitaine Siméon; le contreamiral Nielly, la Résolue, capitaine Montalan.

Le vent augmentant beaucoup, à 5<sup>h</sup> le commandant en chef sit signal de courir vent arrière, c'est à-dire de sortir par l'Iroise. Ce signal ne fut pas aperçu par tous les bâtiments; 6 vaisseaux, 6 frégates, une corvette et un lougre continuèrent leur route. Ainsi, l'armée se trouva disloquée dès sa sortie du port. L'obscurité de la nuit n'en fut pas la seule cause. Des feux brûlés et des coups de canon tirés par la Fraternité pour indiquer le changement de route, furent répétés par une frégate anglaise qui avait aperçu les vaisseaux français, et en trompèrent quelques-uns sur la direction qu'ils devaient suivre. En outre, le Séduisant qui avait continué sa route par le raz, s'était jeté sur la roche nommée le Grand-Stévenec, et n'avait cessé de tirer du canon, mais sans pouvoir réussir à se faire porter des secours. La majeure partie de son équipage fut cependant sauvée; le capitaine Dufossev perdit la vie.

Le 17 au jour, le contre-amiral Bouvet se trouva en dehors du raz, isolé, mais en vue d'un bon nombre de bâtiments dont il se rapprocha; tous couraient bâbord amures. Persuadé que le commandant en chef se trouvait parmi eux, il vira de bord à 11<sup>h</sup>; mais lorsqu'on fut assez bien rallié pour pouvoir se reconnaître, il vit son erreur. Les bâtiments qui se trouvaient ainsi groupés autour de lui étaient : l'Indomptable, les Droits-de-l'Homme, la Constitution, le Trajan, le Patriote, le Tourville, l'Éole, le Cassard, la Surveillante, la Scévola, la Tartu, la Coquille, la Bellone, la Sirène, l'Impatiente, la Charente, et un transport. Il ouvrit ses depèches, ainsi que le lui enjoignaient ses instructions dans le cas d'une séparation, et il vit qu'il devait se rendre au cap Mizen Head de la côte Sud d'Irlande, et y croiser pendant cinq jours. Le vent ayant passé au S.-O., le contre-amiral Bouvet sit route au (). N. O. asin d'eviter les croiseurs anglais, et

le 19 seulement il gouverna au Nord. Ce jour-là, il fut joint par les contre-amiraux Nielly et Richery qui, ainsi que lui, avaient perdu les traces du commandant en chef et avaient rallié quelques-uns des bâtiments de l'armée. C'étaient: la Révolution, le Fouqueux, le Mucius, le Pluton, le Wattiany. le Redoutable, la Bravoure, le Voltigeur, et les trois lougres. Le Nestor, la Fraternité, la Cocarde, la Romaine, l'Atalante et la Mutine manquaient seuls désormais. Les deux contre-amiraux se rangèrent sous les ordres du contreamiral Bouvet qui se trouva ainsi commander la presque totalité de l'armée. Le lendemain de la jonction, le temps fut très-mauvais; il venta grand frais de l'Est. Le 21, l'armée navale était à l'entrée de la baie de Bantry. Le mauvais temps continua pendant trois jours; la neige tombait en abondance. Dans ces circonstances, l'incapacité des équipages rendant la manœuvre fort difficile, le contreamiral Bouvet mouilla au large de l'île Bear. Quelques bâtiments imitèrent sa manœuvre; d'autres restèrent sous voiles, et pour la seconde fois, l'armée se trouva divisée. Les instructions du contre-amiral Bouvet ne prévoyaient pas le cas qui se présentait. 6,000 hommes de troupes environ, mais sans munitions, se trouvaient sur les 8 vaisseaux, les 6 frégates et le transport qui avaient jeté l'ancre. Le général Grouchy qui, en l'absence du commandant en chef de l'expédition, était le plus ancien officier général, réunit en conseil tous les généraux présents, et il fut décidé que les troupes seraient mises à terre; la division appareilla pour se rapprocher de Bantry. Elle était à peine au mouillage, que le vent qui soufflait médiocrement de l'E.-S.-E., augmenta au point de rendre impossibles les communications avec la terre. Le signal d'appareiller fut fait, mais tous les bâtiments ne purent l'exécuter : plusieurs cassèrent leurs câbles; d'autres les coupèrent et prirent le large avec les premiers. L'Immortalité fut du nombre de ces derniers. Le vent ne diminua que le 29. S'estimant alors à 180 milles dans le S.-E. de Bantry, et

n'ayant plus que dix-huit jours de vivres, le contre-amiral Bouvet fit route pour Brest, où il mouilla le 1° janvier 1797. Cet officier général fut de suite suspendu de ses fonctions.

Revenons maintenant sur nos pas et voyons ce qu'étaient devenus les autres bâtiments de l'armée navale.

Le 17 décembre au jour, lendemain de l'appareillage de Bertheaume, la Fraternité sur laquelle, on se le rappelle, le commandant en chef avait arboré son pavillon, la Fraternité s'était trouvée seule avec le Nestor. Le capitaine Linois, pressentant les intentions du commandant en chef, l'avait rallié assez à temps pour sortir avec lui par l'Iroise. Ils avaient été rejoints dans la journée par la Cocarde et la Romaine et avaient sait route ensemble pour la baie de Bantry. Le 23, la Cocarde fut perdue de vue dans un grain; déjà la veille, le Nestor s'était séparé. Le capitaine Linois se dirigea alors vers la baie de Bantry et y mouilla le 1º janvier. Trois vaisseaux, 4 frégates et un côtre y étaient au mouillage. Consultés sur ce qu'il convenait de faire, les officiers généraux de terre et les chess de division présents déciderent qu'il n'y avait pas lieu de tenter un débarquement; qu'il fallait croiser pendant deux jours et ensuite, vu la petite quantité de vivres qu'avait chaque bâtiment, retourner à Brest,

Isolée encore une fois et arrivée en vue des côtes d'Irlande, la Fraternité aperçut un vaisseau anglais qui la chassa et l'obligea de prendre le large. Il ventait grande brise. La batteria des gaillards fut jetée à la mer, et bientôt le vaisseau fut perdu de vue. Dès que le vent diminua, la Fraternité gouverna au N.-E. Elle faisait route pour se rapprocher du rendez-vous lorsque, le 8 janvier, elle rencontra la Révolution et la Scévola. Cette dernière coulait bas d'eau et l'on travaillait au transbordement de son équipage sur la Révolution. Le commandant en chef fit hâter l'opération, et ayant appris qu'il n'y avait plus un seul bâtiment à Bantry, il se dirigea sur Brest dans la crainte de

manquer de vivres. Après avoir été chassées plusieurs fois par les croiseurs anglais et en dernier lieu par l'escadre de l'amiral Bridport, la Révolution et la Fraternité entrèrent à Rochefort, le 13 janvier. La ration de vivres était. depuis quelques jours, réduite au strict indispensable.

Si les bâtiments qui tinrent la mer eurent à souffrir, ceux qui restèrent au mouillage furent peut-être plus maltraités encore. L'Impatiente, capitaine Deniau, sut jetée à la côte pendant la nuit du 29 décembre. Une partie de son équipage fut faite prisonnière; le reste parvint à gagner les bâtiments qui étaient sur rade. La Surveillante, capitaine Bernard, faisait tant d'eau, qu'elle fut évacuée et coula dans la baie même. La Résolue qui, dans un abordage avec la Révolution, avait démâté de tous ses mâts, moins le grand, était allée mouiller, le 22 décembre, à l'entrée de la baie de Bantry. Là, apercevant une partie de l'armée, le contre-amiral Nielly avait demandé des secours qui ne lui avaient pas été envoyés. Il avait alors expédié un officier au contre-amiral Bouvet pour lui exposer sa position. Mais le temps, assez beau depuis vingt-quatre heures, étant devenu mauvais au commencement de la nuit, la Résolue avait coupé ses câbles et fait route au S.-O. sous un foc; il ventait grand frais du S.-E. Une partie de l'artillerie fut jetée à la mer et l'on parvint à établir deux voiles sur le grand mât, et sur un mât de hune installé en mât de misaine. Le 29, le vent passa au O.-N.-O. L'état-major fut consulté sur la question de savoir si la Résolue pouvait retourner sur les côtes d'Irlande dont on s'estimait alors à 150 milles. Il y eut unanimité dans la réponse. La frégate fit route pour Brest et, sous Ouessant, elle rencontra le Pègase qui la prit à la remorque. Contrariés par les calmes, ils ne purent entrer à Brest que le 11 janvier.

Le Mucius, l'Indomptable, le Wattigny, l'Éole, le Patriote, le Cassard, la Bellone, la Coquille, l'Atalante, le Vautour, l'Affronteur étaient rentrés le 1<sup>er</sup> janvier; le Pluton le 11. Le Redoutable, le Nestor, le Fougueux, le Tourville mouillèrent le 13; la Constitution et le Trajan le 14. Toutes les frégates et les corvettes rentrèrent aussi à Brest, à l'exception de la Fraternité qui était allée à Rochefort, de la Bravoure, qui mouilla à Lorient, et de la Tartu, qui fut prise le 5 janvier par le vaisseau anglais de 72° Poly-PHEMUS.

La République eut aussi à déplorer la perte des Droitsde-l'Homme. Je dirai plus loin la fin malheureuse de ce vaisseau.

Après de vives et pressantes sollicitations, le roi d'Espagne venait de consentir à ce que son armée de mer se rendit sur les côtes d'Italie où elle devait agir de concert avec l'escadre de Toulon, que commandait alors le contreamiral Brueys. Sortis de Cadix pendant le mois d'octobre, les vaisseaux espagnols furent assaillis par un coup de vent qui les dispersa; quelques-uns relâchèrent à Mahon, d'autres tinrent la mer, le plus grand nombre entra à Toulon. Le 9 novembre, le capitaine général de Cadix don Juan de Langara était mouillé sur cette rade avec 21 vaisseaux, 12 frégates et 2 corvettes; il y avait encore 5 vaisseaux à Mahon.

L'époque avancée de la saison parut à la Cour d'Espagne une raison suffisante pour ajourner les projets; l'armée navale espagnole fut rappelée à Carthagène et elle quitta Toulon le 1<sup>rr</sup> décembre, en compagnie de 5 vaisseaux français et de 3 frégates, commandés par le contre-amiral Villeneuve qui faisait route pour Brest, où il devait se réunir à l'armée de l'Océan. Cette division franchit le détroit en plein jour avec un vent d'Est très-violent qui retint l'amiral Jervis à Gibraltar. Lorsque, le 20, elle arriva devant Ouessant, elle trouva le port de Brest bloqué par 21 vaisseaux anglais qui la chassèrent et l'obligèrent à entrer à Lorient.

Aussitöt que les premiers vaisseaux espagnols avaient paru devant Toulon, le commandant en chef de l'escadre avait fait appareiller le brig de 14° le Hasard, capitaine Bassière, pour aller les reconnaître. Ce brig se perdit sur l'île Honorat du groupe Sainte-Marguerite.

Deux mois plus tard, l'armée navale d'Espagne sortit de la Méditerranée sous le commandement du lieutenant général de Cordova. Attaquée, le 14 février 1797, près du cap Saint-Vincent, par l'escadre anglaise de l'amiral Jervis, elle perdit 4 vaisseaux et rentra à Cadix où, à partir de ce moment, elle fut bloquée par des forces supérieures qui l'empêchèrent de reprendre la mer.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler l'opinion de Nelson sur la marine espagnole de cette époque, et sur l'alliance que la France venait de contracter avec cette puissance. « Les Espagnols, écrivait ce grand capitaine, font de fort » beaux navires, mais ils ne feront pas aussi facilement des « hommes. Leur flotte n'a que de mauvais équipages et « des officiers pires encore. D'ailleurs ils sont lents et « manquent d'activité.

« On prétend que l'Espagne a consenti à fournir à la République française 14 vaisseaux de ligne prêts à pren« dre la mer (1). Je suppose qu'il s'agit de vaisseaux sans « équipages; car les prendre avec un pareil personnel se« rait pour la République le plus sûr moyen d'en être « promptement débarrassée. Dans le cas où ce traité amè« nerait la guerre entre nous et les Espagnols, je suis cer« tain que l'affaire de leur flotte sera bientôt faite, si elle « ne vaut pas mieux que celle qu'ils possédaient quand ils « étaient nos alliés. »

Cette appréciation était exacte. Les Espagnols avaient à peine soixante à quatre-vingts matelots par vaisseau. Le reste des équipages se composait d'hommes entièrement étrangers à la navigation, recrutés depuis quelques mois dans la campagne ou les prisons et qui, de l'aveu même

<sup>(1)</sup> L'Espagne avait garanti à la France un secours de 15 vaisseaux de 74°, 6 frégates et 4 corvettes.

des historiens anglais, lorsqu'on voulait les faire monter dans la mâture, tombaient à genoux frappés de terreur panique, et s'écriaient qu'ils aimaient mieux être immolés sur place que de s'exposer à une mort certaine en essayant d'accomplir un service aussi périlleux. A bord de l'un des vaisseaux capturés au combat du 14 février, on trouva quatre ou cinq canons, du côté où le vaisseau avait combattu, qui n'avaient pas été détapés (1).

Les ressources de la France étaient tellement épuisées. qu'il avait fallu, jusqu'à ce jour, se borner à un système purement défensif dans l'Inde. Les forces navales de la République dans ces parages consistaient en deux frégates, la Prudente et la Cybèle et le brig le Coureur. Depuis la déclaration de guerre, les colonies des îles de France et de la Réunion (2) n'avaient reçu aucun secours de la métropole: et c'était avec cette faible division à laquelle s'adjoignaient un grand nombre de corsaires, que le gouverneur général était parveng à les soutenir et à les alimenter. Quelques bâtiments isolés y avaient cependant été envoyés. L'importance de ces îles détermina le Comité de salut public à ordonner l'armement d'une division destinée à les protéger et à troubler le plus possible le commerce des ennemis dans cette partie du monde. Le contre-amiral Kerguelen dut d'abord partir avec 2 vaisseaux, 8 frégates et 2 corvettes; mais ce projet n'eut pas de suite. Au mois d'octobre 1795, le contre-amiral Sercey fut désigné pour prendre le commandement de la division de frégates et de corvettes ci-après que l'on armait à Rochefort.

| Canon |                   |                                                                                              | ,                          |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - (   | Forte             | capitaine                                                                                    | Beaulieu-Leloup.           |
| 48    |                   | capitaine Beaulieu-Leloup,<br>Sercey, contro-amiral,<br>capitaine Willaumez (Jean-Baptiste). |                            |
|       | Régénérée         | capitaine                                                                                    | Willaumez (Jean-Baptiste). |
| 10    | Cocarde-Nationale | · <b>-</b>                                                                                   | L'hermitte (Jean).         |

<sup>11,</sup> Jurien de la Gravière, Etudes sur la dernière guerre maritime.

<sup>(2)</sup> Nouveau nom de l'île Bourbon.

#### BATAILLES. - 1796.

- Sour, es fiète. . . . . Bigot.

  Mahé de Labourdennais.
- Mahé de Labourdonna

Dufter .... - Pomiès.

La corrette le Moineau, capitaine Tailleau, fut expédiée commencement du mois de février, pour aller annoncer se secours au gouverneur général de l'Inde. En lui donmant avis de la pacification de la presque totalité de la Mallande, la Convention nationale lui prescrivit de faire son possible pour empêcher les possessions de cette puissance de tomber au pouvoir des Anglais. Le défaut d'approvisionnements retarda d'abord le départ de cette expédition et plus tard, lorsque la division fut prête, un violent coup de vent qui eut-lieu pendant la nuit du 3 février. vint augmenter les embarras. Tous les bâtiments firent des avaries, et celles de la Cocarde étaient telles, qu'on remnlaca cette frégate par la Vertu, de même force : le capitaine L'hermitte en prit le commandement. Le contre-amiral Sercey put ensin faire embarquer les troupes destinées aux colonies de l'Inde et, le 4 mars 1796, il mit à la voile, laissant sur rade la Vertu qui n'était pas encore prête. La division se dirigea sur les Canaries et mouilla à Palma, où elle fut ralliée par la frégate du capitaine L'hermitte. Elle remit sous voiles le 31, et arriva à l'île de France le 18 juin avec plusieurs prises, mais elle comptait déjà deux batiments de moins. Dans la traversée de France aux Canaries, les deux corvettes avaient fait des avaries; et plusieurs voiles ayant été aperçues avant qu'elles fussent réparées, deux représentants du peuple embarqués sur la Forte et qui se rendaient à l'île de France comme commissaires de la Convention, donnèrent l'ordre de ne pas les attendre. La Mutine avait craqué son mât de misaine. Lorsque le capitaine Pomiès se vit abandonné, il se dirigea sur le Ferrol. Ses avaries réparées, il fit route pour sa destination; mais une forte voie d'eau le força à relâcher à Sainte-Croix de Ténérisse. Ne pouvant réussir à y aveugler cette voie d'eau, il retourna en France. La Mutine mouilla à Lorient le 28 juillet.

Le Bonne Citoyenne, à laquelle je reviendrai plus tard, se dirigea vers les côtes d'Espagne.

Après l'arrivée du contre-amiral Sercey dans l'Inde, la division navale que la France entretenait dans ces mers se trouva composée comme il suit :

| Canon | s.                                                                                                              |  |                                        |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--|--|
| - 1   | Forte                                                                                                           |  | capitaine Beaulieu Leloup.             |  |  |  |
| 42    | Forte capitaine Beaulieu Leloup. Sercey, contre-amiral.  Régénérée capitaine Willaumez (Jean-Baptiste) Preneuse |  |                                        |  |  |  |
|       | Régénérée                                                                                                       |  | capitaine Willaumez (Jean-Baptiste).   |  |  |  |
|       | Preneuse                                                                                                        |  | - Marquès.                             |  |  |  |
| 40    | ( Vertu                                                                                                         |  | <ul> <li>L'hermitte (Jean).</li> </ul> |  |  |  |
|       | Vertu                                                                                                           |  | - Tréhouart (Pierre).                  |  |  |  |
| 56    | Prudente                                                                                                        |  | - Magon Médine.                        |  |  |  |
| 22    | Brûle-Gueule                                                                                                    |  |                                        |  |  |  |
| 16    | Moineau                                                                                                         |  | - Tailleau.                            |  |  |  |
| 14    | Coureur                                                                                                         |  |                                        |  |  |  |

Le conseil de l'île de France refusa de recevoir les deux commissaires de la Convention arrivés sur la Forte pour faire mettre à exécution le décret relatif à l'abolition de l'esclavage, et le capitaine du brig le Moineau reçut l'ordre de les conduire aux Philippines. Sur leur réquisition, le capitaine Tailleau fit route pour France.

Après un mois de séjour à l'île de France, le contreamiral Sercey appareilla avec les frégates la Forte, la Vertu, la Régénérée, la Prudente, la Cybèle et la Seine, alors armée en guerre, et dont le commandement avait été donné au capitaine de vaisseau Latour, et la goëlette l'Alerte, capitaine Maller. Il se porta sur la côte de Malabar, ensuite sur celle de Coromandel; se présenta devant Pondichéry et se dirigea avec ses prises sur le port d'Achem, situé à l'extrémité occidentale de l'île de Sumatra. La goëlette sut prise par la frégate anglaise Carysport en se rendant à Tranquebar. Le 8 septembre, à l'entrée du détroit de Malacca, deux bâtiments furent aperçus sous le vent; c'étaient l'Arrogant et le Victorious, vaisseaux anglais de 82°, capitaines Richard Lucas et William Clark. Le contre-amira Sercey ne crut pas ses 6 frégates capables de lutter avec avantage contre ces 2 vaisseaux. Mais, si sa manœuvre indi-

qua qu'il ne recherchait pas le combat, elle prouva aussi qu'il ne le redoutait pas. Ses frégates ne changèrent en effet rien à leur voilure, et il continua sa route. Les deux vaisseaux se rapprochèrent beaucoup dans les vingt-quatre heures qui suivirent et, le lendemain matin, la route qu'ils faisaient à contre-bord de la division française, les portait sur la queue de la colonne. Le vent soufflait du O.-N.-O. Vers 7<sup>h</sup> du matin, au moment où ils allaient se trouver sur le prolongement de la ligne, le contre-amiral Sercey sit signal de virer vent-arrière tout à la fois. Les deux capitaines anglais se méprenant probablement sur le but de cette manœuvre, et redoutant peut-être un abordage auquel ils n'étaient pas préparés, laissèrent arriver et ne ripostèrent pas d'abord à la canonnade que les frégates commencèrent dès qu'elles eurent viré. Mais lorsqu'ils eurent la certitude que la division française changeait simplement d'amures, ils tinrent le vent, et leur seu devint très-nourri. La brise, déjà trèsfaible, tomba entièrement aux premières bordées. La Prudente et la Cybèle, qui avaient été placées au vent des autres frégates, ne purent prendre qu'une part très secondaire au combat. Bien que l'emploi des canots fût nécessaire pour conserver l'ennemi par le travers, l'Arrogant réussit à se retirer, à 9<sup>h</sup>, avec son grément haché et sa vergue de petit hunier coupée. Tout le feu des frégates fut alors concentré sur le Victorious; deux lui présentaient le travers à tribord; les autres étaient par sa hanche du vent. Le capitaine Clark, gravement blessé, avait été remplacé par le premier lieutenant. Malheureusement, les frégates ne purent se maintenir dans cette position, et leur feu. très-irrégulier, fut sans effet. Enfin, le Victorious parvint à se rapprocher de l'Arrogant, et celui-ci ayant réparé ses avaries, le combat redevint général; il dura jusqu'à 11 30 -. La brise qui s'éleva alors au N.-O. retira tout à fait le Vicroaious de la position critique dans laquelle l'avaient mis le calme et l'éloignement de son compagnon; l'Arrogant M thivit, et le contre amiral Sercey ne mit pas obstacle à

property to the second second second

leur retraite. Malgré l'avantage incontestable qu'il avait remporté, il ne voulut pas recommencer une lutte qu'il persistait à considérer comme très-disproportionnée, et que ses instructions lui enjoignaient d'éviter. Il se dirigea sur l'île du Roi de l'archipel de Merguy et y mouilla le 3 octobre. Toutes les frégates avaient reçu des avaries au combat du 9 septembre, mais la Vertu avait été plus maltraitée que les autres.

Après une relâche de quinze jours, le contre-amiral Sercey retourna sur la côte de Coromandel; il y apprit que les Anglais projetaient une expédition contre Batavia. Cette nouvelle lui fit prendre la détermination de lever de suite sa croisière et de se diriger sur ce port où il arrivale 18 novembre.

Maintenant, comme à toutes les époques, nous voyons la division navale de l'Inde abandonnée à elle-même et obligée de s'industrier pour vivre et pour remplacer le matériel mis hors de service, tant par les boulets de l'ennemi que par suite d'une navigation presque continuelle. Dès en partant de France, elle était sans approvisionnements; tout ce qu'on pouvait saire alors était de vivre au jour le jour; on espérait en la Providence pour le reste, et c'était sans crainte sur l'avenir qu'on envoyait un bâtiment à l'autre bout du monde. On comptait sur le dévouement de tous. Cela n'empêchait pas les plaintes des chess, dont la position était d'autant plus difficile qu'il leur était impossible de faire droit à des réclamations souveut fondées. En arrivant à Batavia, le contre-amiral Sercey prévint le ministre de la marine que sa division était dans le dénûment le plus complet, qu'elle était obligée de vivre d'industrie, qu'elle n'avait ni pain ni vin, et manquait de toutes les munitions : « Faites-nous donner des effets d'habillement. disait-il, les matelots sont réduits à quitter le linge qu'ils ont sur le corps pour le laver (1). »

<sup>(1) (</sup>In lit dans le projet de dépenses de l'an VII, approuvé par le ministre

On a vu que la frégate la Sensible, capitaine Escoffier, et la corvette de 22º la Sardine, capitaine Icard, avaient quitté la rade de Smyrne, au mois de décembre 1795, et s'étaient dirigées sur Tunis avec l'ex-frégate anglaise de 28° la Némésis, capitaine Chautard. Le capitaine Escoffier ne fit qu'un court séjour sur cette rade; il y laissa, en outre des deux bâtiments qui viennent d'être indiqués, la corvette le Postillon, capitaine Rapon, et le brig de 12° le Gersaut, capitaine Cavalier. Ces navires étaient encore sur la rade de Tunis, le 9 mars, lorsque les vaisseaux anglais BARFLEUR, EGMONT, BOMBAY CASTLE et ZEALOUS, la frégate TARTAR et un cutter, sous les ordres du vice-amiral honorable William Waldegrave, mouillèrent dans la baie. Sur l'invitation qui lui en fut faite, le capitaine Chautard se rendit à bord du Barfleur, où le vice-amiral Waldegrave lui apprit que l'agent consulaire de la Grande-Bretagne près le bey de Tunis avait pris ses passe-ports et que le gouvernement anglais ne pouvait tarder à déclarer la guerre à la Régence. Il ajouta que les bâtiments français ne devaient par conséquent pas se considérer comme en pays neutre et il déclara avoir l'intention de les couler si, tentant une défense inutile, leurs capitaines ne consentaient pas à amener de suite leur pavillon. La résistance n'était pas possible : les Anglais prirent possession de la Némésis, de la Sardine et du Postillon.

Le capitaine Cavalier seul refusa d'obtempérer à l'invitation du vice-amiral anglais; il jeta le Gersaut à la côte et, trois sois, il repoussa l'attaque des embarcations de la division ennemie. Le vice-amiral Waldegrave ne poussa pas plus loin l'agression; il appareilla avec ses prises, après avoir mis à terre les capitaines, les officiers et les équipages des bâtiments qu'il emmenait. Le Gersaut ne put être relevé.

de la marine, le curieux paragraphe que voici : « Dans le nombre des frégates armées, on n'a pas compris les dépenses de celles qui sont dans l'Inde, parce que le gouvernement n'entretient pas de communications avec ces colonies.

L'enseigne de vaisseau Chautard dut rendre compte de sa conduite. Prenant en considération l'énorme disproportion des forces qui s'étaient trouvées en présence, le jury déclara qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre cet officier.

Le capitaine Jaslin du côtre l'Aspic, en croisière à l'entrée du canal Saint-Georges aperçut, le 10 mars dans l'après-midi, un fort navire sous le vent. La mer était grosse et couvrait le côtre de l'avant à l'arrière. Par un temps semblable, il lui était difficile d'échapper à la poursuite du bâtiment aperçu et, à 5° 30°, il reçut ses premiers boulets. Le capitaine français essaya de tous les moyens possibles pour se faire perdre de vue; ce fut en vain. A 6° moins un quart, l'Aspic amena son pavillon et fut amariné par la frégate anglaise de 40° Ouebec, capitaine John Cook.

Le capitaine Jaslin fut traduit devant un conseil martial qui, à l'unanimité, le déclara non coupable.

Comme je l'ai déjà dit (1), dans les premiers jours du mois de mars, et alors qu'il faisait route pour l'île de France, sur l'ordre des deux commissaires de la Convention nationale passagers sur la Forte pour se rendre dans cette colonie, le contre-amiral Sercey avait signalé liberté de manœuvre aux deux corvettes de sa division qui, ayant fait quelques avaries, retardaient sa marche. La Mutine, on doit se le rappeler, était entrée à Lorient. L'autre, la Bonne Citoyenne, avait démâté de son petit mât de hune et avait biemôt perdu la division de vue. Le capitaine Mahé de Labourdonnais se dirigea de suite sur l'Espagne. Le mauvais temps l'empêcha de songer d'abord à remplacer son mât de bune; plus tard, il fut impossible de mettre le mât de rechange en clef, quelque

<sup>(1)</sup> Page 16.

3 fregates anglaises sous les ordres de sir Robert Stopford et joint après douze heures de poursuite, le capitaine de Labourdonnais ne crut pas devoir exposer par une défense inutile la vie des hommes qu'il commandait. A 3<sup>h</sup> de l'après-midi, il déchargea sa batterie par le travers de la frégate de 48° Phaeton et amena son pavillon.

Le jury qui examina la conduite du lieutenant de vaisseau Mahé de Labourdonnais le déchargea d'accusation.

Le 11 mars, lendemain de son départ de la Guadeloupe. la flûte le Marsouin, capitaine Gois, fut chassée par une frégate qui la gagna facilement. La brise était fraiche de l'E.-N.-E. Espérant pouvoir se dérober aux poursuites de l'ennemi pendant la nuit, le capitaine Gois changea de route à 7<sup>h</sup> du soir. Une demi-heure plus tard, la frégate, à la corne de laquelle on put distinguer le pavillon de la Grande-Bretagne, était par la hanche de bâbord et hélait le Marsouin sans recevoir de réponse. La canonnade s'engagea alors avec vigueur et elle continua jusqu'à ce que le nombre des tués et des blessés eût rendu la désense impossible; la slûte avait perdu sa vergue barrée, celle du perroquet de fougue, et le reste de sa mâture était criblé. A 10° 15<sup>2</sup>, le capitaine Gois, blessé lui-même, ordonna d'amener le pavillon. Le Marsouin sut amariné par la frégate anglaise de 44° BEAULIEU, capitaine Skiner.

L'enseigne de vaisseau Gois fut déchargé d'accusation.

Chassé, le 17 mars, par une division anglaise, un convoi parti de Brest sous la protection de la corvette de 16º l'Étourdie, capitaine Dusaulchoy, des lougres le Rayon de 10º et le Neptune Hards qui n'en avait qu'un, se réfugia dans la baie d'Erqui, à l'Est de la baie de Saint-Brieuc, où les bâtiments d'escorte s'embossèrent. La brise était faible du N.-E. Après avoir fait sonder le chenal, le

capitaine sir Sidney Smith, de la frégate de 48° Dianonn. donna dans la passe avec le brig de 22° LIBERTY, capitaine George M'Kinley, et le lougre Aristochat, capitaine Abraham Gassett, malgré le seu d'un canon de 12 qui saisait toute la désense de cette passe. A midi 15-, la division anglaise parut à l'ouvert de la baie, et la flottille joignit son feu à celui de la pièce de canon établie à terre; celle-ci cessa de tirer presque de suite, faute de munitions. Les Anglais s'en emparèrent d'abord. A 1º 30-, la frégate mouilla à une encablure par la hanche de l'Étourdie; le brig et le lougre se placèrent derrière et l'attaque commença immédiatement. La désense sut vigoureuse, mais elle devait avoir un terme, et les Anglais pouvaient espérer que la lutte se terminerait par la capture de tous les bâtiments français; ils se trompaient. Le capitaine Dusaulchov venait d'être tué et le second de la corvette, grièvement blessé. L'enseigne de vaisseau Montfort (Gilles-Francois), qui prit le commandement, ordonna à tous les capitaines d'incendier leurs navires. Cet ordre fut ponctuellement exécuté. Les embarcations anglaises voulurent arrêter l'incendie à bord de l'Étourdie: mais le feu de mousqueterie qu'on dirigea sur elles du rivage fut ai vif qu'elles se virent obligées de se retirer. L'explosion de la corvette eut lieu vers 9<sup>4</sup>. La division ennemie prit le large pendant la nuit.

Un convoi de 74 navires, parti de Brest pour Nantes et Rochesort, sut chassé, le 19 mars, par le travers de la baie d'Audierne, par la division du commodore anglais Sir Borlase Warren, en croisière sur la côte de Bretagne avec les srégates Ponons, Anson de 48°, Antois de 44 et Galatra de 40. La brise était fraiche de l'E.-S.-E. Le capitaine Pillet, de la corvette la Cigogne, était spécialement chargé de la conduite des convois dans cette partie du golse; mais l'importance de celui-ci ayant sait sentir la nécessité

d'augmenter le nombre des convoyeurs, l'escorte se trouvait composée des frégates la Proserpine de 42°, capitaine Daugier, la Tamise, la Variante (1) et la Coquille de 40, capitaines Fradin. Durand et Chesneau; des corvettes la Cigogne, l'Intrépide et de l'aviso les Trois Couleurs. Le capitaine Daugier avait pris le commandement provisoire en vertu de son ancienneté. Signal fut fait au convoi d'entrer dans le raz de Sein. Pendant qu'il manœuvrait pour se conformer à cet ordre, les frégates qui protégeaient sa retraite engageaient la canonnade avec la division ennemie. Malheureusement les navires du commerce ne prirent pas tous la route qui leur avait été indiquée; quelques-uns se dirigèrent sur Audierne avec l'Intrépide et les Trois Couleurs: d'autres crurent trouver un abri derrière les Glenans. Les Anglais en prirent 6 et la flûte l'Étoile, capitaine Berthelin. Les frégates rentrèrent à Brest avec le reste.

L'enseigne de vaisseau Berthelin, traduit devant un conseil martial, fut acquitté à l'unanimité.

Le capitaine Letorzec, commandant la corvette de 20° la Sagesse, chargé de la protection des convois dans le Sud de la Loire, se rendant de la Rochelle à Nantes avec h navires et la flûte l'Éclatant qu'escortait aussi la corvette la Volage, capitaine Dubochet, eut connaissance, le 20 mars au matin, d'une division anglaise qu'il supposa être celle du commodore sir Edward Pellew. A 3° de l'après-midi, la Volage qui était de l'arrière, recevant les boulets des frégates avancées, mouilla auprès du Croisic, sous la protection d'une batterie de deux canons. La division ennemie laissa également tomber l'ancre, mais elle ne fit aucune démonstration pendant la nuit. Le lendemain elle se rapprocha et canonna la corvette de 6° à midi. Le capitaine Dubochet, qui s'était décidé à échouer la Volage aussi près

<sup>(1)</sup> L'ancienne Unité.

de terre que possible, riposta vigoureusement. Mais, malgré la précaution qu'il avait prise de faire couper le grand mât et le mât d'artimon, l'inclinaison de la corvette devint telle, qu'il fut bientôt impossible de continuer le feu; il ordonna alors de l'évacuer. A 2<sup>h</sup> les Anglais prirent le large. L'équipage de la Volage retourna à bord dès que la mer commença à monter; la corvette fut remise à flot et, le lendemain, elle put faire route sous une voilure de fortune. Les frégates anglaises s'approchèrent de nouveau : elles n'arrivèrent que pour voir la Volage entrer dans la Loire où se trouvaient déjà sa compagne et le convoi.

Dans l'après-midi du 11 avril, le capitaine Durand, de la frégate de 40° la Variante, se rendant de Lorient à Rochefort avec une petite brise de N.-E., aperçut plusieurs bâtiments qu'à l'entre-deux des mâts il supposa être de guerre. Les signaux que ces bâtiments firent plus tard et leur manœuvre ne purent laisser de doutes à cet égard : c'était la division de 5 frégates du commodore anglais sir Edward Pellew. L'île d'Yeu restait alors à 21 milles dans l'Est. Lorsque la nuit fut close, le capitaine Durand gouverna au N.-O. L'obscurité n'était malheureusement pas assez complète pour que ce mouvement ne sût pas aperçu; une des frégates ennemies l'imita. A 10<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, le capitaine de la Variante ordonna de tirer en retraite pour essayer de lui faire quelque avarie capable d'arrêter sa marche; on n'y réussit pas : trente minutes plus tard, la frégate de 48° REVOLUTIONNAIRE, capitaine Francis Cole, combattait la frégate française par la hanche de dessous le vent, à portée de voix. Moins d'une demiheure après le commencement de la lutte, le seu de la Variante se ralentit d'une manière sensible : les hommes de la batterie abandonnaient leur poste; une partie de ceux attachés à la manœuvre y furent envoyés. Malgré ce renfort, la Variante ne tirait plus que quelques rares coups de

6

The seconde frégate, la Concorde, était alors à petite

La promptitude avec laquelle la Variante fut amarinée permit pas de constater par un appel quel était le chiffre des tués et des blessés. Le casernet du bord le muta à trente; le rapport du chirurgien en accusa un plus hible, mais il constata aussi qu'une trentaine d'hommes. au moins, s'étaient réfugiés dans l'entre-pont pendant le combat, prétextant des blessures qu'ils n'avaient pas, et qu'il n'avait pas été possible de les faire retourner à leur poste. Le capitaine Durand avait été trahi ou tout au moins fort mal secondé par son équipage. Le port de Rochefort lui avait donné des conscrits au lieu d'aide-canonniers et lui avait pris une partie de ses meilleurs matelots pour les mettre sur les frégates qui allaient dans l'Inde. A Lorient, on lui avait remplacé dix-huit malades par le même nombre de Vendeens qui avaient été embarqués de force; le capitaine Durand les accusa d'avoir quitté leur poste pendant le combat.

Cet officier fut jugé par un conseil martial qui déclara à l'unanimité qu'il était coupable de n'avoir pas prolongé sa résistance jusqu'à l'arrivée de la seconde frégate qui le chassait; mais excusable, à l'unanimité, vu la mauvaise composition de son équipage qui d'ailleurs n'était pas complet. Il fut en conséquence acquitté. Le capitaine Durand appela de ce jugement. Le conseil de révision confirma le jugement rendu par le conseil martial de Rochefort.

La Variante portait 26 canons de 12
10 — de 6
et 4 caronades de 36.

La Révolutionnaire avait 28 canons de 18
10 — de 9
et 10 caronades de 32.

La corvette de 20° le Robuste, capitaine Arnous, effectuant son retour à Lorient après avoir escorté à Brest 6 navires chargés d'artillerie, se trouva, pendant la nuit très-obscure du 15 avril, au milieu d'une division anglaise qui l'avait déjà chassée trois fois depuis son départ de ce dernier port. Le capitaine Arnous, s'estimant alors à 2 milles dans le S.-E. des Penmarks, et n'espérant pas échapper à des bâtiments qui le canonnèrent bientôt, prit la bordée du Nord pour se jeter sur ces rochers; le vent ayant passé au N.-E., il ne put mettre son projet à exécution. A 2º 30m. un des chasseurs, qui était la frégate 40° Pomone, montée par le commodore anglais sir John Borlase Warren, héla au Robuste qu'il était tombé dans une division anglaise à laquelle il ne lui était pas possible d'échapper. Cela n'était malheureusement que trop vrai; aussi le capitaine Arnous ne chercha-t-il pas à se désendre, et le pavillon de la corvette fut amené.

Le Robuste prit le nom de Scourge dans la marine anglaise.

Le nom du capitaine anglais sir Sidney Smith se rencontre trop souvent dans l'histoire contemporaine, pour que j'omette de raconter comment cet officier entreprenant devint le prisonnier de la France.

Le 17 avril au matin, le capitaine sir William Sidney Smith, de la frégate anglaise de 48° Diamond, jeta l'ancre sur la rade du Havre où se trouvait, fort près de terre et tout prêt à prendre la mer, le corsaire le Vengeur, lougre de 10° de 3, et de 40 hommes d'équipage. Le capitaine anglais résolut de l'enlever. Sir Sidney Smith voulut diriger lui-même cette expédition et, à 10° du soir, il quitta la frégate avec cinq embarcations, y compris la chaloupe qui portait une caronade de 18, et en tout 53 hommes. Il gouverna le long de terre et parvint inaperçu, ou du moins sans élever de soupçons, jusqu'à une demiportée de pistolet du lougre qui commença alors à tirer;

il était trop tard: le Vengeur sut enlevé. Pendant la lutte de courte durée qui eut lieu entre les Anglais et les Français, ceux-ci avaient coupé le câble du lougre qui fut entraîné dans la Seine par le courant, sans qu'il fût possible de l'arrêter dans sa course, soit en mouillant, soit à l'aide des canots: il alla s'échouer près de Honfleur. La distance à laquelle se trouvait la Diamond ne permettait pas à son capitaine de rester plus longtemps éloigné de sa frégate; il se mit donc en route pour la rejoindre. Mais, lorsque le jour se fit, ayant aperçu plusieurs embarcations qui se dirigeaient vers sa prise, et voulant partager le sort de ceux qui l'avaient seconde, le capitaine anglais retourna à bord du lougre. Bientôt le Vengeur sut attaqué par plusieurs embarcations qui dirigèrent sur lui un feu de mousqueterie si bien nourri que le capitaine Smith se rendit. Il fut envoyé à Rouen ainsi que les autres Anglais de l'expédition et, de là, transféré au Temple avec un jeune midshipman, nommé Wright, que nous verrons figurer dans les affaires de la Vendée. Ces deux officiers parvinrent à s'évader au mois de mai 1798.

La prise de la corvette de 2h° l'Unité est un nouvel exemple du peu de cas que faisaient les capitaines anglais des lois qui régissent les nations, et de l'inviolabilité du droit des neutres. On a vu que, presque immédiatement après la déclaration de guerre, ils avaient enlevé la frégate la Modeste à Gènes et la frégate l'Impérieuse à Livourne; peu de temps après, la frégate la Sibylle à Miconi et enfin, la frégate la Némèsis, les corvettes la Sardine et le Postillon à Tunis. Le 20 avril, un acte semblable eut lieu sur la rade de Bone où se trouvait l'Unité. A l'entrée de la nuit, la frégate Inconstant mouilla à côté d'elle et somma le capitaine Ledrezennec, alors fort malade, de se rendre s'il ne préférait être coulé. L'Unité n'opposa aucune résistance : son pavillon fut amené. Cette corvette, alors de fait sous

le commandement de l'enseigne de vaisseau Lebreton, sut emmenée au large.

Traduit devant un conseil martial, le capitaine Ledrezennec fut déclaré non coupable. Mais l'instruction ayant démontré que l'enseigne de vaisseau Lebreton, promu lieutenant de vaisseau depuis la prise de l'*Unité*, s'était conduit avec faiblesse et impéritie, cet officier fut cassé et déclaré indigne de servir.

Le capitaine Bergeret, de la frégate de hhe la Virginie, en croisière à l'entrée de la Manche, aperçut, le 20 avril avant le jour, plusieurs voiles dans l'E.-N.-E.; la frégate courait, en ce moment, tribord amures, sous les voiles majeures, avec une brise fratche de S.-E. Bien que la route suivie la rapprochât de ces bâtiments, le capitaine Bergeret ne voulut pas la changer avant de les avoir bien reconnus; ce pouvaient être, en esset, des navires du commerce qu'il ne voulait pas s'exposer à avoir le regret de laisser échapper. A 8h, il distingua parfaitement 6 bâtiments de guerre. C'était la division du commodore anglais sir Edward Pellew, composée des frégates Argo de 54°, Révolutionnaire de 48, Indepatigable de 46, Amazon et Concorde de 44; l'ex-frégate française la Variante, prise quelques jours auparavant, suivait la division anglaise. Le capitaine Bergeret vira alors de bord et courut largue avec toutes les voiles que la force du vent et l'agitation de la mer lui permirent de tenir dehors. Mais, malgré le grand sillage de sa frégate, un de ces bâtiments le rapprocha assez pour que, à 9° 30°, il n'y eût plus de doutes possibles sur sa force et sa qualité : c'était l'Indepatigable, montée par le commodore lui-même. La chasse continua toute la journée sans que la frégate anglaise pût atteindre la Virginie et, lorsque la nuit fut faite, le capitaine Bergeret changea plusieurs fois de route dans l'espoir de faire perdre sa trace. Ce sut en vain qu'il laissa arriver successive-

ment jusqu'au N. 1/h-N.-E.; la lune répandait une clarté trop vive pour qu'il ne fût pas possible de suivre un bâtiment qui n'avait pas une marche très-supérieure. Chacun se disposa au combat, et dès que la frégate anglaise fut par le travers de la Virginie, il s'engagea avec la plus grande ardeur à portée de pistolet. Aux houras des Anglais, les Français répondirent par le cri de Vive la République! Il était minuit et demi. Dès les premières volées, le mât de perroquet de fougue de l'Indefatigable fut abattu et. après une demi-heure, cette frégate mit en panne dans l'intention probable de réparer tranquillement cette avarie. Le capitaine Bergeret contraria ce projet; lançant de suite sur bâbord, il passa sur l'avant de son adversaire en lui envoyant une bordée d'enfilade et reprit sa première route. La Virginie avait à peine parcouru quelques encablures que la frégate anglaise, qui se trouvait alors à tribord revint à la charge et la Virginie, à son tour, perdit son mât d'artimon. Cette diminution subite de voilure l'avant fait culer. le capitaine Bergeret voulut tirer parti de cette circonstance pour lancer dans le vent et canonner, cette fois, l'In-DEFATIGABLE en poupe. Mais au moment où il faisait amurer la grande voile, le grand mât de hune tomba sur la grande vergue, l'apiqua sur tribord, couvrit le pont de voiles et de cordages, et masqua la batterie à l'exception de trois ou quatre canons. Cependant le feu avait cessé et la frégate anglaise, occupée à réparer ses avaries, laissait au capitaine de la Virginie la possibilité de travailler à déblayer son pont. Le capitaine Bergeret sit établir un mâtereau sur le tronçon du mât d'artimon, et il commençait à croire que son adversaire renonçait à continuer la lutte, lorsque deux bâtiments furent aperçus de l'arrière accourant sous toutes voiles : c'étaient la Concorde et l'Amazon. La première se plaça par la hanche de bâbord de la Virginie et demanda si elle avait amené son pavillon. Le capitaine Bergeret s'informa du chissre des bâtiments ennemis qu'il allait avoir à combattre : le nombre cinq avant été prononcé, il répondit qu'il se rendait. Il était 3<sup>5</sup> du matin. Le cap Lizard restait à 105 milles dans l'E.-N.-E. La Virginie avait perdu son mât d'artimon et son grand mât de hune; le mât de misaine était fortement endommagé et sa grande vergue était apiquée; le grément et la voilure n'avaient pas été plus épargnés que les mâts. Elle avait près de 2 mètres d'eau dans la cale. L'Indepatigable, de son côté, avait perdu son mât de perroquet de fougue, son grand mât de hune, sa vergue de petit hunier et sa corne.

Le capitaine Bergeret comparut devant un conseil martial qui, à l'unanimité, le déclara non coupable.

La Virginie portait 28 canons de 18

12 — de 8

et A caronades de 86.

L'Indepatigable était un vaisseau rasé qui avait :

26 canons de 24

2 — de 12

et 18 caronades de 42.

Ce même jour 20 avril, à 10<sup>h</sup> du matin, une division anglaise ayant été signalée se dirigeant vers la baie d'Audierne, la canonnière l'Arrogante, capitaine Lebastard, et le côtre le Printemps qui y étaient à l'ancre, appareillèrent pour entrer dans le port. Tous deux s'échouèrent dans la passe et furent canonnés par une frégate; les autres bâtiments échangerent quelques boulets avec la batterie qui défend le mouillage. Peu de temps après, tous ayant repris le large, l'Arrogante et le Printemps purent être remis à flot.

Parti de Benodet, petit port à l'embouchure de la rivière l'Odet, avec 3 navires du commerce qu'il escortait à Brest, et alors qu'il se trouvait par le travers d'Audierne, le capitaine Rousseau (Augustin), du lougre l'Écureuil, aperçut, le 24 avril, 5 frégates et un cutter qui entraient

dans le raz de Sein par le Nord. Il signala aux navires qu'il convoyait de se réfugier dans le port le plus à portée et reprit la route de Benodet. Cinq autres bâtiments qui apnarurent à la pointe de Penmark le firent revirer, mais les houlets des frégates l'atteignirent bientôt, et il prit le narti d'aller jeter l'ancre en dedans des roches qui bordent la côte. Il était à peine mouillé, qu'on l'informa qu'il v avait près de là une petite anse dans laquelle l'Écureuil trouverait un meilleur abri; le capitaine Rousseau n'hésita nas à remettre sous voiles, et il alla échouer le lougre au fond de l'anse de Quilvinet. La frégate anglaise de 40° NIGER, capitaine James Foot, profita de la marée haute pour passer en dedans des roches et elle s'embossa par le travers du lougre qu'elle canonna de 6 à 10<sup>h</sup> du soir. La mer perdait alors et l'Écureuil commençait à tomber sur le côté. Les difficultés du tir augmentant avec l'inclinaison du navire, toute riposte devint impossible. Le capitaine Foot, qui vit bientôt la situation du lougre, détacha trois embarcations pour s'en emparer. L'ordre de l'évacuer avait déjà été donné; cependant, avant de l'abandonner. le capitaine Rousseau sit envoyer une décharge de mousqueterie aux embarcations anglaises. Celles-ci purent ensuite accoster facilement l'Écureuil à bord duquel elles trouvèrent encore quelques hommes. Avant reconnu que le lougre était trop bien échoué pour être relevé. les Anglais l'incendièrent.

Le capitaine Tourtelot, de la corvette de 26° la Perçante, se rendant de Cayenne et de la Guadeloupe au Cap Français de Saint-Domingue fut chassé, le 28 avril à 9<sup>h</sup> du soir, par le travers de la baie de Samana, située dans la partie N.-E. de cette dernière île, par le vaisseau anglais de 72° Intrepid, et canonné de 11<sup>h</sup> du soir à hh du matin. Les canons de la Perçante ne restèrent pas muets pendant ce temps, mais ils ne réussirent pas à arrêter la marche de l'ennemi. La brise, jusqu'alors très-faible de l'E.-N.-E., en fratchis-

sant un peu avec le jour, donna à la corvette un avantage de marche qui la mit hors de l'atteinte des boulets et fit espérer à son capitaine qu'elle échapperait à son redoutable adversaire. Ses illusions eurent peu de durée, car si en fraichissant, la brise l'éloignait du vaisseau, elle lui amenait de nouveaux ennemis : 2 corvettes furent aperçues dans le Nord et bientôt une frégate apparut dans le Sud. Le capitaine Tourtelot dirigea la *Perçante* sur la terre la plus rapprochée et, à 11<sup>th</sup> 30<sup>m</sup>, il la mit à la côte, à 6 milles dans l'Est de Porto Plate. Le vaisseau, qui depuis quelque temps lui envoyait des boulets, jeta l'ancre par son travers et la canonna de telle sorte que l'évacuation devint une nécessité. Toutefois, avant d'abandonner son bâtiment, le capitaine Tourtelot fit engager les pompes et ouvrir les robinets de la cale afin qu'il ne pût être rafloué.

Le capitaine Tourtelot fut déchargé de l'accusation dont il fut l'objet pour la perte de la corvette la *Perçante*.

Le h mai, après cinq quarts d'heure du combat le plus acharné contre la corvette anglaise de 2h Spencer, capitaine Andrew Fitzherbert Evan, le brig-canonnière de 12 le Volcan, qui avait perdu ses deux mâts de hune, amena son pavillon.

Le capitaine du Volcan, dont je n'ai pu me procurer le nom, n'eut pas seulement à lutter contre un ennemi d'une force plus que double de la sienne, puisque la corvette anglaise portait des canons du calibre de 12, tandis que le brig n'avait que du 4; un événement malheureux vint rendre plus sensible encore cette dissérence de force. Pendant le combat, le feu prit à un approvisionnement de poudres que quelques matelots avaient imprudemment monté sur le pont. Pour échapper aux dangers de l'explosion qui devait en résulter, beaucoup d'hommes cherchèrent un abri en dehors du bord; les moins agiles surent blessés. On comprend le désordre que dut occasionner un

evenuement semblable; le feu de l'artillerie du brig cessa, en du moins se ralentit au grand avantage de la corvette anglaise qui sut en profiter (1).

> Le Volcan avait 12 canons de 14 Le Spencer — 22 — de 12 et 2 — de 1.

La présence des Français en Italie nécessita l'emploi d'un service spécial sur la côte et donna lieu à plusieurs engagements de flottille.

Le 17 mai, le capitaine Alibert, de la canonnière la Mangereuse, mouillé avec un convoi sur la rade de Loano, dans le golfe de Gènes, s'apercevant que le vaisseau anglais, de 72° AGAMEMNON, capitaine Horatio Nelson, manuouvrait pour entrer en rade, demanda un détachement au commandant de la place et le répartit sur les navires du commerce. Cette sage mesure fut inutile; la Dangereuse seule fut attaquée par une frégate qui accompagnait le vaisseau et cette frégate, après une courte canonnade, s'éloigna ayant sa vergue de grand hunier coupée. Le capitaine Alibert mit sous voiles pendant la nuit et mouilla le lendemain, ainsi que son convoi, à Vado.

On lit dans l'histoire navale de la Grande Bretagne de M. William James : « Chassé, le 27 mai, à l'entrée de Brest, par la corvette de 14° SUFFISANTE, capitaine Thominson, le capitaine Draveman, du brig de 12° la Revanche, donna dans le passage du Four où la corvette anglaise parvint à le joindre. Après un rude engagement d'une demi-heure, au milieu des roches, la Revanche amena son pavillon. »

La Revanche n'était pas un bâtiment de l'État. Le saufconduit donné au lieutenant de vaisseau Draveman pour

<sup>(1)</sup> William James, The naval history, etc.

## COMBATS PARTICULIEBS. - 1796,

rentrer en France constate que le brig qu'il commandait était un corsaire.

Dans la nuit du 31 mai, le capitaine Denis Lagarde, de la corvette de 1 h° l'Abeille, appareillé de l'île de Bas, à quelques lieues au Nord de Brest, et se rendant dans la Manche, aperçut quatre frégates sous le vent qui soufflait alors grand frais du N.-E. L'obscurité de la nuit ne put dérober la corvette à la vue de ces bâtiments et leurs boulets ne tardèrent pas à l'atteindre. A 2° du matin, la frégate anglaise de â4° Dayad, capitaine Amelius Beauclerck, était à portée de fusil; le pavillon de l'Abeille fut amené.

Le conseil martial qui fut appelé à juger le lieutenant de vaisseau Denis Lagarde, déclara à l'unanimité qu'il n'était pas coupable.

Quatre navires français partis de Mentone, petit port de la côte de Gênes, sous l'escorte de la canonnière le Génie. capitaine Piosch, et de la chaloupe-canonnière nº 12, capitaine Ganivet, pour porter des troupes à Vado, distant seulement de quelques lieues dans l'Est, furent chassés, le 31 mai, par 2 vaisseaux anglais, 2 frégates, une corvette et un brig aux ordres du capitaine Horatio Nelson. Ils allèrent chercher un abri sous les batteries de la rade dell' Arma. auprès de Monaco. Les frégates et le brig ennemis qui connaissaient probablement l'état et la force de ces batteries. mouillèrent à petite distance et ouvrirent sur les deux canonnières un feu de mitraille auquel le Génie seul riposta. Une des batteries ne put tirer faute de munitions: l'officier génois qui commandait l'autre refusa aux Français l'appui qu'ils étaient venus lui demander. L'abandon de ces auxiliaires ne découragea pas le capitaine Piosch. Assailli par une dousaine d'embarcations d'où partait un seu roulant de mousqueterie, le capitaine français ne cessa d'encourager son équipage jusqu'au moment où, abordé de tous les bords, il tomba frappé d'une balle sur le pont du bâtimes dont le commandement lui était confié et qui fut enlev Quinze hommes échappèrent aux Anglais en se jetant à nage. Le capitaine Ganivet avait mis sa chaloupe-canon nière au plain et l'avait fait évacuer.

Le capitaine Moultson qui commandait la frégate ( A0° la Tribune, en croisière à l'entrée de la Manche ave la frégate de même force la Tamise, capitaine Fradin, la corvette de 18 la Légère, capitaine Carpentier, aperç le 8 juin, à quelques milles au vent, les frégates anglais Ilnicoan de 40°, capitaine Thomas Williams, et San MARGARETTA de 44, capitaine Thomas Byan Martin, q laissèrent arriver sur elles. Le vent soufflait de l'Oues bon frais. Le capitaine Moultson donna la route à l'E.-N.et. à la nuit, il signala liberté de manœuvre : la corvet tint le vent bâbord amures; la Tribune et la Tamise co tinuèrent leur route et furent suivies par les deux frégat ennemies. Le lendemain, à 1<sup>th</sup> de l'après-midi, les frégat françaises purent se servir de leurs canons de retraite leurs coups destructeurs ralentirent un peu la marche d chasseurs qui, cependant, approchaient toujours. A 4h, la T mise vint en travers et envoya sa bordée entière à la San MARGARETTA. Le combat s'engagea alors vivement ent les deux frégates; vingt minutes après, maltraitée da tontes ses parties, la première amena son pavillon (1).

La Tamise portait

28 canons de 18

10 — de 6

et 2 caronades de 36.

La S<sup>74</sup> Margaretta avait 26 canons de 12

10 — de 9

et 8 caronades de 32.

La Tamise, qui avait été prise aux Anglais vingt me

<sup>(1)</sup> Je n'ai pas pu me procurer le rapport du capitaine Fradis.

auparavant, reprit le nom de Thames dans la marine anglaise.

Pendant que sa compagne succombait, la Tribune continuait sa route vent arrière, poursuivie par l'Unicoan qui la chassa pendant dix heures encore avant de pouvoir l'atteindre; la canonnade de chasse et de retraite engagée pendant tout ce temps avait été sans résultats. Le vent ayant molli, la frégate anglaise commença à gagner, et le 10, à 10<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du matin, après une course de 210 milles, elle se trouva par le travers de la Tribune. Le combat s'engagea avec ardeur; mais la chute des trois mâts de hune de la frégate française qui eut lieu trente-cinq minutes après, le termina à l'avantage de l'Unicoan (1).

La Tribune avait 26 canons de 12
10 — de 6
et 4 caronades de 36.
L'Uniconn portait 26 canons de 18
6 — de 9
et 8 caronades de 32.

Après avoir perdu de vue les deux frégates dont l'apparition avait motivé sa séparation, la Légère avait continué sa croisière. Le 22 à 8<sup>h</sup> du matin, le vent bon frais du O.-S.-O., le temps couvert et à grains, deux frégates anglaises furent aperçues dans le Sud; c'étaient l'Apollo et la Doais, capitaines John Manley et honorable Charles Jones. La Légère tenait alors le plus près tribord amures; ces frégates qui couraient à contre-bord virèrent dans ses eaux. Le vent passa au Nord dans l'après-midi et la chasse continua vent arrière. Malgré les efforts et les combinaisons de son capitaine; malgré le jet à la mer de quatorze canons, la Légère était gagnée, et à 5<sup>h</sup> l'Apollo échangeait quelques boulets avec elle. Cette canonnade dura jusqu'à 7<sup>h</sup>. La

<sup>(1)</sup> Je n'ai pas été plus heureux dans les recherches que j'ai faites pour me precurer le rapport du capitaine Moultson. J'ai emprunté les détails de ces douz combats à la relation anglaise de N. W. James.

frigate se trouvant alors à demi-portée de canon, le capitaine Carpentier fit amener le pavillon.

Le 9 juin, l'amiral Jervis qui commandait l'escadre anglaise de la Méditerranée détacha la frégate de 40° Soutrampton, capitaine James M'Nemara, pour attaquer la gabare de 40° l'Utile, capitaine Véru, au mouillage des îles d'Hyères. A 6° du soir, cette frégate donna dans la grande passe sans être inquiétée par les batteries. Arrivé à portée de voix, le capitaine anglais engagea celui de la gabare à ne pas tenter une défense inutile et à amener son pavillon. Celui-ci répondit par une bordée. La frégate riposta et, lançant sur l'Utile, elle se mit en travers sous son beaupré; le pont de la gabare fut immédiatement envahi. Quoique surpris, l'équipage français opposa une vaillante résistance; mais après un quart d'heure de lutte corps à corps, pendant laquelle le capitaine Véru perdit la vie, il fut obligé de se rendre.

Les capitaines Nazereau et Kerimel, des corvettes les Trois Couleurs de 14º et la Betzy de 18, sortis de Brest pendant la nuit du 10 juin, aperçurent au point du jour 6 bâtiments qui leur firent prendre chasse au O.-N.-O. La brise, variable du Nord au N.-N.-O., soufflait inégalement et occasionnait des changements dans les positions relatives. Avant la nuit, ces bâtiments furent reconnus être des frégates. Le capitaine Nazereau, estimant qu'un combat avec de pareils adversaires offrait peu de chances de succès, et qu'en suivant des routes dissérentes, les corvettes pourraient plus facilement se soustraire à leur poursuite, donna liberté de manœuvre à sa conserve. La brise mollissait et une brume épaisse couvrait l'horizon Le capitaine Kerimel fit jeter deux canons à la mer et laissa arriver au O.-S.-O. A 3º du matin, un des chasseurs, placé dans les eaux de la corvette, hissa le pavillon anglais et commença

à la canonner: au huitième boulet, le capitaine Kerimel fit amener le pavillon. Cette frégate était l'Amazon de 46°, capitaine Robert Reynolds.

Les bâtiments anglais se rallièrent tous dans la matinée; ils formaient la division du commodore sir Edward Pelew que nous connaissons déjà, et dont une partie avait poursuivi la corvette les *Trois Couleurs* qui avait également été prise.

L'enseigne de vaisseau Kerimel fut déclaré non coupable. Je ne saurais dire si le jugement fut favorable au capitaine Nazereau.

Le 11 juin, dans l'après-midi, le capitaine Pevrieu de la frégate de 42° la Proserpine, séparé de la division du commandant Moultson dont il faisait partie, aperçut un bâtiment par son bossoir de bâbord; c'était la frégate anglaise de 44° DRYAD, capitaine lord Amelius Beauclerck. La Proserpine courait au plus près bâbord amures avec une bonne brise de O.-N.-O. Le cap Clear d'Irlande restait à environ 24 milles dans le N.-E. Les deux frégates virèrent de bord à l'entrée de la nuit et le lendemain, à 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du matin, elles commencèrent à échanger leurs premiers boulets. Lorsque la Dayad se trouva à portée de pistolet, le capitaine Pevrieu sit une grande arrivée et lui envoya une bordée dont l'esset eût pu être destructif, si les canonniers eussent attendu le moment favorable pour tirer. Grace à leur impatience, cette manœuvre n'eut d'autre résultat que de faire arriver la DRYAD, dont le capitaine craignit d'être abordé, et le combat continua grand largue, bord à bord. Au moment où le capitaine Pevrieu exécutait l'arrivée sur laquelle il comptait pour désemparer son adversaire, il avait été renversé par un boulet qui l'avait atteint au coude, et il avait fallu le descendre au poste des chirurgiens. Le lieutenant Legros l'avait remplacé. Le seu de la Proserpine ne se soutint pas aussi vif que celui de ia frégate anglaise et, à 10<sup>4</sup> 30<sup>4</sup>, son pavillon fut amené.

Sa mâture, son grément et ses voiles étaient criblés. La Proserpine prit le nom d'Amelia dans la marine anglaise.

Le capitaine de vaisseau Pevrieu ne passa pas de jugement. La prise de la frégate qu'il commandait pouvant être attribuée à sa séparation de la division dont il faisait partie, laquelle, on se le rappelle, avait été capturée en entier, il fallut attendre le retour en France des témoins qu'il était nécessaire d'entendre. Sur ces entrefaites, le capitaine Pevrieu fut autorisé à aller prendre au Havre le commandement de la Confiante, qu'on y armait en course. Cette autorisation fut probablement considérée comme un acquittement, car il ne fut plus question de la prise de la Proserpine.

Cette frégate portait 26 canons de 18,
12 — de 8
et 4 caronades de 36.
La Dryad avait 26 canons de 18,
10 — de 9
et 8 caronades de 32.

Les capitaines Dehaye et Gravereau, des corvettes la Cornélie et la Vedette, escortant à Brest un petit convoi parti de Lorient aperçurent, le 1<sup>er</sup> juillet, 2 frégates et un lougre qui sortaient du raz de Sein; le vent était au Nord. Liberté de manœuvre fut donnée au convoi. Chassés par les frégates, les navires qui le composaient se réfugièrent dans la baie d'Audierne, et les deux corvettes qui protégeaient leur retraite engagèrent la canonnade avec les bâtiments ennemis, sur lesquels la batterie de terre ouvrit également son feu. Quarante-cinq minutes après, le convoi et son escorte étaient à l'abri et les frégates reprenaient le large.

Un seul bâtiment, la flûte l'Éclatant, capitaine Berniers, au lieu d'entrer dans la baie d'Audierne, se dirigea vers le

ign gr

Sud. Chassée par l'ennemi, elle fut jetée à la côte, dans la baie de la Torche, par son capitaine qui y mit le feu.

Le capitaine Pitot, de la frégate de 36° la Renommée, en croisière devant l'île de Porto Rico, l'une des grandes Antilles, chassa, le 12 juillet, un bâtiment qu'il supposait être une Lettre de marque; à 6º du soir, il reconnut en lui un vaisseau. Ce vaisseau qui se laissait ainsi poursuivre . avait sa grande voile serrée et tous les ris pris dans son grand hunier. Peu après, il tira un coup de canon et hissa deux pavillons en berne, l'un au grand mât, l'autre au mat de misaine. Le capitaine de la Renommée sit alors arborer ses couleurs. Dès qu'elles purent être distinguées, le vaisseau hissa le pavillon anglais, largua ses ris, amura sa grande voile et, de chassé, devint chasseur à son tour. Ce fut en vain que le capitaine Pitot essaya diverses allures; qu'il fit jeter à la mer les ancres, les canons des gaillards et une partie de ceux de la batterie; l'anglais le gagna, et un peu avant 41, ce bâtiment qui était l'Alfaed de 82. capitaine Drury, lançant sur bâbord, lui envoya une bordée désastreuse. Plusieurs boulets frappèrent à la flottaison et l'eau entra dans la cale avec une rapidité telle, que dans un instant les poudres furent submergées. L'Alfred tira une seconde bordée et le pavillon fut amené. Conduit à bord du vaisseau anglais, le capitaine de la Renommée apprit que plusieurs bâtiments avaient déjà donné dans le piège auquel il venait lui-même de se laisser prendre.

Le capitaine de vaisseau Pitot fut traduit devant un conseil martial et acquitté, parce que les juges ne trouvèrent ni lacheté, ni impéritie, ni intention criminelle dans sa conduite.

Les frégates de 34° l'Incorruptible et la Rassurante, les corvettes la Républicaine de 26, la Malicieuse et la Torche de 18, la Cérès et le Festin de 14, quittèrent Flessingue

de l'île Walcheren, le 15 juillet, pour aller s'établir en croisière dans les mers du Nord. Le capitaine de vaisseau Bescond, qui commandait la première frégate, avait le commandement de cette division. Le vent sousslait de la partie de l'Est. Le soir même de l'appareillage, un vaisseau gouvernant à l'Ouest fut aperçu au vent : c'était le GLATTON, ancien vaisseau de la Compagnie des Indes, armé, sur la demande de son capitaine Henry Trollope, de 28 caronades de 68 et 28 de 32. Le commandant Bescond rallia sa petite division et la mit en travers sur le passage du vaisseau anglais. A 9h, l'Incorruptible fut hélée par le GLATTON auquel elle répondit par une volée à triple projectile. La riposte ne se fit pas attendre. La frégate orienta alors et le combat continua vent arrière. La lutte ne pouvait avoir une longue durée entre deux bâtiments de force si dissérentes. et l'autre frégate et les corvettes ne paraissaient pas disposées à soutenir la frégate du commandant. Seule, la Rassurante avait envoyé une bordée en passant derrière le GLATTON, mais le capitaine Favre s'en était tenu là, et il avait continué sa route dans une direction perpendiculaire à celle que suivait le vaisseau anglais. Les dispositions de ses sous-ordres, auxquels il ne fit du reste aucun signal, bien reconnues, le capitaine Bescond se retira, et le vaisseau fut bientôt hors de vue. La division française rentra le lendemain dans l'Escaut pour donner à l'Incorruptible la possibilité de consolider son mât de misaine qui était assez gravement endommagé.

Le capitaine Valteau, de la frégate de  $h0^{\circ}$  la Pensée, se trouvant, le 21 juillet, à 3 milles sous le vent de la Guadeloupe, avec une jolie brise d'Est, aperçut dans l'Ouest la frégate anglaise de  $h0^{\circ}$  Aimable, capitaine Jemmet Mainwaring, sur laquelle il laissa arriver; lorsqu'il en fut à portée de fusil, il revint sur tribord pour lui présenter le travers. Il était alors 7<sup>h</sup> du soir. Les deux frégates se ca-

nonnèrent pendant un quart d'heure dans cette position: la brise qui avait beaucoup molli passa alors au S.-O., mais elle reprit à l'Est quelque temps après. Les frégates avaient suivi ces variations, et la Pensée, qui courait au plus près tribord amures, se trouva par le bossoir du vent de l'Aimable. Le capitaine Valteau voulut mettre un hunier sur le mât pour sortir de cette position; cela lui fut impossible: tous les bras étaient coupés. Il amura ses basses voiles pour s'éloigner et réparer ses avaries. Le seu cessa de part et d'autre à 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>. Les frégates firent le N.-O. et s'observèrent pendant le reste de la nuit. Le 22, impatients de recommencer la lutte, les deux capitaines carguèrent leurs basses voiles et, à 8<sup>6</sup> du matin, placé à tribord de son adversaire, celui de la Pensée ouvrit son seu à portée de pistolet et le continua avec vigueur pendant une heure et demie, sans conséquences bien graves. Cependant la frégate française avait son grand mât et son grand mât de hune asses endommagés pour que son capitaine concût quelques inquétudes; il se retira du seu et l'Aimable ne le suivit pas : la voilure et le grément de la frégate anglaise étaient en trop mauvais état pour qu'elle songeât à le faire.

La Pensée avait 26 canons de 12,
10 — de 6
et 6 caronades de 36.

L'Aimable portait 26 canons de 12
6 — de 6
et 8 caronades de 32.

La flûte l'Elizabeth, capitaine Massan, bâtiment sans aucune qualité, acheté au commerce, se rendant de Saint-Domingue aux États-Unis d'Amérique, fut chassée, le 28 août, par une forte division anglaise. A 3° de l'aprèsmidi, la frégate de 48° Topaze, capitaine Stephen Church, la canonnait par le travers et la Thetis, également de 48°,

capitaine Alexander Cochrane, lui envoyait des boulets par la hanche de tribord. La lutte était trop inégale pour être prolongée; l'Élizabeth amena son pavillon : elle fut amarinée par le vaisseau Assistance.

Un conseil martial déclara le capitaine Massan non coupable.

Une voie d'eau considérable ayant forcé le capitaine Morel (Dominique), de la frégate de 36° l'Andromaque, à quitter une division dont il faisait partie et qui était en croisière dans le golfe de Gascogne, cet officier se dirigea sur Rochefort. Il n'était plus qu'à quelques milles de ce port lorsque, le 30 août, il fut chassé par la division du commodore anglais sir John Borlase Warren et obligé de courir au Sud pour chercher une autre relâche. Bientôt il eut la certitude de ne pouvoir atteindre un abri avant d'être joint. Il prit alors un parti extrême : il jeta l'artillerie à la mer et mit l'Andromaque à la côte à Biscarosse, à quelques milles du bassin d'Arcachon, dans le département de la Gironde, et dès qu'elle fut échouée, il fit couper la mâture. La frégate, ainsi allégée, approcha très-près de terre. Il la fit alors évacuer et l'équipage put gagner le rivage, à l'exception d'une vingtaine d'hommes qui trouvèrent la mort dans les flots. Le capitaine Morel, par une sévérité de principes difficile à expliquer, resta à bord avec deux officiers et deux marins qui ne voulurent pas le quitter. Ils furent tous les cinq faits prisonniers par des canots anglais détachés pour incendier l'Andromaque.

Le lieutenant de vaisseau Morel fut déchargé d'accusation.

La corvette de 18° l'Etna, capitaine Coudre Lacoudrais, partie du Havre pendant la nuit, fut chassée, le 14 novembre au matin, par deux frégates anglaises. Quoique le capitaine Lacoudrais eût employé tous les moyens en son pouvoir se soustraire à leur poursuite, la frégate de 48° Ma-

LAMPUS commença à le canonner vers 3<sup>h</sup> 30<sup>-</sup> de l'aprèsmidi. L'*Etna* riposta pendant deux heures, mais sans succès, et son pavillon fut amené au moment où elle allait être atteinte par la seconde frégate.

Jugé pour ce fait, le capitaine Coudre Lacoudrais fut déclaré non coupable.

Le 26 novembre, la corvette de 18° le Décius, capitaine Senez, et le brig de 10 la Vaillante dirigèrent une attaque contre l'île anglaise l'Aiguille, l'une des Antilles, et en détruisirent la ville. Le capitaine Robert Barton, de la frégate de 34° Lapwing, alors à Saint-Christophe, mit sous voiles dès qu'il eut connaissance de cette agression. A sa vue, les Français appareillèrent; mais ils furent atteints à 10° du soir. Le brig se retira après un engagement d'une heure; trente minutes plus tard le Décius amena ses couleurs.

Le lendemain les frégates françaises la Thètis et la Pensée aperçurent la Lapwing remorquant le Décius. Cette corvette était tellement criblée qu'elle coulait bas. Le capitaine Barton y mit le feu et fit route pour Saint-Christophe où il put arriver avant d'être joint par les frégates françaises.

Le capitaine Brenton (1) prétend que la Vaillante alla se jeter à la côte sur l'île Saint-Martin et qu'elle fut détruite par la Lapwing. Le rapport du capitaine français n'en dit rien.

La frégate de 40° la Vestale, capitaine Foucaud, de la division sortie de Toulon avec le contre-amiral Villeneuve, ayant cassé son beaupré et craqué sa vergue de misaine dans le détroit de Gibraltar, le 11 décembre, reçut l'ordre de relâcher à Cadix. Le 12, vers 8° du matin, elle fut chassée par la frégate anglaise de 40° Teapsichore, capitaine

<sup>(1)</sup> The naval history of Great Britain.

Richard Bowen. Obligée de porter peu de voiles pour ne pas démâter de son grand mât de hune qui éclata en deux endroits pendant la journée, la Vestale fut gagnée par la frégate ennemie et, à la nuit, celle-ci était par son travers sous le vent, à une portée et demie de canon; la brise soufflait du S.-O. A 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, fatigué de la persistance de cette frégate, et ne voulant d'ailleurs pas s'engager de nuit dans la rade de Cadix, le capitaine Foucaud fit carguer ses basses voiles. Une demi-heure plus tard, la Trap-SICHORE le hélait et recevait pour réponse une volée qui fut le signal d'un combat opiniatre; le feu de mousqueterie que la frégate anglaise dirigea sur la Vestale fut surtout des plus meurtriers. A 11<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, le capitaine Foucaud tomba frappe à mort ; l'enseigne de vaisseau Gaspard, qui l'avait momentanément remplacé, reçut peu de temps après une hlessure grave, ainsi que l'enseigne de vaisseau Jacques. second de la frégate; ce dernier en prit cependant le commandement. Les pertes matérielles de la Vestale étaient aussi très-considérables : la barre du gouvernail était counée, le mât d'artimon était abattu; les deux autres mâts, privés de haubans et d'étais, ne tenaient plus que par enchantement. A 11<sup>h</sup> 45<sup>m</sup>., le pavillon de la frégate fut amené : il fut salué par la chute immédiate des deux bas måts.

La chaleur de l'action avait fait oublier aux deux capitaines qu'elle avait commencé fort près de terre, et que les frégates n'avaient cessé de courir dessus. A minuit, lorsque la Vestale fut amarinée, elle était presque sur les récifs qui bordent la côte entre le cap Trafalgar et Cadix, et elle n'avait plus que 7 mètres d'eau sous la quille. L'officier anglais quien avait pris le commandement mouilla de suite; la frégate anglaise gouverna au large. Le lendemain, le capitaine Bowen travailla à retirer sa prise de cette position; mais la mer était fort grosse et il ne put y réussir; il s'éloigna de nouveau. Le 14, au matin, le vent passa au S.-E. et la mer tomba; la Teapsichore était fort loin.

-----

L'enseigne de vaisseau Jacques, entrevoyant la possibilité d'entrer à Cadix avant son arrivée, reprit possession de la Vestale et, à l'aide de quelques voiles qui furent promptement installées et d'embarcations espagnoles venues de terre, il appareilla la frégate et entra à Cadix à la vue de la Terrichore qui s'était mise à sa poursuite en la voyant prendre cette route.

S'appuyant sur les raisons d'humanité qui l'avaient, disait-il, empêché de mettre le feu à la Vestale lorsqu'elle était pour ainsi dire à la côte, et sur la nécessité dans laquelle il s'était trouvé de s'éloigner pour ne pas y être porté lui-même, le capitaine Bowen réclama cette frégate comme propriété anglaise. Il ne fut, bien entendu, pas fait droit à sa requête.

La Vestale portait

28 canons de 12,

8 — de 6

et A caronades de 36.

La Terpsichore avait

26 canons de 12,

6 — de 6

et 8 caronades de 32.

Le 23 décembre, à 15 milles de l'île de la Désirade, l'une des Antilles, le capitaine Papin (Jacques), de la frégate de 36° la Médée, canonna pendant deux heures le brig anglais de 18° Pelican, capitaine John Searle et l'abandonna ensuite sans motif apparent. Dans l'après-midi, le Pelican chassa l'ex-transport anglais Alcyon, pris quelques jours auparavant par la Médée et l'atteignit auprès de la Tête-à-l'Anglais de la Guadeloupe; ce navire amena de suite son pavillon. Le calme qui régna toute la nuit empêcha le brig anglais de s'éloigner avec sa prise; au jour, il était devant l'anse à la Barque où la Médée avait jeté l'ancre. Le Pelican profita de quelques risées pour s'éloigner, abandonnant le transport qui fut enlevé par les embarcations de la frégate.

M. William James (1), auquel j'emprunte le récit quelque peu suspect de cette affaire, prête au capitaine Papin d'avoir écrit que le Pelican était une frégate démâtée de son mât d'artimon. Il ajoute que les commissaires du gouvernement à la Guadeloupe, croyant entrevoir dans cette assertion un moyen d'expliquer la non-continuation du combat, demandèrent au capitaine Searle la force réelle du bâtiment qu'il commandait. Je ne saurais dire jusqu'à quel point le récit de l'historien anglais est exact car, moins heureux que lui, il ne m'a pas été possible de me procurer le rapport de cette affaire. Tout ce que je puis dire, c'est que les commissaires du gouvernement écrivirent que la conduite du capitaine Papin avait été marquée au coin de la lâcheté, et que le conseil chargé, par ordre du ministre, d'examiner la conduite de cet officier, déclara qu'il avait fait son devoir dans cette circonstance.

La France perdit cette année deux de ses colonies des Antilles. Le 8 juin, les Anglais s'étaient emparés de l'île Saint-Vincent; quelques jours après ils avaient pris la Grenade. Le 2 décembre, ils s'étaient établis à Foulpointe de Madagascar.

# BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1796.

| Canons.           | -                                     |                                             |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 82 COURAGE BONBAY | CASTLE                                | Naufragé près de Livourne.  — dans le Tage. |
| 80 Ca-IRA".       | <b></b>                               | Brûlé en Corse.                             |
| 60 ŠALISBUI       | RY                                    | Naufragé à Saint-Domingue.                  |
| 56 MALABAR        | <b></b>                               | Sombré en mer.                              |
| 48 Undaunt        | TED                                   | Naufragée dans les mers des Antilles.       |
|                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Sombrée en mer.<br>Naufragée.               |
|                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | — au Canada.<br>Brûlée par accident.        |
| SA HUSSAR.        | •••••                                 | Naufragée à l'lie de France.                |

<sup>(1)</sup> The naval history of Great Britain.

#### COLONIES.—1796. NARCISSUS. . . . . . . . . Naufragée sur la côte d'Amérique. CORMORANT. . . . . . . . . . . . Brûlée par accident. Sombrées en mer. Scourge. Naufragée dans le golfe du Mexique. sur l'île d'Elbe. FRANCAIS. 78 Sédvisant. . . . . . . . . . . . Naufragé dans le raz de Sein. Scévola. . . . . . . . . . . . . Sombrée en mer. Impatiente...... Naufragée à Bantry. Virginie. . . . . . . . . . . . Prise par une division. 42 Proserpine..... Prises chacune par une frégate. Variante..... Prise par une division. Détruite à la côte. Prise par un vaissoau. Méduse....... Détruite en mer Surveillante. . . . . . Naufragée à Bantry. Némésis\*...... Prise & Tunis. - par un vaisseau. 24 Prise à Bone par une frégate. Marsouin. . ) par une frégate. files. . . . Éloile.... Prises chacune par une division. Sardine. . . . . . . . . . . . Prise à Tunis. Favorite. . . . . . . . . . . . . Légère..... - par un vaisseau. Bonne Citoyenne.... 20 | Bonne Guoyers par une frégate. par une escadre. par deux frégates. Républicaine..... par une frégale. 18 Ecurevil...... Brûlée par les Anglais. Betzy........ Prise par une escadre. Brûlée par les Anglais. Détruite au mouillage. - & Tunis. Alerte\*. . . . . . . . . . . . - par un vaisseau. Abeille. . . . . . . . . . . . - par une frégate. 14 Athénienne. . . . . . . . - par use corrette. Trois-Couleurs. . . . . - par une escadre. Terrible. . . . . . . . . . — par un brig. Hasard. . . . . . . . . . Naufragée à Sainte-Marguerite. Pris par un brig. Volcan....... Gerfaul. . . . . . . . . . . . . . . .

Naufragé à Tunis.

Détruit au mouillage. Pris par une frégate. 49

L'astèrisque indique un bâtiment pris à l'ennemi.

### RECAPITULATION.

|          |                                                 | Pris.  | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendiés, | TOTAL  |
|----------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------|--------|
| anglais  | Vaisseaux                                       | »<br>» | 4 5                          | 1 1        | 5<br>6 |
|          | férieurs                                        | »      | 6                            | 1          | 7      |
| FRANÇAIS | Vaisseaux<br>Frégates<br>Bâtiments de rangs in- | 7      | 5                            | *          | 12     |
|          | férieurs                                        | 23     | 6                            | ,          | 28     |

## ANNÉE 1797.

Les préliminaires de paix signés à Leoben avaient arrêté Hoche au moment de ses plus beaux triomphes. Impatient des'ouvrir une nouvelle carrière, le jeune général avait songé à tirer parti des forces dont le Directoire allait pouvoir disposer, et le projet d'une descente en Irlande était redevenu l'objet de ses méditations. Le moment lui paraissait propice pour l'exécuter. L'armée navale de Brest était prête à mettre à la voile. Les vaisseaux qu'on armait à Lorient et à Rochesort avaient ordre de se rendre dans ce port. Les Hollandais, nos nouveaux alliés, étaient parvenus à organiser une escadre. Enfin, et malgré le désastreux combat du 24 février, l'escadre espagnole, pour sortir de Cadix et venir combiner ses efforts avec ceux de la marine française, n'attendait qu'un coup de vent qui obligeat l'escadre anglaise à s'éloigner. L'amiral Jervis, qui commandait cette dernière, avait quitté la Méditerranée aussitôt appès Févacuation de la Corse et bloquait Cadix depuis sa rencontre avec D. Josef de Cordova. Hoche pouvait donc disposer de moyens immenses pour soulever l'Irlande. Il

se proposait de détacher 20,000 hommes de l'armée de Sambre-et-Meuse qu'il commandait et de les acheminer sur Brest. 17,000 hommes de troupes hollandaises déjà embarqués devaient, au premier signal, se réunir à l'expédition préparée à Brest; si à ces moyens, venaient se joindre ceux des Espagnols, l'Angleterre était menacée de dangers incalculables. La situation de cette puissance était donc très-périlleuse; et pour qu'elle ne devînt pas tout à fait désastreuse, il fallait empêcher que les escadres française, hollandaise et espagnole ne vinssent allumer un incendie en Irlande. Le gouvernement anglais regardait dans le moment un répit comme indispensable; et, que la paix fût ou non définitive, il fallait un instant de repos. Pitt décida le Cabinet à entamer une négociation; lord Malmesbury fut choisi pour la conduire, et la ville de Lille, fixée comme le lieu où devaient se tenir les conférences. L'ultimatum que le Directoire fit signifier aux négociateurs les rompit, dans le mois de juillet, au moment où elles allaient s'achever au contentement des deux parties. L'idée de Hoche fut reprise; mais ce général ne put voir la suite qui lui fut donnée : on sait qu'il fut empoisonné au mois de septembre 1797.

Le jour même où la signature du traité de Campo-Formio fut connue à Paris, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre, le Directoire exécutif, voulant attirer les regards de l'autre côté de la Manche, créa une armée, dite d'Angleterre, et en donna le commandement au général Bonaparte. Le gouvernement songeait franchement et sincèrement à prendre la voie la plus courte pour atteindre son ennemie, et voulait faire une descente en Angleterre.

Ce fut dans ce but, et pour suppléer à l'insuffisance des moyens dont on pouvait disposer pour le transport des troupes, que le Directoire arrêta, le 25 décembre, que les ports de la Manche jusqu'à Saint-Brieuc construiraient 180 canonnières de 19,480 de longueur, sur 1,900 de largeur; ces embarcations devaient armer quinze avirons

de chaque bord et porter un canon de 24 à coulisses. Dunkerque fut désigné comme port de réunion.

Les mesures prises par le Directoire ne s'arrêtèrent pas là; une commission fut chargée d'étudier les ressources des ports de la Manche. Par suite de ses observations. l'embargo fut mis sur tous les corsaires; il ne leur fut permis de sortir qu'autant qu'ils formeraient leurs équipages sans avoir recours aux marins de l'inscription maritime. Tous les bateaux et les navires au-dessus de dix tonneaux furent pris par le gouvernement, et l'on parvint à former ainsi une flottille capable de porter une trentaine de mille hommes. Le monde entier avait alors les yeux sur le Pas-de-Calais. Bonaparte semblait seconder ce grand mouvement et s'y prêter; mais, au fond, il l'approuvait peu. Il songeait à un projet, tout aussi gigantesque, mais plus vaste dans ses conséquences. L'idée que l'Égypte était une position intermédiaire que la France devait occuper entre l'Europe et l'Asie pour s'assurer le commerce du Levant et de l'Inde, avait envahi son imagination et le préoccupait beaucoup.

On verra plus loin comment ces immenses préparatifs eurent le résultat, en quelque sorte unique, d'avoir jeté l'alarme sur les rivages des îles Britanniques et d'avoir forcé le gouvernement anglais à tenir sur pied des forces navales considérables pour bloquer les ports de la République. Toutefois, ils nous firent perdre l'appui d'un de nos alliés. La marine hollandaise, qu'on se flattait de réunir à la nôtre, essuya un grave échec près du Texel : le 11 octobre de cette année, le vice-amiral hollandais Dewinter perdit 9 vaisseaux et 2 frégates dans un combat qu'il livra à l'amiral anglais Duncan.

La et campagne d'Irlande avait mis l'escadre
l' n l :s d'état de sortir de quelques mois; aussi
angle l Bridport, qui commandait l'armée na-

vale du détroit, retenu d'abord par une insurrection qui eut lieu à bord des vaisseaux, ne parut-il devant, ou plutôt à la hauteur de l'île d'Ouessant, que vers le milieu du mois de mai. Le capitaine sir Edward Pellew, de l'Indepati-GABLE, était chargé de surveiller ce port avec deux ou trois frégates. Ces croiseurs, qui allaient quequefois jusqu'à Saint-Mathieu enlever les navires du commerce qui passaient par le raz de Sein ou par le Four, sirent sentir la nécessité de remplacer les petits bâtiments stationnés à Camaret et à Douarnenez, par une division assez forte pour protéger le commerce contre les agressions de ces audacieux ennemis. A la fin du mois d'avril, le chef de division Ganteaume (Honoré) alla mouiller sur la rade de Bertheaume avec le vaisseau le Mont Blanc qu'il commandait, le vaisseau rasé le Brave, les frégates l'Immortalité, la Coquille, la Précieuse, la Romaine, la corvette la Levrette et le lougre le Renard. Il avait ordre d'exercer la plus grande surveillance à l'entrée de Brest, mais de ne pas se laisser entraîner dans des poursuites au delà d'Ouessant, afin de ne pas s'exposer à tomber dans l'escadre ennemie.

Après un séjour de deux mois à Batavia pendant lesquels aucune démonstration n'eut lieu contre cette possession hollandaise, le contre-amiral Sercey appareilla avec sa division, composée toujours de la Forte sur laquelle il avait son pavillon, de la Seine, la Vertu, la Cybèle, la Règénérée et la Prudente. Il venait de sortir du détroit de Bali, qui sépare les lles Java et Bali, lorsque, le 28 février, 5 navires de grande apparence furent signalés : c'était un riche convoi de l'Inde. La contenance de l'officier qui le commandait, lequel poussa la ruse jusqu'à arborer le pavillon de contre-amiral, trompa tout d'abord le commandant en chef de la division française : et malgré le signal fait par le capitaine Tréhouart, de la Cybèle, envoyé pour reconnaître ces navires, que l'ennemi était inférieur en

forces, le contre-amiral Sercey continua sa route. Le 7 mars, il était à l'île de France, où des renseignements précis lui apprenaient l'erreur qu'il avait commise et la belle proie qu'il avait laissé échapper.

La longue et pénible croisière que la division de l'Inde venait de faire, nécessita des travaux que le manque d'approvisionnements fit trainer en longueur. Cependant, & mesure que les frégates furent en état de reprendre la mer. le contre-amiral Sercey les envoya en croisière, en leur donnant rendez vous aux îles Seychelles, où il avait l'intention de se rendre lui-même. La Cybèle, jugée incapable de rendre aucun service, fut renvoyée en France. Pendant l'absence du commandant en chef des forces navales, le gouverneur général avait nommé le capitaine de port Ravenel au commandement de la frégate la Preneuse, en remplacement du capitaine Marquès qu'il avait démonté. ainsi que le capitaine du Coureur, pour une distribution non autorisée de parts de prises faites par ces deux officiers. A la demande du contre-amiral Sercey, le premier prit le commandement de la Brûle-Gueule, à la place de l'enseigne de vaisseau Fallouard; chassé par la Preneuse et le Coureur qu'il prenait pour des bâtiments anglais, cet officier avait jeté ses canons à la mer sans avoir fait aucun signal de reconnaissance.

L'île de France éprouvait, à cette époque, de graves symptômes d'agitation et, dans la crainte de quelque conflit fâcheux entre la marine et la population, le Conseil colonial pressait le contre-amiral Sercey d'éloigner ses bâtiments. Celui-ci alla, dans la limite du possible, au-devant de ce vœu, et sous prétexte de la nécessité d'une augmentation de la garnison de Batavia, il consentit à embarquer les troupes qui portaient ombrage aux autorités de la colonie; le 8 août, il se rendit aux Seychelles avec la Forte et la Vertu. De là il envoya cette dernière frégate et la Seine porter à Batavia les soldats pris à l'île de France; la Régénèrée fut dirigée sur Madagascar,

et la Brûle-Gueule sut envoyée à la côte de Tranquebar. La Forte et la Preneuse rentrèrent à l'île de France, le 20 septembre; la Régénérée y était déjà.

Le départ du détachement qui avait été envoyé à Batavia ne rassura pas complétement le Conseil colonial de l'île de France; il demanda l'éloignement de toutes les troupes arrivées d'Europe avec les commissaires du gouvernement. La Forte et la Prudente eurent la mission de les conduire à Batavia. Mais, ne jugeant pas à propos de faire ce voyage, le contre-amiral Sercey donna le commandement de la Forte au capitaine Ravenel, et il nomma le capitaine L'hermitte à celui de la Preneuse. Les deux frégates rentrèrent dès que leur mission fut terminée.

L'île de France et la division navale étaient entièrement abandonnées à leurs ressources particulières : aucun secours ne leur était envoyé. La marine se soutendit par ses propres forces, et elle venait en aide à la colonie en lui abandonnant la moitié de ses prises. Néanmoins, celle-ci était dans une situation déplorable et, au mois de novembre, l'Assemblée coloniale déclara qu'elle ne fournirait plus ni vivres ni approvisionnements à la division; elle exigea même son départ immédiat. Ce fut en vain que le commandant en chef voulut résister aux volontés de l'Assemblée coloniale; elle avait usurpé tous les pouvoirs. Il lui fallut renvoyer la Régénèrée et la Vertu en France. Le commandement de cette dernière frégate fut donné au capitaine Magon, qui fut remplacé par le capitaine Marquès sur la Prudente.

Après avoir passé quatre jours au mouillage dans la baie de Bantry et croisé pendant huit autres jours en vue du cap Loop d'Irlande, le capitaine Lacrosse, du vaisseau de 78° les Droits-de-l'Homme qui, on doit se le rappeler, avait été séparé de l'armée navale du vice-amiral Morard de Galle, avait fait route, le 7 janvier, pour revenir en France. Le 13 au matin, le vaisseau était à 75 milles des

Penmarks; il régnait une brume très-épaisse et le vent, variable du O.-N.-O. au O.-S.-O., soufflait bon frais. Le capitaine Lacrosse ne voulut pas attaquer la terre par un temps semblable, et il serra le vent tribord amures. Dans l'après-midi, une voile, puis bientôt une seconde furent aperçues au large; le capitaine Lacrosse fit arriver de quatre quarts et ensuite de deux autres, ce qui mettait la route à l'E.-S.-E. Deux heures plus tard, quatre nouveaux bâtiments furent signalés sous le vent; ils couraient bâbord amures, et leur route coupait célle du vaisseau; celui-ci avait alors une vitesse de onze nœuds. A 4º et quart, les bras du grand hunier cassèrent et, presque en même temps, le grand et le petit mât de hune s'abattirent. Le plus rapproché des bâtiments aperçus était le vaisseau rasé anglais de 46° Indepatigable, capitaine sir Edward Pellew; une portée de canon à peine le séparait des Droits-de-l'Homme. Il rentra ses bonnettes, serra ses perroquets, cargua ses basses voiles et prit des ris, prouvant ainsi qu'il présérait se mettre en mesure de parer à toute éventualité, plutôt que de tirer avantage de l'encombrement occasionné par la chute des mâts du vaisseau français. Le capitaine Lacrosse profita de ce répit pour couper tout ce qui retenait les débris de sa mâture le long du bord. Un quart d'heure après, et avant que l'Anglais eut terminé sa manœuvre, il était débarrassé de ces entraves, et continuait sa route filant encore cinq nœuds sous les deux basses voiles et le perroquet de fougue. Le capitaine Pellew reprit sa poursuite dès qu'il eut fini son opération et, à 5<sup>1</sup> 15<sup>2</sup>, il envoya une volée dans la hanche de tribord du vaisseau français en venant un peu sur ce bord. Celui-ci imita cette manœuvre et lui riposta par une bordée de sa batterie haute et de celle des gaillards. Un peu plus appuyé sous cette nouvelle allure, le capitaine Lacrosse voulut faire ouvrir la batterie basse que l'état de la mer obligeait de tenir fermée; il fallut y renoncer: la mer entrait à pleins sabords. L'Indepaticable essaya alors de passer sur l'avant du vaisseau; mais, prompt à prévoir les intentions de son ennemi, le capitaine Lacrosse évita une bordée d'enfilade au moyen d'une légère arrivée; le capitaine anglais revint de suite au vent, et il reçut de l'arrière la bordée qu'il projetait d'envoyer à son adversaire. Le combat continua dans diverses positions et presque vent arrière jusqu'à 6<sup>h</sup> 45<sup>m</sup>. Un nouvel ennemi, la frégate de 4h<sup>c</sup> Amazon, capitaine Robert Reynolds, se présenta alors; celui-ci se plaça prudemment derrière le vaisseau français et le canonna impunément dans cette position jusqu'à ce que que le capitaine Lacrosse eût réussi à mettre ses deux adversaires par son travers. Quoiqu'on ne pût faire usage des canons de la batterie basse, le feu des Droits-de-l'Homme fut si bien nourri, qu'à 7<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> les deux Anglais se retirèrent.

Quelque besoin de repos qu'eussent les équipages qui combattaient depuis plus de deux heures, ils durent travailler à réparer les avaries de leurs bâtiments, et ils le firent avec une activité qui témoignait de leur impatience de terminer ce grand drame. Le seu recommença à 8<sup>th</sup> 30<sup>m</sup>. Libres de leurs mouvements, l'Amazon et l'Indepatigable se placèrent de l'avant et de l'arrière des Droits-de-l'Homme et, passant alternativement d'un bord et de l'autre du vaisseau français, ils lui envoyaient, chaque fois, des bordées désastreuses; celui-ci ne pouvait leur riposter qu'en faisant des embardées très-grandes. L'étai de son mât d'artimon ayant été coupé, les secousses que ce mât éprouvait dans les mouvements de tangage firent craindre sa chute prochaine, chute qui, si elle avait lieu sur le pont, pouvait avoir les conséquences les plus sâcheuses. Aussi le capitaine Lacrosse n'hésita-t-il pas à en faire le sacrifice; les haubans de babord furent coupés, et ce mat ne tarda pas à s'abattre sur le bord opposé. Le vaisseau frégate changèrent alors de position et se tinrent hanches des Droits-de-l'Homme. Le 14, à 21 capitaine Lacrosse fut atteint au genou par t b

qui le renversa cependant sur le pont; il fut descendu au poste des chirurgiens et remplacé par le capitaine de frégate Prévost Lacroix. A 6<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, la terre fut aperçue de l'avant à petite distance; le vaisseau les Droits-de-l'Homme courait perpendiculairement à sa direction sous les lambeaux de ses basses voiles dont les amures et les écoutes étaient coupées depuis longtemps. La vue de la côte mit fin à la lutte : les bâtiments ennemis tinrent le vent. Leur position, sans être en effet aussi critique que celle du vaisseau français, n'était pourtant pas sans dangers, car ils avaient de nombreuses avaries : celle des Droits-del'Homme était désespérée; ses deux bas mâts, hachés et transpercés, étaient incapables de porter aucune voile. Le capitaine Lacrosse, qui s'était fait monter sur le pont, ordonna de carguer et ramasser les morceaux qui existaient encore car, bien que réduits à une surface très-minime, ils fatiguaient beaucoup les deux bas mâts par leurs secousses prolongées. Malgré cette précaution, le mât de misaine et le mât de beaupré ne purent supporter l'effort combiné du vent et de la mer; ils tombèrent tous les deux en même temps. Déjà la route avait été donnée au S.-S.-O afin d'élonger la terre; mais, entraîné en dérive, le vaisseau se trouva bientôt par douze brasses, et il mouilla sur un grelin une des deux ancres qui lui restaient; tous les câbles avaient été hachés par les boulets; l'autre ancre était engagée. Cette ancre ne tint pas; le vaisseau cula, toucha et vint de suite en travers. Le grelin fut coupé. Évitant alors l'avant à terre, le vaisseau s'enfonça dans le sable. Au second coup de talon, le grand mât s'abattit. Les canons des gaillards et ceux de la deuxième batterie furent jetés à la mer.

Là ne devaient pas se terminer les fatigues de ces braves qui venaient de soutenir l'honneur du pavillon pendant douze heures; ils allaient avoir à combattre désormais les éléments. Il était 7' du matin lorsque le vaisseau les *Droits*de-l'Hemme échoua dans la baie d'Audierne, vis-à-vis du

village de Plouzevet. Les embarcations légères furent mises à l'eau; mais, emportées immédiatement par la mer, elles allèrent se briser à la plage. Trois heures après son échouage, le vaisseau, couvert par les lames qui déferlaient avec violence contre son arrière, était plein d'eau. On voulut se servir de radeaux pour débarquer l'équipage; ils étaient emportés aussitôt que jetés à la mer. Le 15, le temps se calma un peu; quelques hommes purent atteindre le rivage dans le grand canot. Le lendemain, on parvint à mettre la chaloupe à la mer : soixante à quatre-vingts hommes s'y précipitèrent. Elle n'était pas encore débordée, qu'elle fut brisée par une forte lame contre le vaisseau et la majeure partie des hommes qu'elle contenait fut engloutie dans les slots. Les vents d'Ouest, qui ne cessèrent de régner jusqu'à la nuit du 16, rendirent l'envoi de tout secours de terre impossible; ils passèrent fort heureusement alors à l'Est. Au point du jour, cing embarcations arrivèrent d'Audierne sous la conduite d'un officier de l'Arrogante, canonnière commandée par l'enseigne de vaisseau Provost. Dans l'après-midi, le côtre l'Aiguille accosta les Droits-de-l'Homme et, avec l'aide des embarcations, il put mettre à terre une grande partie de l'équipage du vaisseau avant la nuit; il fallut cinq jours pour que le reste pût être débarqué. Cette longue lutte contre la fatigue, la soif et la faim avait coûté la vie à soixante hommes.

Le capitaine Lacrosse paya un juste tribut d'éloges aux généraux Humbert, Régnier et Corbinet, ainsi qu'aux 580 soldats de la légion des Francs qui avaient été embarqués pour l'expédition d'Irlande. Le vaisseau les Droits-de-l'Homme, sur lequel se trouvaient cinquante prisonniers anglais, portait donc 1,280 hommes: 960 se sauvèrent. Au moment de son échouage, il en avait 260 hors de combat, dont 103 tués et 157 blessés: 217 perdirent par conséquent la vie dans le naufrage.

Sur la demande du ministre de la marine, le Directoire ordonna de renvoyer immédiatement en Angleterre les prisonniers des Droits-de-l'Homme, en récompense du courage et de l'humanité dont ils avaient fait preuve pendant le naufrage de ce vaisseau.

Cité à comparattre devant un conseil martial pour rendre compte de sa conduite pendant le combat et le malheureux événement qui en avait été la conséquence, le capitaine Lacrosse fut acquitté à l'unanimité.

L'Indepatigable fut assez heureux pour se relever de la côte, mais l'Amazon eut le même sort que le vaisseau français: elle ne perdit toutesois que six hommes.

Sur la côte de Plouzevet, on peut voir une de ces pierres druidiques nommées menhirs, si communes encore dans l'ancienne basse Bretagne. Sur une de ses faces, on lit l'inscription suivante: « Autour de cette pierre sont inhu- « més environ six cents naufragés du vaisseau les Droits- « de-l' Homme, brisé par la tempête, le 1½ janvier 1797. « Le major Pipon, de Jersey, miraculeusement échappé à « ce désastre, est revenu sur cette plage en 1840 et, dû- « ment autorisé, a fait graver sur cette pierre ce durable

« A Deo vita » « Spes in Deo. »

« témoignage de sa reconnaissance. »

Le major Pipon, alors lieutenant, était un des prisonniers des Droits-de-l'Homme.

```
Ce vaisseau portait 28
                                de 36,
                       canons
                  30
                                de 24,
                                de 8
                   16
               et 14 caronades de 36.
L'Indepatigable — 26 canons
                                de 24.
                  12
                                de 12.
                et 18 caronades de 12.
                                de 18,
L'Amazon avait
                   26
                       canons
                   10
                                de 9.
               et 8 caronades de 32
```

Le capitaine de Rennes, de la flûte de 24° la Ville de Lorient, séparé de l'armée navale qui se rendait en Irlande sous le commandement du vice-amiral Morard de Galle, avait quitté la baie de Bantry depuis trois jours, et faisait route pour revenir en France lorsque, le 7 janvier, dans l'aprèsmidi, il aperçut de l'avant les 3 frégates anglaises Unicoan, Doris et Dauid. Le capitaine de Rennes vira de bord et laissa arriver grand largue. Chassée dans cette nouvelle route, la Ville de Lorient amena son pavillon aux premiers boulets qui lui furent tirés.

Le conseil martial qui jugea le capitaine de Rennes le déclara non coupable.

La corvette de 14° l'Atalante, capitaine Dordelin (Louis), se trouvant à une trentaine de milles dans le N.-O. des îles Sorlingues, fut chassée, le 14 janvier, par la frégate anglaise de 44° Phorbe, capitaine Barlow. Le capitaine Dordelin fit amener le pavillon dès qu'il eut acquis la certitude qu'il ne pourrait pas échapper à ce redoutable adversaire.

Un conseil martial déclara le lieutenant de vaisseau Dordelin non coupable.

Le capitaine Castagnier, de la frégate de 44° la Vengeance, parti de Brest, le 18 février, avec la frégate de même force la Résistance, capitaine Martagne, la corvette de 22° la Constance, capitaine Purchot, et le lougre le Vautour, capitaine Chosel, pour opérer un coup de main sur la côte d'Angleterre, débarqua, quatre jours après, la deuxième légion des Francs, à l'entrée du canal Saint-Georges. La division, qui était restée sous voiles, tomba le lendemain dans un convoi de navires anglais et les coula presque tous. L'encombrement d'hommes qui en résulta à bord des frégates fit prendre au commandant Castagnier la détermination de retourner à Brest. Pendant la nuit du 2 mars,

la Résistance perdit son gouvernail; la Constance reçut l'ordre de l'accompagner, et le commandant de la division, sans aucun signal préalable, prit une autre route; la Vengeance fut bientôt hors de vue. Le 9, au jour, le capitaine Purchot s'aperçut que les ferrures du gouvernail de la Constance étaient cassées; il sit de suite travailler à consolider ce gouvernail, mais il se vit dans l'obligation de serrer toutes les voiles de l'arrière pour pouvoir gouverner. Bientôt l'île d'Ouessant fut signalée, et les deux capitaines concurent l'espoir d'entrer à Brest à la faveur du flot. Mais, lorsqu'à 9<sup>h</sup> du matin, ils allaient donner dans l'Iroise, ils aperçurent au vent les frégates anglaises San Florenzo et NYMPHE de 44°, capitaines sir Harry Neale et John Cooke qui les chassèrent; trente minutes plus tard, ils recevaient leurs premiers boulets. Le combat s'engagea bientôt avec vigueur. Les capitaines anglais ne tardèrent pas à s'apercevoir que leurs adversaires gouvernaient avec difficulté. Un d'eux se plaça par le bossoir, l'autre par la hanche du vent de la Résistance, tous deux à portée de pistolet. Ainsi attaqué, le capitaine Martagne sit amener le pavillon.

Les frégates anglaises dirigèrent alors leurs coups sur la Constance qui était sous le vent de sa compagne; le capitaine Purchot avait voulu faire vent arrière; il n'avait pu y réussir. Les frégates ennemies l'attaquèrent aussi du côté du vent. Criblée dans toutes ses parties, la corvette amena son pavillon après une demi-heure. Son mât d'artimon s'abattit de suite; elle démâta de son grand mât quelques jours après.

La Résistance fut classée parmi les frégates anglaises sous le nom de Fishgard.

La Vengeance mouilla à Brest le 9; le Vautour y était déjà.

Le capitaine Delamare, de la corvette l'Amaranthe, fut chassé, le 1<sup>er</sup> mars, auprès de Cherbourg, par une frégate

anglaise qui lui fit amener son pavillon après une canonnade d'une demi-heure.

Le capitaine Oreille, de la corvette de 16° la Choquante, se rendant de Mellus à Brest avec quatre transports et le côtre l'Ami du Commerce, aperçut sous le vent, le 21 mars, un cutter anglais de 16° sur lequel il se dirigea et qu'il attaqua à 6º du matin; l'île de Bas restait à 36 milles dans le S.-E. Après une demi-heure de canonnade, le capitaine Oreille fit une grande arrivée, envoya à son adversaire sa bordée de bâbord en poupe et, prenant poste sous le vent, il continua le combat à portée de pistolet. Un événement malheureux vint ralentir l'ardeur de l'équipage de la corvette. A 71, un canon creva, tua et blessa plusieurs hommes, cassa la grande vergue et défonça le pont. Le Choquante cessa de tirer et s'éloigna pour réparer ses avaries; mais le cutter, dont le capitaine Oreille omet de donner le nom dans son rapport, n'abandonna pas un adversaire qui ne semblait pas devoir lui opposer désormais une grande résistance: il le poursuivit et, à 8<sup>h</sup>, il ouvrit son feu par la hanche de babord de la corvette. Deux fois la drisse du pavillon fut coupée : la chute du pavillon en fut la conséquence naturelle. A la seconde, le capitaine anglais demanda si la corvette amenait; une volée, envoyée à bout portant au moment où les couleurs nationales étaient rehissées. fut la seule réponse qu'il reçut. Le combat continua jusqu'à 9<sup>4</sup>; le cutter s'éloigna alors dans un état de délabrement aussi complet que celui de la Choquante. Le capitaine Oreille rejoignit son convoi qui avait continué sa route sous la conduite de l'Ami du Commerce, et le soir il mouilla à Camaret.

La Choquante portait 16 canons de 8, Le cutter anglais 14 — de 12 et 2 caronades de 18.

Le 26 mars au matin, le capitaine de frégate Sibille, commandant la flottille de l'Adriatique et le lougre de 8º le Bonaparte, partit d'Ancône avec la corvette la Brune, capitaine Deniéport, le lougre le Libérateur d'Italie, capitaine Laugier, le chébec la Corse, capitaine Muron, et deux navires chargés de munitions de guerre. A la hauteur de Ravigno, il donna la chasse à 11 canonnières et 3 chebecs impériaux escortant un convoi de 50 voiles, qui se réfugièrent sur la rade de Quiéti, où se trouvait déjà un vaisseau vénitien L'intention du commandant français n'était pas de porter atteinte à la neutralité du pavillon auquel la flottille impériale demandait protection; il espérait toutefois obtenir du capitaine du vaisseau vénitien l'autorisation de s'emparer d'un convoi qu'il considérait comme propriété conquise. Il s'avançait plein de confiance dans les droits qu'il respectait et, pour envoyer sa requête, il attendait à être plus avancé dans la rade, lorsqu'il reçut une décharge de tous les bâtiments de la flottille ennemie; d'après le dire des officiers français, le vaisseau tira luimême sa bordée. Cette agression ne s'arrêta pas à une simple volée; le feu des ennemis continua sans interruption; la Brune et le Libérateur d'Italie recurent quelques avaries. Ne sachant pas le rôle que jouerait le vaisseau dans cette circonstance, et certain que vengeance serait tirée de la participation ou du moins du consentement tacite donné par son capitaine à l'agression des Impériaux sur une rade neutre, le commandant Sibille fit riposter par une volée et il prit le large.

Dans le trajet du Cap Français de Saint-Domingue au Port-de-Paix et à Jean-Rabel où elle allait chercher plusieurs navires de commerce qui attendaient une escorte, la frégate de 36° l'Harmonie fut chassée, le 16 avril, par aisseaux anglais de 82° Thunderer et Valiant et jeta l'i cre devant le Marigot. Les deux vaisseaux se retirèrent

après avoir canonné la frégate pendant plusieurs heures, mais ils l'attaquèrent de nouveau le lendemain : l'Harmonie fut mise à la côte et incendiée par son propre équipage. Ces deux vaisseaux faisaient partie de l'escadre du vice-amiral Parker alors au Môle Saint-Nicolas. Le 20 pendant la nuit, des embarcations anglaises se portèrent sur Jean-Rabel et enlevèrent presque tous les navires que l'Harmonie allait y prendre.

Pendant qu'avait lieu en Italie le déplorable événement auquel on a donné le nom de Paques Véronaises, un fait non moins odieux se passait à Venise. Le 23 avril, le lougre de 4º le Libérateur-d'Italie, capitaine Laugier, qui saisait partie de la flottille de l'Adriatique, assailli par un coup de vent, chercha un abri sur la rade de Venise dont l'entrée lui fut refusée, parce qu'il était défendu de recevoir dans le Lido les bâtiments de guerre des puissances belli. gérantes. Le capitaine Laugier demanda l'autorisation de mouiller sous les batteries. Pressé par le mauvais temps, et sachant d'ailleurs que la flotille impériale se trouvait dans les environs, il laissa provisoirement tomber l'ancre en attendant une réponse. Sa demande sut rejetée; et avant qu'il eût eu le temps de remettre sous voiles, les batteries firent une décharge sur le malheureux lougre. Le capitaine Laugier, se comportant avec un généreux dévouement, fit descendre l'équipage et prit un porte-voix pour faire savoir au commandant du fort qu'il allait se retirer; une seconde décharge de mousqueterie l'étendit mort sur le pont, ainsi que quelques hommes qui étaient restés auprès de lui. Plusieurs chaloupes vénitiennes abordèrent presque en même temps le lougre, et fondant sur la pont, les Esclavons qui les montaient massacrèrent l'équipage, à l'exception de deux ou trois hommes qui furent conduits prisonniers & Venise. \*

En apprenant cet attentat, Bosaparte, qui sevenait de

Leoben, fit publier un manifeste de guerre contre Venise, et ordonna à deux divisions de se porter sur le bord des lagunes. Le Lion de Saint-Marc allait être abattu des bords de l'Izonzo à ceux du Mincio et partout remplacé par l'arbre de la liberté.

Placé au milieu des lagunes, Venise présentait des difficultés d'attaque presque insurmontables; elle avait 87 galères, 168 canonnières et une forte garnison. Le général en chef de l'armée d'Italie n'était pas maître de la mer, et il n'avait même pas de bâtiments de flottille pour traverser les canaux. Le grand conseil recula cependant devant la terreur qu'inspirait le nom de Bonaparte; un traité fut signé, portant, entre autres conditions, l'introduction d'une divivision française à titre de protection et la punition des trois inquisiteurs d'État et du commandant du Lido. Les articles secrets stipulaient en outre une contribution de 3 millions en munitions navales et l'abandon à la France de 3 vaisseaux et de 2 frégates en construction. Ils furent nommés le Laharpe, le Stengel et le Béraud, la Muiren et la Carrère.

Ces articles secrets étaient un moyen de mettre la mais sur toute la marine vénitienne. Bonaparte, dont la vaste prévoyance se portait sur tous les objets à la fois, ne vonlait pas que les officiers de la marine vénitienne, mécontents de la révolution qui venait de s'opérer, livrassent aux Anglais les vaisseaux et les îles qui étaient sous leur commandement. Il tenait beaucoup surtout aux tles de Corfou, de Zante, de Céphalonie, de Sainte-Maure et de Cériso situées à l'entrée de l'Adriatique. Il donna sur-le-champ des ordres pour les faire occuper, et écrivit à Toulon pour qu'on lui envoyât par terre un certain nombre de marina. Il demanda aussi le contre amiral Brueys avec 10 vaisseaux. Mais craignant que cette division n'arrivat trop tard. il réunit les bâtiments trouvés à Venise à la flottille de l'Adriatique et à ceux qui formaient la division que le capitaine de frégate Bourdé (Guillaume) commandait dans ces

parages. Il mela les équipages vénitiens aux équipages français, plaça à bord 2000 hommes de troupes et, le 13 juillet, il fit partir cette escadrille. Le 23, à son arrivée devant Corfou, le général Gentily qui commandait les troupes, reçut une députation des habitants à la tête desquels était le provéditeur; elle venait témoigner de leur soumission à la République française. La division entra de suite dans le port et, le jour même, les troupes prirent possession des forts. On trouva sur la rade de Corfou, 6 vaisseaux, 3 frégates et 2 brigs qui furent nommés le Dubois, le Causse, le Robert, le Banet, le Sandos et le Frontin; la Mantoue, la Leoben, la Montenotte, le Lodi et le Rivoli.

Le Directoire sut loin de trouver dans le port de Corsou les ressources qu'on lui avait sait entrevoir; elles étaient tellement épuisées, que l'on douta un moment de pouvoir achever les vaisseaux en construction. D'ailleurs, c'était là une triste acquisition que saisait la marine. Les vaisseaux, d'une construction désectueuse, — ils ne pouvaient pas servir de leur batterie basse, — n'étaient pas susceptibles de combattre en ligne; la saiblesse de leur échantillon et l'infériorité de leur artillerie s'y opposaient : c'étaient au plus les anciens vaisseaux de 50 canons.

Le contre-amiral Brueys était sorti de Toulon le 14 mai, avec les vaisseaux le Guillaume Tell, le Tonnant, l'Aquilon et le Mercure; les frégates la Diane, la Sérieuse et le
brig le Turbulent; et après avoir promené le pavillon de la
République sur la côte d'Italie, il était rentré à Toulon le
1" juin. Il y avait trouvé l'ordre de se rendre dans l'Adriatique, mais avec les vaisseaux le Généreux et l'Heureux en plus, et la Junon à la place de la Sérieuse. Le
4 septembre, il arriva à Venise, d'où il se rendit à Corfou.

De tous les vaisseaux et frégates trouvés à Venise et à Corfou, le contre-amiral Brueys ne put emmener que le Causse de 74°, le Dubois, le Banel, le Frontin et le Robert de 64, la Mantous, la Leoben, la Montenotte, la Muiron et la Carrère. Le Laharpe de 74°, le Stengel et le Béraud de

L .

## MARTICULIERS.—1797.

Ames quinzaine de décembre.

Méchante, l'Inquiète, la Terrible et la soutenir, le 24 mai, dans les environs a auconnade de deux frégates anglaises, d'un cutter qui se retirèrent après leur avoir aculets pendant une heure et demie.

L'A quatre canonnières faisaient partie d'une flotuille coule au Havre sous le commandement du capitaine de Muskeyn. Quoique formée uniquement pour la rection des convois sur la côte, cette flottille avait été employée, l'année précédente, au transport d'un corps uroupes qu'elle devait débarquer en Angleterre. Mais avait trop compté sur les qualités nautiques des bâtiments qui la composaient. Après des efforts superflus, assaillis par un coup de vent, ils avaient été forcés de rentrer au port.

Au mois d'août de la présente année 1797, on voulut les saire coopérer à l'attaque des îles Marcouf dont les Anglais s'étaient emparés au mois de juillet 1795. Sept canonnières et 24 bateaux – canonniers appareillèrent du Havre avec le commandant Muskeyn: un grand vent de S.-O. les dispersa et les obligea à rentrer, cette fois encore, sans avoir rien fait. On comprit l'impossibilité d'envoyer de semblables embarcations au large, et elles ne furent plus distraites de leur service spécial.

Le gouvernement batave désirait faire passer à Batavia un agent chargé d'une mission importante; mais la présence continuelle des Anglais dans la Manche ne lui permettait pas d'expédier avec sécurité un bâtiment pour cette destination. Le Directoire vint au secours de son allié et la corvette de 1½° la Mutine, capitaine Pomiès, récemment arrivée du Ferrol, fut chargée de porter cet agent à sa destination. Le ministre pensant que les avaries éprouvées par cette corvette pendant sa campagne précédente avaient été occasionnées par une surcharge, ordonna de remplacer ses douze canons de 12 par le même, nombre de canons de 6 et d'y ajouter deux caronades.

La Mutine partit de Brest, le 7 mai, et relâcha le 25 à Sainte-Croix de Ténérisse pour prendre des vivres frais. Le lendemain, les frégates anglaises MINERVE et LIVELY. capitaines George Cockburn et Benjamin Hallowell, parurent devant Sainte-Croix, où elles envoyèrent un parlementaire pour traiter de l'échange de quelques prisonniers. Lorsque cette négociation fut terminée, elles passèrent dans le Nord de l'île et l'on ne les revit plus; ces deux frégates faisaient partie d'une division sous les ordres du contreamiral Nelson. L'amiral lord Saint-Vincent, alors occupé devant Cadix, syant été informé de la prochaine arrivée à Sainte-Croix d'un riche convoi de Manille, avait ordonné à cet officier général l'aller s'en emparer. La Mutine arriva sur ces entrefaites. Le 28, pendant la nuit, profitant de l'obscurité, dix embarcations anglaises s'introduisirent dans la rade et, à 3<sup>th</sup> du matin, tombèrent à l'improviste sur la corvette. Les neuf hommes et l'aspirant de quart furent surpris avant d'avoir réussi à trouver des armes, les officiers et les matelots qui purent monter à leurs cris d'alarme, les trouvèrent se désendant avec des pinces et des anspects. En arrivant à bord, le premier soin des Anglais avait été de fermer les écoutilles et de couper les cables. L'enseigne de vaisseau Trégomain, second de la corvette, monté sur le pont sans aucun vêtement, opposa, à la tête d'une trentaine d'hommes, une énergique résistance à l'ennemi. Mais, poussée par la brise de terre, la Mutine fut bientôt hors de position de recevoir aucun secours : elle fut enlevée.

Le capitaine Pomiès était à terre pendant qu'on emmenait ainsi la corvette qu'il commandait; il y était avec l'agent hollandais, plusieurs officiers et une trentaine d'hommes de son équipage. Aux premières déchargés de mousqueterie, il demanda au gouverneur des embarcations pour retourner à bord. Sa demande ne fut pas accueillie; il obtint seulement que les forts tirassent sur la corvette afin de chercher à la démâter.

Les corvettes de 12° la Diligente et la Pélagie, capitaines Noguez et Moulin, se rendant de Minden à Brest avec 10 navires, furent ralliées par la corvette la Calliope, capitaine Deshayes, qui, elle-même, en escortait 4. Le 17 juillet, devant Audierne, la brume, qui avait été trêsépaisse pendant la nuit, s'étant dissipée au lever du soleil, le capitaine Noguez compta 4 navires de plus qu'il n'en avait dans les deux convois : c'étaient 3 frégates ét une corvette anglaises. Ces bâtiments ayant de suite ouvert leur feu sur les navires du commerce, la Déligente fit signal d'indépendance de manœuvre et faits a arriver pour doubler les Penmarks : la Pélagie la suivit; la Calliope se dirigea sur Audierne. Une des frégates anglaises chassa les deux premières; les autres poursuivirent les navires du commerce qui couraient presque tous sur la côte. Lorsque la Diligente et la Pélagie eurent doublé les Penmarks, la frégate qui les suivait leva la chasse.

Attirés probablement par le bruit du canen, d'autres bâtiments anglais ne tardérent pas à paraître et, à 5<sup>h</sup> du matin, la Calliope recevait les boulets du vaisseau rasé Anson, des frégates Pomone et Astræa et de la corvette Sylph. Le capitaine Deshayes prit le parti d'aller s'embosser aussi près que possible sur la côte de Tréogat, commune de Plovent; mais l'embossure ayant cassé, la corvette évita, le beaupré au large; une des frégates mouilla sur son avant et la canonna. La mer était houleuse; l'ancre de la Calliope ne tint pas; la corvette cula et talonna avec une force telle que son grand mât se brisa un peu au-déssous de la hune. Les autres mâts furent coupés et les canons.

moins six, furent jetés à la mer. Trompé par le départ de quelques canots qui portaient à terre les mousses et les hommes inutiles, le capitaine du Sylph qui avait remplacé la frégate, expédia ses embarcations pour prendre possession de la corvette. La mitraille de la Calliops et les boulets d'une pièce de campagne qui avait été amenée sur le rivage les forcèrent deux fois à la retraite; le Sylph finit par en faire autant. L'impossibilité de relever la corvette française ayant été constatée, l'équipage descendit à terre, et elle fut livrée aux flammes.

La Diligente et la Pélagie entrèrent à Lorient; S navires furent pris, 2 brûlés, deux autres se jetèrent à la côte.

La Calliope ne fut pas le seul bâtiment que la République perdit dans cette circonstance; la flûte le Freedom, capitaine Quiémen, fut un de ceux que les Anglais brûlèrent. Chassé et canonné par une frégate, cet officier jeta son bâtiment à la côte, non loin de la Calliope, à un endroit nommé la Babau; et, après trois heures et demie, il le fit évacuer. La frégate et ses embarcations dirigèrent alors leur feu sur les canots qui portaient l'équipage; tous furent submergés en abordant la plage ou avant de l'avoir atteinte. Cela n'arrêta pas le capitaine anglais : il fit tirer sur les hommes du Freedom à mesure qu'ils atteignaient le rivage. Les embarcations anglaises accostèrent plus tard la flûte et après avoir essayé vainement de la raflouer, elles enlevèrent une partie de son matériel et la livrèrent aux flammes.

L'enseigne de vaisseau Quiémen fut acquitté par le conseil martial devant lequel il eut à rendre compte de sa conduite.

Dans la matinée du 10 août, le capitaine Guiné, de la corvette de 20° la Gaité, en croisière entre la Loire et la Gironde, aperçut sous le vent une frégate auglaise sur laquelle il laisse arriver; c'était l'Arethusa de 48°, capitaine Thomas Wolley. Le capitaine Guiné se méprit-il

sur la force de l'ennemi à la rencontre duquel il se portait? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que, lorsqu'il fut assez près pour bien l'apprécier, il n'y eut pas la moindre hésitation dans sa conduite. Il se plaça à portée de fusil de la frégate anglaise et engagea de suite le combat. Celle-ci répondit avec vigueur et, malgré cela, la Gatté soutint son feu pendant une heure et demie sans chercher à se retirer du travers de ce formidable adversaire. Il failut cependant céder à la force. Criblée et mise dans l'impossibilité de faire aucune manœuvre, la corvette amena son pavillon.

L'enseigne de vaisseau Guiné comparut devant un conseil martial qui le déclara coupable d'avoir eu une trop grande confiance en ses forces; mais il fut trouvé excusable pour sa longue et ferme résistance. En conséquence de ce jugement, il fut déclaré incapable de commander avant d'avoir servi cinq années en sous-ordre.

Le capitaine Tanaïs, de la corvette de 20° la Réolaise, se rendant de Bordeaux à Lorient, ayant aperçu la division du capitaine anglais Pellew mouilla, le 10 août, aux Sables d'Olonne, où se trouvaient déjà la canonnière la Subtile et le lougre la Charlotte. Ces bâtiments s'embossèrent et se disposèrent à repousser l'attaque des Anglais qui se dirigeaient sur la baie. A 10° 30° du matin, une corvette engagea le combat avec la petite division, mais elle ne put soutenir longtemps son feu; un vaisseau rasé et une frégate la remplacèrent. Leur attaque ne réussit pas mieux et, à 1°, ils prirent le large, sans avoir pour ainsi dire causé de dommages aux bâtiments français qui avaient été soutenus par la batterie des Sables.

Le lougre de 14° le Courageux, capitaine Defraye, en croisière dans le Cattégat pour observer les mouvements de la mer Baltique combattit, le 12 août, le navire anglais.

Exeter de 8°, qui appartenait, supposa-t-on, à la Compagnie des Indes, et rencontra pendant une heure et demie la résistance la plus opiniâtre. Elle allait cesser et l'Exeter était sur le point d'amener lorsque, à 10° 30° du matin, le Courageux sauta sans que rien eût pu jusque-là faire redouter un accident semblable. Un officier et trois matelots sur quarante-trois hommes qui composaient l'équipage du lougre furent sauvés par le navire anglais S¹.-John, tandis que l'Exeter s'éloignait. Ces faits furent rapportés par l'enseigne de vaisseau Audibert, second du lougre, qui déclara ne savoir à quelle cause attribuer ce malheureux événement.

Le 14 octobre au lever du soleil, le capitaine Hullin, de la corvette de 12° le Ranger, gouvernant pour passer au milieu des îles Canaries dont il n'était pas à plus d'une trentaine de milles, aperçut un fort bâtiment par le bossoir du vent. Il laissa de suite arriver; mais la corvette avait aussi été aperçue et ce bâtiment, qui était le vaisseau rasé de 46° INDEPATIGABLE, capitaine sir Edward Pellew, lui donna la chasse en la canonnant; plus tard, il se borna à lui envoyer des décharges de mousqueterie : le pavillon fut amené lorsque les balles arrivèrent à bord. Il était près de minuit.

Le lieutenant de vaisseau Hullin fut déclaré non coupable.

La frégate de 40° la Néréide, capitaine Canon, en croisière dans le golfe de Gascogne rencontra, le 20 décembre, la frégate anglaise de 44° Phombe, capitaine Robert Barlow et, vers 9° du soir, elle lui envoya ses premiers boulets. Quelques bordées furent d'abord échangées à contre-bord; mais bientôt, placées par le travers l'une de l'autre, à environ quatre longueurs de navire, la Néréide au vent, les deux frégates engagealent sérieusement le combat; toutes

deux mirent le grand hunier sur le mât. La frégate française fut promptement dégréée et, incapable de se maintenir dans la position que son capitaine avait choisie, elle tomba sur la Phorbe; celle-ci se dégagea en laissant arriver. La frégate anglaise manœuvrait pour se rapprocher et recommencer le combat lorsque, à 10<sup>h</sup> 45<sup>m</sup>, on héla de la Nérèide que le pavillon était amené. Les avaries des deux frégates n'avaient guère porté que dans leur voilure et dans leur grément (1).

Le capitaine Latreyte, de la corvette de 30° la Daphné, parti de Verdun pour la Guadeloupe, le 28 décembre, ayant trouvé des vents d'Ouest dehors, ne voulut pas rester louvoyer sur une côte où se tenaient un grand nombre de croiseurs ennemis et, le lendemain de sa sortie, il prit la détermination de relâcher. A l'entrée de la nuit, il fut chassé par un bâtiment qui, encore hors de portée, tira un coup de canon, un quart d'heure après un deuxième, puis un troisième. C'était évidemment un signal qui indiquait à d'autres bâtiments la présence d'une voile suspecte. Gagné d'une manière sensible, le capitaine Latreyte prit le parti d'attendre le chasseur. C'était le vaisseau rasé de 46° Anson, capitaine Charles Durham, qui eut blentôt atteint la Dophné et qui, à 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, lui héla d'amener son pavillon. Au moment où il était donné suite à cette invitation, l'enseigne de vaisseau Guillet, qui commandait la batterie,

relation de ce combat à M. William James, The navel

monta sur le pont et fit rehisser le pavillon; descendant ensuite à son poste, il ordonna de commencer le feu. L'Anson riposta à la bordée qui lui fut tirée, et le pavillon de la Daphné fut de nouveau amené.

Le lieutenant de vaisseau Latreyte fut traduit devant un conseil martial. Il fut constaté que le pavillon de la Daphné avait été amené deux fois, la première avant qu'il eût été brûlé une amorce; mais on ne put prouver qu'il l'avait été par l'ordre du capitaine.

La Daphné portait 20 canons de 9,

h — de . h

et 6 caronades de 18.

L'Anson avait 26 canons de 2h,

2 — de 12

et 18 caronades de 42.

A la fin de cette année, dans le but de harcèler constamment le commerce des ennemis, et aussi pour procurer aux officiers et aux marins des moyens d'existence dans un moment où le trésor public était dans une pénurie absolue, le Directoire céda quelques bâtiments de la République à des armateurs, sous diverses conditions, dont voici les principales. C'étaient en quelque sorte les armements à compte à demi, provoqués par le ministre Seignelay dans les dermères années du règne du Louis XIV. La République prêtait ses bâtiments pour faire la course pendant quatre mois. Elle les livrait armés et équipés, mais l'armateur fournissait les vivres et soldait les équipages. Les remplacements du matériel se faisaient au compte de l'État. Les armateurs étaient tenus de prendre les capitaines et les officiers parmi ceux en activité de service, et le rang de chacun était déterminé selon la force du bâtiment. Le ministre choisissait sur une liste de trois candidats: toutefois les intéressés avaient le droit de démonter un capitaine lorsqu'ils avaient à s'en plaindre. Le produit net des prises était divisé en trois parts dont une revenait à l'État, les deux autres à l'équipage et aux armateurs. Lorsque le bâtiment était pris, ou s'il faisait naufrage, la République en supportait la perte. Enfin, les bâtiments de l'État n'étaient livrés aux armateurs, qu'autant que ceux-ci fournissaient un cautionnement en immeubles.

# BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1797.

| Cano        |                               | ANGLAIB.                                           |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| LANOI<br>AR |                               |                                                    |
| +0          | ARTOIS                        | Naufragées sur les côtes de France.                |
| 44          | TRIBUNE                       | Naufragée au Canada.                               |
| 40          | Hermione                      | Enlevée par son équipage.                          |
| 34          | TARTAR                        | Naufragée à Saint-Domingue.                        |
|             | ( Swift                       | Sombrée.                                           |
| 18          | HUNTER                        | Naufragée sur la côte d'Amérique.                  |
|             | (FORTUNE                      | — en Portugal.                                     |
| 16          | Viper*                        |                                                    |
|             | ( HERMES                      | - · ·                                              |
| 14          | PANDORA                       | Sombrés.                                           |
|             | RESOLUTION                    |                                                    |
| 40          | GRAWLER                       | Dais non down consisses                            |
| 12          | [ LACEDEMONIAN *              | Pris par deux corsaires.                           |
| 10          | Fox                           | Détruit à Saint-Tropez.                            |
| 0           | I                             | Français.                                          |
| Canor<br>78 | <del></del> -                 | N 4 -4 1 4 1 5                                     |
| 78          | Droils-de-l'Homme             | Naufragé sur les côtes de France.                  |
| 44          | (Tartu                        | Prise par un vaisseau.                             |
| ••          | Méduse                        |                                                    |
| 40          | Néréide                       | Prise par deux frégales.<br>Prise par une frégale. |
| 36          | Harmonie                      | Détruite à la côté.                                |
| 30          | Daphné                        | Prise par un vaisseau rasé.                        |
|             | ( Villede-Lorient )           | Prise par une division.                            |
| 24          | Freedom                       | Détruite à la côte.                                |
| 30          | Gallé                         |                                                    |
|             | \ Atalante                    | Prises par une frégate.                            |
| 14          | Courageux                     | Incendié en combattant.                            |
|             | \ Mutine                      | Enlevée par des embarcations.                      |
| 12          | Ranger*                       | Pris par un vaisseau rasé.                         |
|             | (Calliope                     | Détruite à la côte.                                |
|             | Constance                     | Prise par deux frégates.                           |
|             | ( Amaranthe                   | — par une frégate.                                 |
|             | lasticama indiana na hAtimasa | anis A Vennemi                                     |

<sup>&</sup>quot;L'astérisque indique un bâtiment pris à l'ennemi.

#### BATAILLES -1796.

#### MACAGETTE ATTACK

|          |                                     | Pros.  | Paraba<br>Ga<br>Taraba | <b></b> |              |
|----------|-------------------------------------|--------|------------------------|---------|--------------|
| AMELAIS  | Valescerx                           | 1      | :                      | •       | 5            |
| Prançais | Vaisseess                           | 9<br>S | 1 2                    |         | 10<br>1<br>5 |
|          | Bétiments de rança se-<br>fériours. | •      | 2                      | 1       | 11           |

### ANNEE 1798.

Il y eut une douzaine de vaisseaux au mouillage sur la rade de Brest pendant la majeure partie de l'année 1798; mais cette escadre, placée sous le commandement du viceamiral Morard de Galle, n'essaya même pas de prendre la mer. Quant aux Anglais, ils divisèrent leur armée en trois escadres; une d'elles croisa dans le golfe de Gascogne, une autre sur les côtes de l'Irlande; l'amiral Bridport resta devant Brest avec la troisième qui comptait 10 vaisseaux. La cause de cette inaction des vaisseaux français peut être attribuée au désir qu'avait le gouvernement de forcer l'Angleterre à avoir les yeux sur Brest, afin de dissimuler plus facilement les armements considérables qui se faisaient dans la Méditerranée. Le Directoire n'avait cependant pas abandonné ses projets contre l'Irlande; il les avait seulement modifiés par suite du combat livré le 11 octobre de l'année précédente par l'escadre hollandaise du vice-amiral Dewinter. Au mois de juillet, il estima que le moment d'agir était arrivé; le parti catholique faisait des progrès en Irlande et l'irritation des esprits était très-grande dans cette partie du Royaume-Uni. Il fallait profiter le plus tôt possible de ces

٠.

dispositions. Le général de division Chérin fut désigné pour commander l'expédition; mais sa santé ne lui permettait pas de partir immédiatement, et l'exécution des mesures qui avaient été arrêtées ne pouvant être différée désormais, il fut décidé que le général de brigade Hardy partirait de suite avec le titre de commandant en chef provisoire, et que le corps qu'il commandait serait l'avantgarde de l'armée que conduirait plus tard le général Chérin. 500 hommes de troupes furent d'abord embarqués avec le général Humbert sur les frégates la Concorde de 42°, capitaine Savary, la Franchise et la Médée de 40, capitaines Guillotin et Coudein. Cette petite division partit de Brest, le 6 août, et arriva, le 21, dans la baie de Killala sans avoir fait aucune rencontre; les troupes furent mises à terre le soir même. Après s'être emparé de quelques navires qui se trouvaient sur rade, le commandant Savary effectua son retour en France, et entra avec le même bonheur, le 5 septembre, dans la Gironde.

Je me bornerai à dire, au sujet de cette expédition, que la fermentation des esprits en Irlande était loin d'être anssi grande qu'on l'avait annoncé, et qu'après avoir obtenu quelques succès, le général Humbert fut obligé de se constituer prisonnier le 8 septembre.

La veille du jour où le commandant Savary entrait dans la Gironde, le brig l'Anacréon appareillait de Dunkerque avec les généraux Rey et Napper Tandy, Irlandais au service de la République, et un détachement de 45 hommes. Les vents ne lui permirent pas d'atteindre Killala où il devait se rendre, et le capitaine Blanckeman mouilla à l'île de Great Aran. Il y apprit le triste résultat de l'expédition du général Humbert. Cette nouvelle ne l'empêcha pas de mettre à terre ses 45 hommes qui s'emparèrent de la ville de Rutland. Mais, cette fois encore, personne ne bougea, et le brig remit à la voile avec son détachement expéditionnaire.

Le commandant Savary avait à peine fait route pour l'Irlande, que le port de Brest armait une nouvelle division avec la même destination. Celle-ci, sous les ordres du commandant Bompard, était composée des vaisseaux et des frégates :

| Cano | DA,                |                |                      |
|------|--------------------|----------------|----------------------|
| 78   | Hoche (1)          | capitaine      | Bompard.             |
|      | (Immortalité       | · <del>-</del> | Legrand.             |
| 44   | Romaine            | -              | Bergevin,            |
|      | Loire              | _              | Segond.              |
|      | [ Embuscade        | -              | Clément Larencière.  |
|      | Bellone            | -              | Jacob.               |
| 56   | Coquille           | _              | Depéronne (Léonore). |
|      | Sémillante         | _              | Lacouture.           |
|      | Résolue            | -              | Bargeau (Jean).      |
|      | Goëlette la Biche. | _              | Lebastard.           |

Cette division appareilla, le 16 septembre, ayant à bord 3,000 hommes de troupes. Malgré la précaution que prit le commandant Bompard de passer par le raz de Sein, d'aller reconnaître Belle-Isle, et de faire route à l'Ouest pour ne pas être vu par les croiseurs anglais, il fut aperçu par quelques frégates qui donnèrent avis de sa sortie et l'observèrent jusqu'à la nuit du 4 octobre. Le 10, au moment où la division venait d'avoir connaissance des côtes d'Irlande, sa présence fut signalée par la frégate anglaise Amella, découverte du commodore Warren qui croisait dans ces parages. Le vent soufflait bon frais du N.-N.-O. Le lendemain, à midi 30°, la division anglaise parut elle-même sous le vent; elle se composait des vaisseaux et des frégates:

|    | 4 | CANADA      |   |  |  | commodo   | re sir Borlase Warren.                          |
|----|---|-------------|---|--|--|-----------|-------------------------------------------------|
|    | { | Rosess      |   |  |  | capitaise | re sir Borlase Warren.<br>Edouard Thernherough. |
| -  |   | POURSOTART. |   |  |  | _         | sir Thomas Byard.                               |
|    | ۱ | MELABPUS    |   |  |  | _         | sir Graham Moore.<br>benorable Charles Herbert. |
| 48 | ₹ | AMELIA      |   |  |  | _         | benerable Charles Herbert.                      |
|    | ı | ETHALION    | • |  |  | -         | George Counters.                                |
|    | • | MAGNANIEE   |   |  |  |           | honorable Michael de Courcy.                    |
| •• | ١ | ARSON       |   |  |  | _         | Charles Durham.                                 |

A 21, dans un grain, le Hoche démâta de son grand mât

<sup>(1)</sup> L'ancien Pégase.

de hune et de son mât de perruche. En tombant, la vergue de grand hunier déchira la grande voile qui fut emportée par le vent. Afin de pouvoir la remplacer plus promptement, tout le grément du mât de hune sut coupé; le sacrifice avait peu d'importance dans le moment, car les élongis et une partie de la hune avaient été brisés et il n'était pas possible de mettre un nouveau mât de hune en place. A l'entrée de la nuit, ordre fut donné de se régler sur la Résolue qui venait de signaler une voie d'eau considérable. et le capitaine Bargeau reçut en même temps l'autorisation de laisser arriver en faisant de faux signaux; il ne voulut pas profiter de la latitude qui lui était laissée. La division française gouvernait alors au plus près babord amures. Le 12 au matin, le commandant en chef ordonna de former l'ordre de retraite, la route au Sud. Cet ordre consistait dans une double ligne de front, les bâtiments les plus forts à l'arrière. Déjà l'ennemi était fort près; il arrivait sous toutes voiles et sans ordre. Le Robust et le Magnanime étaient en tête; venaient ensuite la Melampus, le Foudroyant et le Canada, pais l'A-MELIA et plus loin l'Ethalion et l'Anson. A 7°, ils se formèrent en ligne de convoi, et les plus avancés commencèrent à lancer des boulets. Les roches dites les Roses (1). restaient à 15 milles dans le S.-S.-O. Une demi-heure après, le commandant Bompard ordonna la formation de la ligne de bataille, tribord amures, sans avoir égard anx postes. La brise avait beaucoup molli; l'évolution fut d'autant plus longue qu'on se canonnait déjà, et l'ordre de bataille n'était pas encore forme que l'attaque générale avait lieu. A 8<sup>1</sup>, le Robust prit poste par le bossoir de bâbord du Hoche qui, dans une prompte ligne, dut naturellement se trouver à la queue, et ouvrit sur lui un feu des plus viss. Le Magnanime se plaça sur l'avant du Robust, com-

<sup>(1)</sup> Probablement les îles Schilly, dans le S.-O. des îles Britanniques. Dans ce groupe se trouvent, en effet, l'île Rosewear, l'île Rosewean et l'île Rosewear

battant alternativement l'Embuscade, la Coquille qui précédaient le Hoche et ce vaisseau lui-même; l'Amelia vint augmenter le nombre des assaillants du vaisseau français en se plaçant par sa hanche du même bord. La Loire était devant la Coquille et, avec cette frégate et l'Embuscade, elle fit diversion à l'attaque principale dirigée contre le Hoche; toutes trois le soutenaient de leur mieux. La Bellone, la Romaine et l'Immortalité, plus sous le vent et de l'avant, échangèrent leurs boulets avec le reste de la division anglaise; le commandant en chef leur sit signal de serrer l'ennemi au feu. Le Canada prit le poste de l'Amelia par la hanche de babord du Hoche, dès que cela lui fut possible. Le vaisseau français avait alors 24 canons démontés ou brisés dans ses batteries; il avait en outre perdu sa vergue de petit hunier et sa vergue barrée; celle-ci était tombée sur le pont. A 10<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, son pavillon fut amené. Le Hoche fut pris à la remorque par le Robust. L'équipage du vaisseau français était de 614 hommes; il avait 575 soldats passagers; c'était donc un total de 1,189 hommes. Le capitaine Thornborough certifia avoir débarqué 1,006 hommes et en avoir laissé 36 sur le Hoche. D'après ce compte, ce vaisseau aurait perdu 147 hommes sans compter les blessés. Le temps devint très-mauvais pendant la nuit; la remorque cassa. Abandonnés à eux-mêmes, Français et Anglais réunirent leurs efforts pour maintenir le Hoche à slot; le Robust avait lui-même trop d'avaries pour s'en occuper désormais. Fort heureusement, la frégate anglaise Donis rencontra le Hoche qui, battu par la mer, s'en allait au gré des vents; elle lui donna la remorque et le conduisit en Angleterre.

Lorsque le Hoche eut amené son pavillon, les vaisseaux anglais dirigèrent leur seu la Coquille et sur l'Embuscade qui étaient devant le vaisseau. Le capitaine Bergevin, de la Romaine, auquel son ancienneté donnait le commandement de la division, sit signal de forcer de voiles et, à 11 30 , celui de sormer la ligne de bataille, les amures

toujours à tribord, ce qui mettait la route au O.-S.-O. Pressée de toutes parts et entièrement dégréée, la Coquille venait d'amener son pavillon. Le Magnamme combattait l'Embuscade par la hanche de bâbord, le Foudronaux par le bossoir du même bord et la Melampus par le travers de tribord. La frégate française fut réduite à l'état le plus pitoyable; ses manœuvres, ses voiles et ses mâts furent hachés. Abandonné par sa division, qui avait exécuté l'ordre de forcer de voiles, le capitaine Clément Laroncière fit jeter toutes les armes à la mer et, à midi 30°, il amese son pavillon. L'Embuscade avait en ce moment près de 2 mètres d'eau dans la cale; son mât d'artimon s'abattit avant que les Anglais fussent à bord.

Malgré le signal fait, à 11'30-, d'établir la ligne de hataille, les autres frégates continuèrent leur route, sans ordre, chassées par ceux des bâtiments anglais qui n'étaient pas occupés à amariner le Hoche, la Coquille et l'Embercade, et faisant jouer leurs canons de retraite chaque fois que l'occasion s'en présentait. Le tour de la Bellone était arrivé. Canonné d'abord par le Foudroyant et la Meran-PUS, le capitaine Jacob était parvenu à s'éloigner assez pour que les boulets de l'ennemi ne pussent plus l'inquiéter. Le feu s'était déclaré dans la hune d'artimon de la Bellene et l'on n'était pas encore parvenu à l'éteindre, lorsque l'Erma-LION atteignit son travers de dessous le vent. Le combat le plus acharné s'engagea entre les deux frégates; les bassis vergues, la vergue du grand hunier de la Bellene farent coupées, et quinze trous de boulets à la flottaison permirent à l'eau d'entrer en abondance dans sa cale ; tout y fut submergé. Les avaries de l'Ethalion étaient moins importantes: cependant ses voiles et son grément étaient en lambeaux. A 41, le pavillon de la Bellone fut amené. Cette frégate démâta de tous ses mâts, le beaupré excepté, le lendemain.

La Bellone portait 26 canons de 12

6 — de 6 et 4 caronades de 86

L'ETHALION avait 28 canons de 18 2 — de 9 et 18 caronades de 32.

La Loire d'abord, puis successivement la Résolue, la Sémillante et l'Immortalité canonnèrent, mais sans s'arrêter. le vaisseau rasé Anson qui se trouva sur leur route. Ges trois frégates restèrent en vue l'une de l'autre une partie de la nuit; au jour, elles étaient séparées. L'Immortalité et la Résolus naviguèrent cependant encore de conserve et. le 48, elles mouillèrent dans la baie de Donegal, du comté de ce nom, sur la côte N.-O. de l'Irlande. On y apprit la désaite du général Humbert. Le général Ménage, qui était sur l'Immortalité et les capitaines des deux frégates tombèrent d'accord qu'il y aurait imprudence à débarquer les troupes, et il fut convenu qu'on remettrait sous voiles à 8<sup>th</sup> du soir. Malgré cette convention, la Résolue appareilla à 7<sup>b</sup>; l'Immortalité attendit celle qui avait été fixée. La nuit fut trèsobscure et il venta grand frais de S.-O. Les deux capitaines se cherchèrent, mais ce fut en vain. Vers 1º du matin, le capitaine Bargeau aperçut derrière lui un bâtiment qu'il supposa être l'Immortalité. Il fut péniblement déçu en s'entendant interpeller en anglais : c'était la MELAMPUS. Le capitaine Moore reconnut bien vite qu'il avait devant lui une frégate ennemie, et il lui tira deux bordées coup sur coup, ayant que celle-ci eût pu lui envoyer un seul boulet. La désense se ressentit de cette surprise; la frégate française amena. Il faut dire que la Résolue était une vieille frégate de 32° dont il était indispensable de tenir les canons à la serre dès qu'on prenait la mer. Cela explique pourquoi elle ne riposta pas de suite.

La Résolus portait 26 canons de 12
6 — de 6
et 4 caronades de 36
La Malamess avait 28 canons de 18
2 — de 9
et 18 caronades de 32.

L'Immortalité démâta de son grand mât de hune et. dans sa chute, ce mât brisa la grande hune et la vergue de perroquet de fougue; plus tard, elle cassa sa vergue de misaine : celle ci fut remplacée par la vergue du petit hunier et cette dernière par une vergue de perroquet. Le 20 octobre, l'Immortalité fut chassée et facilement atteinte par la frégate anglaise de 48° Fishgand, capitaine Byan Martin: A midi, les deux frégates étaient par le travers l'une de l'autre, l'Immortalité sous le vent, et commençaient le combat. Cette position ne convenait probablement pas au capitaine anglais car, après une première bordée, il passa sur l'avant de la frégate française, se plaça à tribord et lui envoya une autre bordée, de si près, que son pavillon resta engagé dans les haubans d'artimon de l'Immortalité. La riposte fut tellement bien dirigée que la Fishgard mit le grand hunier sur le mât et se laissa culer. Mais, quelles que fussent les avaries de la frégate anglaise, celles de l'Immortalité n'étaient pas moins considérables, et parmi les victimes de cette lutte se trouvaient le capitaine Legrand et le général Ménage. Le capitaine de frégate Audouard prit le commandement et s'occupa de mettre la frégate en état de soutenir un nouvel engagement. La Fishgard fut malheureusement prête la première, et lançant alternativement d'un bord et de l'autre sur l'arrière de l'Immortalité, elle lui envoya des volées destructives. Celle-ci répondit en faisant la même manœuvre; mais les chances n'étaient pas égales car, à la difficulté de manœuvrer sous sa voilure de fortune, l'Immortalité joignait la diminution notable de son artillerie: tous les canons des gaillards étaient démontés. Peu de temps après, l'eau entrait en telle abondance dans la cale, qu'on dut penser que la frégate ne se maintiendrait pas longtemps désormais à flot. Le capitaine Audouard fit amener le pavillon; il était 3º 30°. Les blessures de la frégate n'étaient pas aussi profondes que son nouveau capitaine l'avait supposé : l'Immortatité put être conduite à Plymouth. La frégate anglaise était fort maltraitée.

L'Immortalité portait 28 canons de 24,
12 — de 8
et 4 caronades de 36.
La Fishgard avait 28 canons de 18,
4 caronades de 9
et 16 — de 32.

Après avoir réparé les avaries qu'elle avait reçues dans les divers engagements de la journée, notamment dans le dernier avec le vaisseau rasé Anson dont les boulets avaient sait de grands dégâts dans sa mâture, la Loire gouverna au S.-O. Le 13, le capitaine Segond rencontra la Sémillante, se rangea sous ses ordres, et se dirigea avec elle sur la baie de Galway, du comté de ce nom, sur la côte occidentale d'Irlande. Trois voiles aperçues dans la matinée du 15 sirent changer la route et, le soir, le capitaine Lacouture signala liberté de manœuvre ; à 7° les deux frégates se séparèrent. Le lendemain la Loire fut chassée par deux bâtiments; elle prit les amures à tribord et revira bientôt en apercevant un troisième navire; ce dernier gouverna sur elle. Le capitaine Segond laissa arriver sous toutes voiles; mais ayant démâté de ses mâts de perroquet, elle fut atteinte par la corvette anglaise de 28° Kanganoo, capitaine Edward Brace, qui n'hésita pas à l'attaquer. Le capitaine anglais avait trop présumé de ses forces: une heure après, sa corvette se laissait culer, démâtée de son petit mât de hune.

Quoique le capitaine Segond eût fait plusieurs fausses routes pendant la nuit, la frégate anglaise de 40° MERMAID, capitaine James Newman, qui était un des bâtiments aperçus la veille, était encore en vue le lendemain. Cette fi atteignit facilement la Loire et engagea le combat, à pour de pistolet, à 7° 30° du matin. Les trois mâts de hu la frégate française furent successivement abattus. Cet situation désastreuse suggéra à son capitaine l'idée d manœuvre qui pouvait changer la face du combat; il

cesser le feu et laissa arriver. Trompé par ce mouvement de retraite simulée, le capitaine anglais laissa aussi arriver. Lancant alors la Loire dans le vent, le capitaine Segond obligea la frégate anglaise à loffer subitement pour n'être pas abordée. C'était précisément ce qu'il voulait. Il donna de nouveau l'ordre d'arriver en grand et, surprenant son adversaire qui lui présentait la poupe, il lui envoya une bordée d'enfilade dont l'effet fut terrible et qui, notamment, abattit le mât d'artimon et le grand mât de hune de la Mermaid. Le capitaine Newman jugea ne pouvoir pas continuer le combat dans un semblable état: il battit en retraite sous les boulets de la Loire qui le suivit jusqu'à 2° 30"; le capitaine Segond dut alors songer à sa frégate qui était criblée dans toutes ses parties, car ce n'était pas sans peine qu'elle se trainait sous les lambeaux de ses basses voiles.

Deux bâtiments chassèrent encore la Loire le 18; c'étaient l'Anson et la Kangaroo dont les capitaines durent se promettre une éclatante et facile revanche. Malgré la vigueur de leur attaque et la précaution qu'ils prirent de se placer, l'un d'un bord, l'autre du côté opposé, leurs illusions furent de courte durée. Il y avait environ cinq quart d'heures que le combat était engagé, lorsque le mât d'artimon de la Loire fut coupé à un mètre au-dessus du pont et, dans sa chute, brisa le gouvernail. Quinse minutes plus tard la frégate française avait perdu ¡tous ses mâts et son artillerie était réduite à cinq canons; elle n'avait du reste plus de munitions : le capitaine Segond fit amener le pavillon.

La Romaine mouilla, le 18, sur la côte d'Irlande, à quelques milles de l'endroit où étaient alors l'Immortalité et la Résolue. N'ayant pu recevoir aucun renseignement sur la division, le capitaine Bergevin fit route pour France, et il entra à Brest, le 21, avec la Biche qu'il avait rencontrée s'y rendant également.

Lorsque le capitaine de la Sémillante eut cossé d'aper-

cevoir les autres frégates, il fit différentes routes pour se soustraire à l'ennemi, et il y parvint à la faveur de l'obscurité de la nuit. Toutesois, désireux de se conformer à ses instructions, le capitaine Lacouture se dirigea sur l'Irlande. J'ai dit qu'il rencontra la Loire et qu'il navigua deux jours avec cette frégate. Après une autre tentative, aussi infructueuse que la première, le capitaine Lacouture fit route pour France et, le 26 octobre, la Sémillante entra à Lorient.

Quelques-uns des bâtiments capturés furent classés dans la marine anglaise avec un changement de nom. Le Hoche fut nommé Donegal, l'Embuscade fut baptisée la Seine. La Coquille fut incendiée accidentellement peu de temps après avoir été prise. Quant à la Bellone et à la Résolue, elles étaient en si mauvais état, que le gouvernement anglais ne jugea pas à propos d'entreprendre la réparation de ces deux frégates.

Un conseil martial fut appelé à prononcer sur la conduite des capitaines dont les bâtiments avaient été pris dans ces divers combats. Le chef de division Bompard, les capitaines de vaisseau Depéronne, de la Coquille; Clément Laroncière, de l'Embuscade; les capitaines de frégate Segond, de la Loire, et Audouard, de l'Immortalité, furent acquittés. Le capitaine de frégate Jacob, de la Bellone, fut déclaré non coupable.

On était en octobre; le gouvernement n'avait aucune nouvelle de la division Bompard; il n'en avait pas davantage du résultat de l'expédition du général Humbert. Le chef de division Savary, qui, on doit se le rappeler, avait transporté le corps expéditionnaire de cet officier général, reçut l'ordre de sortir pour aller aux informations et porter un autre renfort. Sa division, augmentée de la corvette de 28° la Vénus, capitaine Senez, partit de la Ro-

chelle, le 12 octobre (1). Quinze jours après, le commandant Savary apprit devant Killala le résultat malheureux des deux premières entreprises. On ne pouvait songer à débarquer de nouvelles troupes : il reprit de suite la route de France. Le 28, la division, alors en ordre de bataille les amures à tribord, fut chassée par les vaisseaux anglais CESAR de 80°, capitaine James Saumarez, Terrible de 82°, capitaine sir Richard Bickerton, et la frégate de 48° MEL-POMENE; à 5<sup>h</sup> 45<sup>m</sup>, défilant à contre-bord, les bâtiments ennemis prolongèrent la ligne par dessous le vent; le premier vaisseau riposta seul au feu de la division française. La nuit se passa ainsi; au jour, les positions étaient les mêmes. L'ennemi s'étant alors dirigé sur la Vénus qui était un peu de l'arrière, le capitaine Senez laissa arriver et la corvette sut bientôt perdue de vue: elle entra à Rochesort le 6 novembre. L'inaction des Anglais était inexplicable. Toutefois le commandant Savary pensant qu'elle ne pouvait durer longtemps désormais, jugea prudent de ne pas laisser les frégates réunies; à 1<sup>b</sup> de l'après-midi, il leur signala liberté de manœuvre. La Concorde mouilla le 9 à Rochefort.

La Franchise sut chassée pendant soixante-douze heures par la Melpomene. Dans le but d'augmenter le sillage de sa frégate, le capitaine Guillotin sit usage d'un procédé sort employé à cette époque; il donna l'ordre de jeter à la mer 20 canons, les ancres et tous les objets de grand poids. Le 6, il laissa tomber, sur la rade de Saint-Martin de Ré. la seule ancre qu'il eût gardée. Un violent coup de vent de S.-O. se déclara cette nuit même. Le capitaine Guillotin sit couper le grand mât et le câble, et jeta la frégate sur les vases de l'Éguillon où elle ne se sit aucun mal.

<sup>(1)</sup> Cette division était primitivement composée des frégates de :

<sup>48</sup> Concorde. . . . . . capitaine Savary.
40 Franchise. . . . . — Guillotin.
Médée. . . . . . — Coudein.

La Médée gouverna au O.-N.-O. et suivie par un des vaisseaux. Le capitaine Coudein sit jeter à la mer les ancres et les canons des gaillards, et il parvint à saire lever la chasse. Le 7 novembre, il mouilla sur la rade des Basques, pendant le coup de vent qui mit la Franchise à la côte. La Médée chassa beaucoup et sut un moment en perdition; elle sinit cependant par tenir bon et en sut quitte pour la perte de son mât d'artimon qui sut coupé.

Le Directoire comprenait bien qu'affranchir l'Irlande était le coup le plus funeste qu'on pût porter à l'Angleterre; il médita, dans ce but, un plan qui pût produire de grands effets. Mais cette combinaison, d'après laquelle le territoire de la Grande-Bretagne devait être menacé sur trois points différents, exigeait la coopération de l'Espagne et de la Hollande; il fallait que, par des dispositions efficaces, ces puissances se missent en mesure de coopérer à cette grande entreprise. L'attitude des Anglais dans la Méditerranée devint telle à cette époque, que la sollicitude du Directoire se porta sur Malte et sur l'Égypte, et il donna une autre destination aux forces qu'il projetait d'envoyer en Irlande.

Le traité de Milan, signé au mois de mai 1797, en exigeant des États de Venise une contribution de 3 millions en munitions et l'abandon de leur matériel naval, avait aussi stipulé la cession à la France des îles vénitiennes de la Grèce. Cet état de choses avait amené Bonaparte à réfléchir sur l'importance de la Méditerranée et sur le rôle que la France pouvait y jouer. Il en avait conclu que, si dans l'Océan elle était exposée à rencontrer des maîtres, elle n'en devait pas avoir dans la Méditerranée. Maîte, le poste le plus important de cette mer, appartenait à un ordre usé et ne pouvait tarder de tomber au pouvoir des Anglais, si la France ne s'en emparait pas. Déjà Bonaparte avait fait saisir les propriétés des chevaliers en Italie, et il avait pratiqué des intelligences à Maîte même.

Il avait aussi présenté un projet sur l'Égypte au Directoire, auguel il soutenait qu'il était impossible de débarquer en Angleterre avant l'hiver suivant, et que l'entreprise d'Égypte, au contraire, tout à fait imprévue, ne rencontrerait pas d'obstacles. Vaincu par les instances et les raisons de Bonaparte, le Directoire consentit à l'expédition propesée. Une commission fut chargée de parcourir tous les ports de la Méditerranée et de disposer les moyens de transport. Comme de grands préparatifs se faisaient aussi dans le Nord, on répandit le bruit que l'armement de la Méditerranée n'était qu'une conséquence des dispositions qu'on prenait dans l'Océan, et l'armée qu'on y réunit fut appelée l'aile gauche de l'armée d'Angleterre. Quatre points furent fixés pour le rassemblement des convois et des troupes: Toulon, Gênes, Ajaccio et Civita-Vecchia. On dirigea sur les deux premiers les détachements de l'armée d'Italie qui rentraient en France et, sur le dernier, une des divisions qui avaient marché sur Rome.

L'Europe retentissait du bruit de ces préparatifs; on formait des conjectures de toute espèce. Le Cabinet anglais fut dominé par la pensée que tout cela n'était qu'une feinte; que Bonaparte voulait traverser le détroit de Gibraltar, attaquer lord Saint-Vincent devant Cadix, et conduire l'escadre espagnole à Brest, où aurait lieu la jonction de toutes les marines du continent. Il était toutefois dans l'épouvante, et ne savait de quel côté viendrait éclater l'orage qui se formait depuis si longtemps. Il fit armer une seconde escadre. Celle de l'amiral Saint-Vincent fut augmentée, et Nelson fut détaché pour observer la marche des Français.

Le vice-amiral Brueys, choisi par Bonaparte pour commander l'escadre qui devait porter l'armée expéditionnaire d'Égypte, mouilla sur la rade de Toulon le 6 avril. Les vaisseaux qu'il ramenait furent mis en quarantaine, mais leurs réparations n'en furent pas moins poussées avec activité et leurs vivres furent remplacés, car l'ordre avait été donné de les mettre le plus tôt possible en état de re-

prendre la mer. Teutefeis, les vaisseaux vénitions aments à Toulon furent jugés incapables de sertir; 2 furent copendant conservés comme transports.

Ouinse vaisseaux dont 2 armés en fûte, 13 frégates. 72 corvettes, brigs, avisos, canonnières et un grand nombre de navires de transport appareillèrent de la rade de Toulen. le 18 mai, par une grande brise de N.-O. Malgré l'activité qu'avaient déployée dans cette circonstance le commandant en ches de l'escadre et les diverses autorités du port de Toulon, plusieurs vaisseaux partirent dans un état qui, à toute autre époque, eût donné de sérieuses inquiétudes (1). Le Conquérant avait changé ses batteries pour prendre des canons d'un calibre plus faible; ce vaisseau était condamné, ainsi que le Guerrier et le Peuple Souverain; le Mercure était à peu près dans le même état. C'étaient tous de vieux vaisseaux cascés, pourris, incapables de soutenir pendant un combat, pour peu qu'il fût opiniâtre, les commotions de leur propre artillerie. Il n'avait ensuite pas été possible de compléter les équipages et l'effectif général présentait un déficit de près de moitié (2). Le chissre de marins montait cependant encore à 12,000. Celui des troupes embarquées dans les quatre ports était de \$3,000 hommes; 800 chevaux avaient été mis sur des tartanes. A 8<sup>h</sup> du soir, tous les bâtiments étaient en dehors de la rade. À l'exception de la frégate la Carrère qui s'était échouée auprès du lazaret. La grande brise avec laquelle ils sortirent les porta promptement à la hauteur d'Ajaccio et de Gênes où ils furent ralliés par les convois de ces ports. La flotte passa ensuite dans l'Est de la Corse, et se dirigea sur Ci-

<sup>(1) «</sup> Nos équipages sont très-faibles en nombre et en qualité d'hommes. Nes vaisseaux sont en genéral fort mal armés, et je trouve qu'il faut bien du courage pour se charger de conduire des flottes aussi mal outillées. » — Rapport du chef de division Ganteaume au ministre de la marine. Abouhir, 21 messader au VI (9 juillet 1788).

<sup>(2)</sup> Pour ne citer qu'un exemple, le vaisseau de 84° le Tonnant n'a 400 hommes; il lui en revenait 866.

vita-Vecchia. Contrarié par les vents, le commandant en chef ne put prendre le dernier convoi; celui-ci le rejoignit devant Malte.

Ce fut, en effet, sur cette île que se diriges cette flotte immense, composée de près de 400 voiles. Le moment où Bonaparte devait mettre ses projets à exécution était ensin arrivé; il ne lui manquait qu'un prétexte; il le trouva bientôt. Il demanda au Grand-Mattre la faculté de faire de l'eau: Ferdinand de Hompesch s'y refusa, alléguant que les règlements s'opposaient à l'entrée dans le port de plus de 2 vaisseaux appartenant à des puissances belligérantes. Les Anglais y avaient cependant été reçus en plus grand nombre lorsqu'ils s'y étaient présentés. Voyant dans ce refus une preuve de malveillance, Bonaparte ordonna sur le champ un débarquement qui eut lieu le 10 juin. On sait que le Grand-Mattre capitula le lendemain. Le vaisseau l'Athénien qui se trouvait dans le port devint la propriété du vainqueur; il ne put sortir, faute des objets nécessaires pour l'armer.

Le 19, la flotte continua sa route et, le 1<sup>st</sup> juillet, elle arriva devant Alexandrie sans qu'aucune voile ennemie eût été aperçue. Ce port était alors trop peu connu pour que le commandant en chef essayât d'y faire entrer les vaisseaux; la place paraissait d'ailleurs disposée à se défendre. Il mouilla dans l'Ouest, vis-à-vis la tour du Marabout et, quoique la brise du large fût très-fraîche et que la mer déferlât avec violence sur la plage, le débarquement se fit immédiatement et les troupes marchèrent sur Alexandrie: cette ville fut prise le lendemain. Le convoi entra alors dans le port Vieux, ainsi que les bâtiments légers et une partie des frégates; et pendant qu'on sondait les passes, l'escadre alla provisoirement jeter l'ancre dans la baie d'Aboukir.

Disons maintenant comment une flotte aussi considérable échappa à la vigilance des croiseurs anglais, et comment l'heureuse fortune du général Bonaparte lui permit d'effectuer son débarquement, sans avoir été aucunement contrarié.

Au mois de mai, le contre-amiral Horatio Nelson avait pris le commandement d'une division de l'escadre de la Méditerranée placée sous les ordres de l'amiral lord Saint-Vincent, qui était alors occupé au blocus de Cadix; elle comptait 3 vaisseaux et 4 frégates. Le 17, cet officier général se présenta devant Toulon et y reçut un violent coup de vent de N.-O. qui démâta 2 de ses vaisseaux et le força de chercher un abri en Sardaigne; il alla mouiller à l'île Saint-Pierre. Ce fut, on se le rappelle, pendant ce coup de vent que le vice-amiral Brueys sortit de Toulon. La division anglaise reprit la mer le 27, et se dirigea de nouveau sur Toulon, où son commandant en chef apprit le départ de la flotte, mais sans pouvoir se procurer aucune indication sur la route qu'elle avait suivie. Le contre-amiral Nelson y recut un renfort qui lui était amené par le capitaine Trowbridge, et son escadre se trouva forte de 14 vaisseaux, 5 frégates et un brig.

Les instructions de Nelson lui enjoignaient de poursuivre l'escadre de Toulon qu'on supposait devoir attaquer Naples ou la Sicile, ou débarquer une armée sur quelque point de la côte d'Espagne, pour marcher ensuite sur le Portugal, ou ensin, passer le détroit pour se porter en Irlande. Il avait la plus grande latitude sur la route à prendre pour atteindre l'escadre française et la détruire. Le départ du vice-amiral Brueys, par une grande brise de N.-O., lui sit supposer que cette escadre ne devait pas sortir de la Méditerranée. Il se dirigea sur la Corse; élongea la côte d'Italie, recevant partout des renseignements erronés et souvent contradictoires; passa le détroit de Messine et apprit ensin la prise de Malte. Le 22 juin, il sut que la slotte française avait quitté cette île. Là, comme partout, on lui répondit n'avoir aucune connaissance de l'expédition. Il se décida à faire un mouvement rétrograde. Le vent qui soussait du N.-N.-O. le porta sur la côte d'Anatolie. Le 18 juillet, il était sous la Sicile, entrait à Syracuse pour faire de l'ean, et reprenait de suite la mer. L'escadre anglaise se dirigea alors sur l'Égypte. Son commandant en chef sut par le gouverneur de Coron que la flotte française avait été vue quelques jours auparavant à la hauteur de l'île de Candie, faisant route au S.-E. Ce fut aussi le chemin qu'il prit et, le 1° août, il vit le pavillon français flotter sur les murs d'Alexandrie, mais dans le port, seulement quelques frégates et des navires marchands. Ses découvertes ne tardèrent pas à lui apprendre que l'escadre était à Aboukir; il se dirigea de ce côté.

Peu de jours après la prise d'Alexandrie, une flottille considérable portant les vivres, les munitions et l'artillerie de l'armée, avait fait voile pour Ramanieh où elle avait eu un engagement fort sérieux avec la flottille égyptienne et les batteries de terre. Le capitaine de vaisseau Perrée, qui la commandait, sortit avec honneur de ce combat en prenant quelques djermes et en mettant les autres en fuits. Cet engagement fut le prélude de la bataille de Chebreis.

Quatre frégates seulement avaient suivi les vaisseaux dans la baie d'Aboukir; la Junon et l'Alceste, les deux vaisseaux armés en flûte, la Carrère, la Mantoue, la Montenotte, la Leoben, la Courageuse et la Muiron, également armées en flûte, la majeure partie des avisos et des canonnières étaient entrés dans la rade d'Alexandrie avec le convoi. On savait que l'escadre anglaise avait paru sur la côte et l'on devait s'attendre à ce que l'amiral Nelson apprît, d'un moment à l'autre, le but de l'expédition: Aussi, en quittant Alexandrie, Bonaparte avait-il fortement recommandé de mettre l'escadre à l'abri d'une attaque, soit en la faisant entrer dans le port, soit en la conduisant à Corfou. Ce dernier parti fut jugé impraticable; les vivres et l'eau des vaisseaux touchaient à leur fin. Quant à entrer dans le port d'Alexandrie, les vaisseaux de 120 et ceta de

80 camens ne pouvaient le faire qu'en débarquant une partie de leur artillerie. On doit comprendre combien ce moyen répugnait au commandant en chef de l'escadre qui, une fois bloqué, ne pourrait plus sortir qu'en laissant ses quatre plus forts vaisseaux derrière lui (1). Le vice-amiral Brueys se décida donc pour Aboukir.

La baie d'Aboukir, située à une vingtaine de milles dans l'Est d'Alexandrie, présente une ouverture demi-circulaire, depuis le château dont elle a pris le nom, jusqu'à la bouche la plus occidentale du Nil qui en est distante d'environ six milles. Elle est conséquemment ouverte aux vents du Nord à l'Est. C'est à peine si, à trois milles de terre, on y trouve sept mètres d'eau. Une petite île, éloignée de deux milles de la pointe du fort et reliée à cette pointe par une chaîne de rochers et par un banc qui ne laissent passage qu'à de légères embarcations, l'abrite contre les vents de N.-O. Ce récif se prolonge à près d'un mille dans le N.-E. de l'île.

Le commandant en chef de l'escadre ne se faisait pas illusion sur la possibilité d'échapper longtemps désormais aux recherches des escadres ennemies. Une bataille était imminente, et il dut en calculer toutes les chances. L'opinion du contre-amiral Blanquet Duchayla était que, s'il fallait combattre, il y aurait imprudence à attendre l'ennemi à l'ancre; le chef d'état-major Ganteaume était d'un avis contraire. Le commandant en chef penchait pour rester au mouillage, et il s'étayait sur des raisons qui n'étaient pas sans valeur. Il mettait en avant la faiblesse numérique et l'inexpérience des équipages sur lesquels il n'osait pas compter pour combattre et manœuvrer en même temps. Quoique encore indécis, il prit ses dispositions pour combattre au mouillage. Il fit mouiller le vais-

<sup>(1)</sup> La capitaine Barré, chargé de sender les passes d'Alexandrie, informa le vice-amiral Brueys, le 15 juillet, qu'en faisant sauter une ou deux reches, en peurrant se procurer un chenal dans loquel il y aurait au meins 25 pieds d'obs, — Jurien de la Gravière. Études sur la dernière guerre maritime,

seau de tête par cinq brasses, à un mille dans le Sud de l'îlot d'Aboukir; les autres laissèrent tomber leurs ancres, à 100 mètres les uns des autres, sur une ligne N.-O. et S.-E., un peu brisée au centre pour se rapprocher de la côte. Deux canons de 12 et deux obusiers furent de suite mis en batterie sur l'îlot. Le vice-amiral Brueys fit connaître au général en chef sa détermination, devenue presque obligatoire par l'apparition de plusieurs frégates anglaises, de rester sur la rade d'Aboukir. Bonaparte lui réitéra l'ordre de ne pas conserver ce mouillage, et lui expédia son aide de camp Julien qui ne devait quitter Aboukir qu'après avoir vu appareiller l'escadre. On sait que cet officier fut tué par les Arabes avant d'avoir pu accomplir sa mission. Les vaisseaux étaient mouillés dans l'ordre suivant, à partir de l'Ilot.

```
Canons.
      Guerrier. . . . . . . . capitaine Trullet (Timothée).
     Conquérant. . . . . . .
                                      Dalbarade (Jacques).
Emeriau.
     Thevenard (Alexandre)
    Peuple Souverain. . . . .
                                      Bacord.
    Franklin.....
                                      Gilet.
                             Blanquet Duchayla, contre-amiral.
                             capitaine Casa Bianca.
                             Brueys d'Aigalliers, vice-amiral.
                             Ganteaume (Honoré), chef d'état-major.
      Tonnant. . . . . . . . . capitaine Dupetit-Thouars (Aristide).
     Heureux.......
                                      Etienne.
78 Mercure.....
                                      Cambon.
     Guillaume Tell. . . . .
                                      Saunier.
                             Villeneuve (Pierre), contre-amiral.
78 Généreux. . . . . . capitaine Lejoille. Timoléon. . . . . . . Trullet
                                      Trullet (Léonce).
                                      Martin (Jean).
     Sérieuse.......
     Artémise. . . . . . . .
                                      Standelet.
      Diane. . . .
                                      Soleil.
                             Decrès, contre-amiral.
      Justice. . . . . . . . . . capitaine Villeneuve.
```

Une flottille d'une trentaine d'avisos, de petits transports et de djermes, était mouillée à toucher terre.

Les vaisseaux se disposaient à faire de l'eau, et plusieurs avaient déjà envoyé leurs embarcations à terre lorsque, le 4" août dans l'après-midi, l'escadre anglaise fut aperçue dans le O.-N.-O., se dirigeant sur la baie d'Aboukir. La brise était fraîche du N.-N.-O. Toutes les embarcations furent rappelées, et le commandant en chef signala de se préparer au combat. Les brigs l'Alerte et le Railleur recurent l'ordre d'aller reconnaître l'ennemi; le reste de la flottille se réfugia sous le fort. A 35, l'escadre anglaise avait doublé la pointe d'Aboukir et paraissait par dessus l'Ilot. La Sérieuse et l'Artémise se rapprochèrent de la côte et donnèrent une partie de leurs équipages aux vaisseaux qui en avaient le plus besoin. La première se plaça par le travers du Conquerant; l'autre prit poste à la hauteur de l'Orient: la Diane et la Justice se mirent en dedans des deux derniers vaisseaux. A 5º 30m, l'escadre fut prévenue qu'elle combattrait au mouillage. Chacun, dès lors, s'occupa de prendre les dispositions prescrites; des grelins relièrent les vaisseaux entre eux; d'autres furent frappés sur une ancre que le commandant en chef ordonna de mouiller; tous étaient évités du côté du Nord.

C'était l'escadre du contre-amiral Nelson que l'on voyait ainsi s'avancer sur une ligne de convoi; on pouvait y compter 14 vaisseaux; les deux derniers étaient fort éloignés des autres; un brig éclairait sa marche. Malgré cette précaution, le Culloden, qui conduisait la colonne, s'échoua sur le haut fond de l'îlot dont il indiqua ainsi la position. A 6 15 , les vaisseaux de tête avaient doublé l'îlot; ils vinrent sur tribord, sous les huniers, dans l'ordre ci-après:

| Canon |            |            |                          |
|-------|------------|------------|--------------------------|
|       | CULLOBES   | capitaine  | Thomas Trowbridge.       |
| 83    | GULIATH    | · —        | Thomas Foley.            |
|       | ZEALOUN    | _          | Samuel Hood.             |
|       | Onion      | _          | sir James Saumarez.      |
|       | AUDACIOUS  | _          | Davidge Gould.           |
|       | THESERS    | _          | Ralph Miller.            |
| 90    | VANGUARD   | _          | Edouard Berry.           |
|       |            | Horatio N  | iel-on, contre-amiral.   |
|       | ( MINOTAUR | capitaine  | Thomas Louis.            |
| 83    | DEFENCE    | · <b>_</b> | John Peyton.             |
|       | DEFENCE    | _          | Henry d'Esterre Darby.   |
|       | MAJESTIC   | _          | George Blagden Westcott. |
| 72    | LEANDER    | _          | Thomas Thompson.         |
| -     | 143        |            | 7                        |

Venaient ensuite, mais distancés, les deux vaisseaux:

Canons.

ALEXANDER. . . . . . . . . capitaine John Ball.

Swiftsure. . . . . . . . . . . . . . . Benjamin Hallewell.

A 6<sup>h</sup> 25<sup>m</sup>, le commandant en chef de l'escadre française fit signal de commencer le combat, et chacun ouvrit son feu dès qu'il put découvrir quelque vaisseau anglais. Malgré la précaution prise d'appuyer le chef de file de l'escadre sur l'Ilot d'Aboukir, les cinq premiers vaisseaux ennemis passèrent entre lui et le Guerrier et prirent poste, plus ou moins directement, par le travers des cinq vaisseaux de tête de la ligne française. Cette manœuvre audacieuse fut facilitée par l'échouage du premier vaisseau qui avait voulu la tenter. Placé le septième de la colonne, l'amiral anglais resta au large de la ligne; et après avoir canonné, en passant, les vaisseaux français que les cinq vaisseaux de tête combattaient de l'autre bord, chacun mouilla par le travers d'un adversaire choisi dans la première moitié de la colonne. Tous les efforts de l'escadre anglaise se trouvèrent ainsi concentrés sur cette partie; ils le furent avec méthode et successivement. Les vaisseaux anglais carguaient ou amenaient simplement leurs huniers, mouillaient une ancre de l'arrière, et dès que le vaisseau qu'ils combattaient avait amené, ils couraient un peu de l'avant pour chercher un nouvel adversaire. Pris des deux bords. chaque français eut ainsi à combattre deux et trois vaisseaux ennemis. Cette première moitié fut écrasée, sans que l'autre eût en quelque sorte pu tirer un coup de canon et, pour se servir des expressions de l'un des spectateurs de cette lutte, pendant quatre mortelles heures, l'arrièregarde ne vit du combat que le feu et la fumée (1). Dès le commencement de l'action, tout avait été laissé à la faculté individuelle des capitaines de chaque vaisseau. Ceux-là seuls combattirent qui se trouvèrent dans la partie de la

<sup>(1)</sup> Journal du contre-amiral Decrès.

. . . .

ligne que les ennemis voulurent attaquer (1). Les autres ne bougèrent pas et restèrent paisibles spectateurs de la lutte. Ils allaient probablement être assaillis à leur tour par la totalité des forces ennemies, lorsqu'un événement affreux, en jetant l'effroi parmi les combattants, vint suspendre le combat pendant quelques instants. Le feu s'était déclaré à bord de l'Orient. On tenta vainement de s'en rendre mattre; et l'incendie fit des progrès si rapides, que le vaisseau amiral sauta, projetant au loin ses débris enflammés dont furent couverts tous les bâtiments qui l'environnaient. La cause de cette terrible catastrophe n'a jamais été expliquée. Aussitôt que l'incendie devint menacant, les vaisseaux placés derrière l'Orient dans la ligne coupèrent leurs câbles pour ne pas être embrasés; tous ceux qui le précédaient avaient déjà amené. A la stupeur qui était résultée du mode d'attaque de l'ennemi, à l'effroi occasionné par l'embrasement du vaisseau amiral, succèda la confusion la plus grande. Chacun agit pour son propre compte sans s'occuper de son voisin; il n'y eut plus de ches. Plusieurs vaisseaux se mirent ou surent jetés au plain, où les Anglais continuèrent à les canonner. Quelques-uns amenèrent leur pavillon; et, lorsque le jour eut éclaire le désaure de la nuit, le contre-amiral Villeneuve auquel son ancienneté donnait le commandement des débris de l'escadre, le contre amiral Villeneuve mit sous voiles. Suivi par un vaisseau et deux frégates, il prit le large en faisant la manœuvre qu'il avait jugée impraticable pendant le combat (2). Il sortit de la baie sans être in-

l Bocrès del signo appròciation : des capiru. Les an-

<sup>(8)</sup> Dans une loitre au ministre de la marine, le contre-« Ceux là seuls purrent combattre qui se trouvérent dans la pque les senemis voulurent attaquer. » Il me semble que c n est pas logique. Du moment que lout arent eté luisse à la taines il n'est pas exact de dire : Ceux-la seuls purrent ci tres n'étaient pas tones de rester immobiles à leur place, avaient été laissée libres de lour manueuvre.

<sup>(2)</sup> Year plus less la lettre du contre-ameral Villenogre Blanquet Bushoyle.

quiété, car un seul vaisseau anglais tenta de le suivre; et il fit route pour Malte, laissant échoués dans la rade d'Aboukir, deux vaisseaux français dont le pavillon flottait encore. Ces deux vaisseaux étaient le Tonnant et le Timo-léon. Le dernier fut détruit par son capitaine; l'autre fut forcé de se rendre.

Nous allons suivre les vaisseaux anglais dans leur attaque.

Il était 6<sup>h</sup> 25<sup>m</sup>, lorsque le Guerrier ouvrit son feu sur le GOLIATH, devenu vaisseau de tête par l'échouage du Cul-LODEN. Le vaisseau anglais ne riposta que lorsqu'il fut sur son avant; il lui envoya alors une bordée entière; et lorsqu'il l'eut doublé, il mouilla par l'arrière une ancre qui ne tint pas, et il ne s'arrêta que par le travers de bâbord du Conquerant qu'il combattit de la manière la plus vigoureuse. Le Zealous qui le suivait fit la même manœuvre et prit sa place, à terre et à portée de fusil du Guerrier; après un quart d'heure, celui-ci fut démâté de son mât de misaine. L'Orion, le Theseus et l'Audacious lui envoyèrent successivement leur bordée, les deux premiers en passant sur son avant, l'autre, en coupant la ligne entre lui et le Conquerant. La chute de ses deux autres mâts, qui tomberent sous les bordées du Theseus, masqua une partie des batteries à bâbord. La batterie basse était du reste la senle qui pût faire seu, car les canons de la deuxième étaient déjà tous brisés ou démontés. Exposé à être incendié per les artifices qui lui étaient lancés; criblé à ce point que l'avant du vaisseau était presque détaché et que, dans quelques endroits, trois sabords n'en faisaient plus qu'un. le Guerrier amena son pavillon à 9h 45m. Le capitaine Trullet fut conduit à bord du Zealous. Le grand canot du vaisseau français était à Rosette avec 22 hommes et un officier, pour chercher une pièce de mâture destinée à faire une corne. Les pertes du vaisseau anglais étaient des plus minimes, et il n'avait en quelque sorte pas d'avaries.

Aprâs avoir doublé le Guerrier, l'Onion passa au large

du Zealous et du Goliath, canonna la Sérieuse qu'il coula, et prit poste, le bout au vent, par le travers de l'Aquilon. Le Theseus mouilla à terre du Spartiate, et l'Audacious, qui avait passé entre le Guerrier et le Conquérant, se placa par le bossoir de bâbord du dernier qui était déjà combattu par le Goliath, et auquel le Theseus envoyait aussi quelques boulets A 7h 15m, le capitaine Dalbarade eut la poitrine traversée par une balle qui sortit par l'épaule; il se coucha sur le pont et continua à donner des ordres au lieutenant de vaisseau Roux qui le remplaça. A 7h 30m, le grand mat et le mat de perroquet de fougue du Conquerant furent abattus. Déjà ses canons étaient presque tous démontés, leurs boucles et leurs crocs arrachés. Le feu avait pris en plusieurs endroits, et ce n'avait pas été sans beaucoup de peine qu'on était parvenu à l'éteindre. Lorsque le capitaine Dalbarade, presque mourant, connut la situation du vaisseau, il ordonna d'amener le pavillon. Il était 9<sup>h</sup>. Le Conquérant fut amariné par l'Audacious. Les Anglais étaient à peine à bord, que le mât de misaine s'abattit; le mât d'artimon était en si mauvais état qu'ils le coupèrent de suite. L'équipage du Conquérant n'était que de 400 hommes, et sa chaloupe était absente du bord au moment du combat. Le Goliath n'avait perdu que son petit mât de hune; mais le reste de sa mâture était criblé. Ses pertes étaient grandes. L'Audacious n'avait pas d'avaries. Le capitaine Dalbarade fut mis à terre à Alexandrie.

Au lieu de passer comme les autres à terre de la ligne, le Vanguard alla prendre poste par la hanche de tribord du Spartiate, combattu déjà de l'autre bord par le Theseus. Le Minotaur qui mouilla devant le Vanguard (1), lui tira aussi quelques boulets. Tous les hommes de la manœuvre furent envoyés dans les batteries; malgré ce renfort, il ne fut pas possible d'armer les deux bords. A 7<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, le ca-

<sup>(1)</sup> On me doit pas oublier que les vaisseaux anglais mouillaient par rière.

pitaine Emeriau eut le bras droit fracassé par un boulet et remit le commandement au lieutenant de vaisseau Simon. Le grand mât et le mât d'artimon du Spartinte étaient alors coupés, et le mât de misaine était fort endommagé; une moitié des canons étaient démontés. A 10<sup>2</sup> 30<sup>2</sup>, le fen qui était déjà à la cambuse prit à plusieurs gargousses: l'explosion qui en résulta jeta le découragement parmi le peu d'hommes qui étaient encore valides. Le Conquérant avait amené, et l'Audacious avait joint ses coups à ceux des autres assaillants du Spartiate. Le lieutenant Simon venait d'être blessé et remplacé, à son tour, par le lieutenant de vaisseau Laffon. Le feu continua avec sept pièces, puis bientôt, avec deux seulement. Mais, outre ces avaries, le Spartiate coulait bas; il avait déjà 5 mètres d'eau dans sa cale lorsque, entre 116 et minuit, le Vanguard expédia ses embarcations pour s'en emparer. Résister plus longtemps était chose impossible : le pavillon fut amené. Le Vancuans, qui avait été le principal antagoniste du Spartigte, avait le côté de tribord labouré par les boulets. Ce fut l'un des trois vaisseaux anglais qui éprouvèrent les plus graves avaries et les pertes les plus grandes.

Les vaisseaux qui suivaient l'amiral Nelson imitèrent sa manœuvre; le Minotaur prit poste sur son avant et se trouva par le travers de l'Aquilon qui recevait déjà les boulets du Theseus par bàbord. A 8<sup>h</sup>, le capitaine Thevenard eut les deux jambes emportées par un boulet, et mourut quelques instants après. Le capitaine de frégate Confoulen, qui avait reçu trois blessures, était au poste des chirurgiens; le lieutenant de vaisseau Kerseaux prit le commandement. A 9<sup>h</sup>, le grand mât de l'Aquilon fut abattu, puis successivement les deux autres tombèrent. Son serrefile, le Peuple Souverain, étant sorti de la ligne, le Depende, qui combattait ce dernier vaisseau, dirigea son feu sur l'Aquilon et le canonna en poupe. Le nombre considérable des hommes mis hors de combat avait nécessité l'abandon de la deuxième batterie et de la batterie des gaillards; et

encore, une partie des sabords de la première batterie étaient-ils engagés par les débris de la mâture. A 9<sup>k</sup> 30<sup>m</sup>, le lieutenant Kerseaux fit hêler qu'il se rendait. L'Aquilon était criblé dans toutes ses parties; le couronnement et les galeries n'existaient plus. Il fut amariné par le Minotaux. Le vaisseau anglais n'avait pas d'avaries, mais il avait perdu une assez grande quantité d'hommes.

Le Defence échut en partage au Peuple Souverain, par le travers duquel il se plaça à tribord, pendant que l'Onion le combattait déjà par la joue de bâbord. A 8<sup>h</sup>, le Peuple Souverain sut démâté de son grand mât d'artimon. Le capitaine Racord, grièvement blessé à ce moment, quitta le pont et fut remplacé par le lieutenant de vaisseau Joye. A 9<sup>1</sup>, le vaisseau français perdit son mât de misaine et eut son câble coupé; il abattit alors sur bâbord et mouilla en dedans de la ligne où il fut encore canonné pendant quelque temps; à 10°, on cessa de l'inquiéter et, de son côté, il ne tira plus. Je ne saurais dire comment le reste de la nuit fut employé à bord du Peuple Souverain, ni ce qui empêcha les Anglais de prendre possession de ce vaisseau. Toujours est-il que ce fut seulement à 4° 30° du matin qu'un canot de l'Onion alla l'amariner. Le Depence avait perdu son petit mat de hune; ses pertes étaient insensibles.

Le Swiftsure mouilla par le travers du Franklin. A 8° 30°, le contre-amiral Blanquet fut blessé. Le Peuple Souverain, en sortant de la ligne, y avait laissé un vide que le Leander viut occuper; un peu avant 10°, ce vaisseau mouilla en travers sur l'avant du Franklin qui avait à soutenir encore le feu du Defence et du Minotaur. Entouré et combattu par 5 vaisseaux, le Franklin opposait une telle résistance que l'Alexander, passant sous son arrière, ne dédaigna pas d'augmenter le nombre de ses assaillants et de prendre poste par sa hanche de bâbord. A 11°, le capitaine Gilet fut blessé et remplacé par le lieutenant vaisseau Martinet. La position du Franklin était des p critiques dans ce moment. Le feu avait cessé sur l'avant des positions de le prendre par le lieutenant vaisseau Martinet. La position du Franklin était des p

de la ligne et les vaisseaux placés en arrière de l'Orient avaient coupé leurs câbles, car un vaste incendie s'était déclaré à bord du vaisseau amiral. Il y avait déjà une heure qu'on s'en était aperçu à bord du Franklin: mais, chef de file de l'Orient, le contre-amiral Blanquet Duchayla ne pouvait qu'attendre, sous peine de s'exposer à tomber sur ce vaisseau qui était en pleine combustion: criblé et démâté de ses deux mâts de derrière, il était d'ailleurs assez difficile au Franklin de se dégager. Cependant, l'explosion du vaisseau amiral pouvant l'embraser luimême, ordre fut donné de cesser de tirer pour se tenir prêt à tout événement. L'Orient sauta un moment après, et cette catastrophe n'eut fort heureusement pas pour le Franklin le résultat qu'on était en droit de redouter.

L'Orient eut à combattre le Bellerophon qui mouilla à tribord, à le toucher; le combat fut acharné. Aussi, à 8<sup>k</sup> 25<sup>m</sup>, le vaisseau anglais, entièrement démâté, se vit-il dans la nécessité de couper ses câbles et il se laissa aller en dérive : les pertes de son personnel étaient proportionnelles aux dégâts occasionnés à son matériel. Il élongea ainsi la ligne française et reçut en passant la bordée de chacun des vaisseaux de l'arrière. Le Swiftsure. l'Alexan-DER et l'Orion, engagés plus ou moins vigoureusement. continuèrent à combattre le vaisseau amiral. Il était 9. Le vice-amiral Brueys, blessé déjà au cou et à une jambe. venait de perdre la vie; le capitaine Casa Bianca était grièvement blessé. Ce fut alors qu'un événement aussi effrayant qu'inattendu vint, pour un moment, suspendre les coups de ces vaisseaux et remplir d'effroi tous les combattants. Le feu s'était déclaré sur la dunette de l'Orient. L'incendie gagna promptement la mâture et se propagea de l'arrière à l'avant avec une rapidité effrayante : malgré la précaution qui fut prise de noyer les poudres, l'Orient sauta à 10<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, et couvrit tous les vaisseaux qui l'entouraient de ses débris enslammés. Je ne saurais préciser le nombre d'hommes qui périrent par suite de cette catastrophe épouvantable. M. James et M. Brenton (1) prétendent que 70 seulement se sauvèrent. Le chef d'état-major Ganteaume put atteindre le rivage dans un canot.

Attèrés par cet événement, les combattants laissèrent écouler un quart d'heure avant de recommencer le feu. Il n'en restait plus d'ailleurs sur cette partie de la ligne car, pour n'être pas embrasés eux-mêmes, le Tonnant, le Mercure et l'Heureux avaient coupé leurs câbles. L'Alexander en avait fait autant; il fallut donc se chercher, se reconnaître avant de recommencer le combat.

Ce sut le Franklin qui tira les premiers coups de canon. Le Leander, le Swiftsure, le Defence et quelques autres vaisseaux étaient en position de lui répondre; aussi perdit-il bientôt son grand mât et son mât d'artimon. Force lui sut alors d'amener son pavillon, car il lui restait à peine un canon pour saire seu. Le Swiftsure, principal opposant du Franklin, saisait beaucoup d'eau par des trous de boulets, mais il avait perdu peu de monde.

Le Tonnant, dès que cela lui avait été possible, avait ouvert son seu sur les vaisseaux ennemis: le Majestic lui présenta le premier le travers à tribord. Faute de monde, il ne put armer sa batterie des gaillards, et cependant la frégate la Sérieuse lui avait donné 150 hommes. Une demiheure après le commencement du combat, le capitaine du MAJESTIC perdit la vie. Une heure et demie plus tard, le capitaine Dupetit Thouars avait un pied emporté et l'autre jambe fracassée. Transporté au poste des chirurgiens, il sut remplacé par le lieutenant de vaisseau Bréard. La canonnade continua avec la même vivacité et de si près, que les bourres des canons anglais mirent plusieurs fois le feu à bord du Tonnant. Vers 8<sup>b</sup> 35<sup>m</sup>, le vaisseau ennemi coupa sou câble de poupe, mouilla une ancre de bossoir et cula jusqu'à la hauteur de la joue de bâbord du Mercure. L'embrasement de l'Orient rendit bientôt la position du Tonnant fort criti-

<sup>(1)</sup> The naval history of Great Britain.

que. Il resta cependant à son poste jusqu'à ce que l'incendie fût devenu inévitable; les câbles furent alors coupés. Le vaisseau n'avait pas culé d'une encâblure, que l'Orient sauta et le couvrit de débris qui mirent le feu en plusieurs endroits; on parvint à l'éteindre et le Tonnant mouilla en dedans de la ligne. Le MAJESTIC avait eu affaire à un rude adversaire; c'est lui qui perdit le plus de monde.

Ce fut en quelque sorte alors seulement que le combat commenca à l'arrière garde, où se trouvait groupé le reste des vaisseaux français. Mais les succès obtenus par les Anglais aux deux autres parties de la ligne ne l'avaient pas été sans de grandes pertes; aussi cette dernière attaque ne fut-elle pas à beaucoup près aussi terrible que les autres. Le Tonnant fit d'abord sentir la justesse et la vigueur de ses canons au Swiftsure et au Majestic qui se trouvaient par sa hanche de tribord. A 3º du matin. le dernier perdit son grand måt et son måt d'artimon; mais tous ceux du vaisseau français s'abattirent en même temps. Il fila encore son câble et prit une nouvelle position, assez éloignée, pour n'avoir plus à redouter, momentanément du moins, le feu de ses adversaires. Il était criblé. Le lieutenant Bréard profita de ce répit pour se rendre à bord du Guillaume Tell: il exposa sa situation au contre-amiral Villeneuve, auquel la mort du vice-amiral Brueys donnait le commandement de l'escadre. Le nouveau commandant en chef le laissa libre de sa manœuvre.

Il était 8<sup>h</sup> lorsque l'Heureux tira ses premiers coups de canon au Majestic qui combattait alors le Tonnant. Bientôt, le bâton de foc du vaisseau anglais se trouva engagé dans ses haubans de misaine. Le capitaine Étienne ordonna de sauter à l'abordage; mais on mit tant de temps à faire les dispositions, que le vaisseau ennemi coupa son câble de poupe, cassa son bout-dehors, et se dégagea avant que cet ordre pût être exécuté. Le Majestic prolongea alors l'Heureux de long en long et reçut, à bout portant, un feu de file de toutes ses batteries. Il ne riposta d'abord que

par quelques coups de fesil : mais as moment de le depasser, il cuvoya au vaisseau français une vaise un lu fe le plus grand mal. L'Houveux continue a se consumer en retraite, tout en combattant un autre vaintens par 2 22vers. Vers 10°, le capitaine Étienne recut une lucuure grave qui l'obligea de remettre le commandement au instenant de vaisseau Foucaud, lequel fit immediatement couper les cables pour éviter le Tonnent qui souceus sur l'Heureux. Lorsque, certain de ne pas être abarde par ce vaisseau, il voulut mouiller, on s apercut que la senie aucre qui restat au bossoir était coupée Pendant qu'en dispusait une ancre à jet, la misaine, le petit hunier et le perroquet de fougue surent appareillés, mais avec leoteur; et le vaisseau qui dérivait toujours à terre de la ligne, échous a ? du matin; son gouvernail sut démonté Quelques coups de canon lui furent encore tirés par le Gollatu, le Tuesers, l'Alexanden et le Zealors qui avaient été dirigés vers cette partie de la ligne. On travailla, mais en vain, a remettre l'Heureus à flot. Le contre-amiral Decrès se rendit à bord avec l'espoir que sa présence exciterait l'ardeur de 1 équipage; mais tous les efforts furent superflus. Lorsque le jour commença à se faire, 3 vaisseaux anglais recommencèrent à canonner l'Heureux sans qu'il lui fût possible de leur répondre. L'avant et l'arrière étaient entièrement démolis; il y avait 2º 900 d'eau dans la cale. Le pavillon fut amené.

Un peu après 7° du soir, le Bellesophon, entièrement démâté, passa à tribord du Mercure qui le canonna, mais le Maiestic sut le premier ennemi que le vaisseau français ent à combattre. J'ai dit qu'après avoir coupé son câble de poupe et avoir évité l'Heureux, le vaisseau anglais s'était arrêté par le bossoir de bâbord du Mercure; il dirigea sur lui un seu des plus vigoureux. La mousqueterie du vausseau français y répondit vivement, car le capitaise Canadara quelque tentative d'abordage, avait sait un renfort d'hommes sur le pont. En même tentaise

prenait ces dispositions, il faisait larguer le grelin d'embossure. Bientôt la manœuvre de l'Heureux l'obligea de couper ses câbles; toutefois il ne le fit pas assez tôt pour éviter d'être abordé par ce vaisseau, à côté et sur l'avant duquel il alla s'échouer. Un seul officier était alors sans blessure: le capitaine Cambon avait recu lui-même une balle dans la cuisse, mais il n'avait pas quitté le pont, quoiqu'il eût remis le commandement à l'enseigne de vaisseau Guichard. Lorsque le feu eut cessé sur toute la ligne, vers 3° 30 du matin, le contre-amiral Decrès se rendit aussi à bord du Mercure avec l'intention d'y arborer son pavillon: il trouva ce vaisseau en si mauvais état, qu'il retourna à bord de la Diane, laissant le capitaine Cambon libre de sa manœuvre. Cet officier attendit les événements. Dépourva d'ancres et de canots, il ne pouvait songer à raflouer le vaisseau ni à l'évacuer. Il lui restait six canons en état de faire feu. Les 4 vaisseaux anglais qui s'étaient dirigés de ce côté le canonnaient, et lorsque l'Heureux eut cessé de combattre, les Anglais qui en prirent possession le sommèrent de se rendre. Le pavillon fut amené. Le Mercure fut amariné par l'Alexander.

Contrarié du rôle passif que jouait le Timoléon dans ce grand drame, le capitaine Trullet hissa ses huniers, à 8<sup>th</sup> du soir, comme pour témoigner de son impatience de se porter au feu. Ce ne fut qu'un quart d'heure plus tard qu'il eut occasion de lâcher sa bordée au Bellerophon qui s'en allait à la dérive. Le Généreux lui hêla que ce vaisseau était amené. Supposant alors que le capitaine Lejoille l'avait envoyé amariner ou qu'il allait le faire, il ne s'en occupa plus et fit diriger son feu sur un autre vaisseau qui se trouvait à portée. Le capitaine du Généreux donna effectivement l'ordre d'aller amariner le Bellerophon, mais l'officier chargé de cette mission y mit tant de lenteur, que ce vaisseau put atteindre le fond de la baie et y fut laissé fort tranquille. Au moment où, forcé de quitter son poste, le Tonnant se rapprochait de l'arrière-garde, le grelin du

Guillaume Tell cases & or wastern State & Mar at State bord, on s'aperçui qu'elle erat more. La attenuat un et en est diposé une nurs. i fir nouiler nu murs a et un ne tint cas et le Guidenne I et mus mont nomme entrette e néreux. Le contre-amera Villemente iela at James a couper ses cibles. Le Gournes es tiente auss et annue. par le travers de tablet du Guillanne Jel. e e ca mail la canonnade recommenza entre e suilamer Id. e senéreux, le Timolien et le Tomane i me part, le flisserie. et l'Alexander de l'aure Ceme automate aura matôt le Tuesers, le Goulette et le Zeauste von se entre après, les trois derniers se timperent sur l'Amman e e Mercure, et le second sur le Beillempsus III i venul ? > percevoir au food de la taue. La cammade commus, mas molle et sans résultais. Le Guerres que par se man-le position, s'était encire truve surie 1 avait encire pas voulu rester inacid: I firment we mane a maren a mature du Guilleume Iei et il Immen e matre dura Villeneuve fut occupe de un urumare de reserve de aren Il avait déjà si sort incremente e I mouent. The e war auprès du Tonnent augus a survice en su service en

Vers 6° du matia, e concessura d'importo per le capitaine Truiet que avant invertion d'espace, e e lui demanda s'il pourrait e eure les 1 est de pour ble; le Timoleon avant en grener. 1000 e et monte e de monte per la ent grener. 1 è est d'autre parti a preside que le monte e e emper. L'avait d'autre parti a preside que le monte e e emper. L'avait d'autre parti a preside que le monte e est en entre e en entre entre en entre en entre e

Le mouvement des vantesas de l'arrente que le mont obligé la Diane à changer de monumere. Luie peu par le monument de peut par le monument de monument

canonnade du matin et fut obligée de remplacer sa vergue de grand hunier qui avait été coupée. Elle appareilla de nouveau et resta sous voiles.

J'ai dit que le vaisseau l'Orion n'avait pas dédaigné d'essayer ses canons sur la Sérieuse, et qu'il l'avait coulée. La frégate était mouillée par un si faible brasseyage, que son arrière resta hors de l'eau, et l'on vit une soixantaine d'hommes, formant la totalité de l'équipage, groupés à cette partie autour du pavillon de la République qui flottait toujours. A 3<sup>b</sup> du matin, un canot anglais alla leur offrir des secours; l'officier qui le montait y mettait toutefois pour condition que le pavillon serait amené, et il ajouta que si son offre n'était pas acceptée, on allait tirer sur eux. Le capitaine Martin proposa une capitulation qui fut acceptée. Seul, il fut fait prisonnier et transporté à bord du Theseus; l'état-major et l'équipage furent mis à terre.

Lorsque les à vaisseaux anglais qui ont été déjà nommés se portèrent, au jour, sur l'arrière-garde, l'Artémése envoya sa bordée au Thessus et cessa de tirer. Croyant que cette frégate avait amené, le capitaine anglais expédia ses canots pour en prendre possession; ils virent bientôt qu'elle était abandonnée et livrée aux slammes.

La Justice imita en tous points la manœuvre de la Diene.

Le 2, les premières lueurs du jour montrèrent aux Français toute l'étendue de leurs pertes. L'Orient n'existait plus! Tous les vaisseaux qui le précédaient dans la ligne étaient rasés comme des pontons et au pouvoir des Anglais. Le Guerrier et le Peuple Souverain étaient entre deux eaux. Le Tonnant coulait bas; ce vaisseau était totalement demâté, mais les couleurs nationales flottaient à sa poupe. L'Heureux et le Mercure étaient échoués. L'Artémise brûlait et la Sérieuse était coulée. Le contre-amiral Villeneuve se fit rendre compte de l'état des autres vaisseaux; le Guillaume Tell, le Généreux, la Diane et la Justice étaient seuls en état de combattre. Le nouveau commandant en

chef rendit chaque capitaine libre de sa manœuvre pour la sûreté de son bâtiment et, maigré les chances d'être attaqué avant d'être en dehors de la baie, il pensa, et le contreamiral Decrès qu'il avait fait consulter parut (1) être de son avis, que la seule ressource qui lui restât était de mettre sous voiles. A 11<sup>h</sup> 50<sup>m</sup>, il fit le signal d'appareiller en coupant les cables. Le Guillaume Tell et le Généreux se conformèrent à cet ordre; la Diane et la Justice étaient déjà sous voiles. Tous louvoyèrent pour sortir de la baie. Ces quatre bâtiments furent chassés par le Zealous qui, seul, appareilla et qui les approcha à portée de fusil, sans qu'aucun d'eux songeat à punir une telle audace. Le vaisseau anglais en fut quitte pour recevoir la bordée des bâtiments français lorsqu'il les croisa dans la baie même: il retourna alors au mouillage. Et tandis que ces deux vaisseaux et ces deux frégates, qui n'avaient aucune avarie, ainsi que le constata le rapport du commissaire du Directoire à Malte (2), se dirigeaient sous toutes voiles sur cette île. deux autres vaisseaux, le Tonnant et le Timoléon, étaient à la côte, enseignes déployées. Voici, vue du large, quel était l'aspect de cette baie qui venait d'être témoin de l'entière destruction de l'escadre de la République.

En tête, on voyait le CULLODEN qui était toujours échoué sur le récif de l'îlot d'Aboukir. Le brig la MUTINE était mouillé près de lui. Venaient ensuite:

Un vaisseau anglais démâté de ses mâts de hune; Le Guerrier coulant bas et sans mâts; Le Conquérant avec son mât d'artimon seulement; Un vaisseau anglais avec ses bas mâts; Le Spartinte n'ayant plus que son mât de misaine; Un vaisseau anglais sans mâts de hune;

<sup>(1)</sup> Rapport du contre-amiral Villeneuve.

<sup>(</sup>g) « lis out soulement quelques coups de canon dans le corps ; leurs voiles sont sans trous, leurs hanhans ne sont pas coupés, leurs manqueres sont entières. »

<sup>(</sup>Lettre de Regnault Saint-Jean d'Angely au citoyen Buffault.)

L'Aquilon démâté de tous mâts;

Un vaisseau anglais sans mâts de hune;

Le Peuple Souverain presque entièrement submergé et n'ayant que le mât d'artimon;

Le Franklin avec son seul mât de misaine;

Trois vaisseaux anglais sans graves avaries apparentes; un quatrième sans grand mât et un autre sans mâts de hune:

Les débris de l'Orient;

Un vaisseau anglais démâté de son grand mât de hune; Le Tonnant, démâté de tous mâts, échoué à la côte, mais ayant encore son pavillon;

Un vaisseau anglais;

L'Heureux et le Mercure échoués à côté l'un de l'autre; Le Timoléon échoué avec les couleurs nationales à la poupe;

Le Bellerophon, rasé comme un ponton, échoué au fond de la baie et un autre vaisseau anglais mouillé auprès de lui;

Et en dedans de tous, l'Artémise qui brûlait et la Sérieuse qui était coulée.

Resté seul avec le Timoléon après le départ du contreamiral Villeneuve, sans moyens de défense et sans embarcations pour mettre son équipage à terre, le Tonnant fut d'abord sommé d'amener son pavillon. Le lieutenant Bréard y mit la condition que l'équipage entier serait envoyé en France. Cette demande ne fut pas accordée. Le 3 au matin, le Theseus et le Leander appuyèrent une nouvelle sommation de se rendre à discrétion : le pavillon du Tonnant fut amené. Officiers et équipage furent mis plus tard en liberté en Espagne.

Le canot envoyé à Aboukir par le capitaine du Timoléon revint à bord avec une djerme. L'évacuation du vaisseau eut lieu aussitôt, chaque homme emportant avec lui autant d'armes qu'il put en prendre. Le 3, à 11° du matin, le feu fut mis en trois endroits dissérents du vaisseau, et

le capitaine Trullet ne se rendit à terre que lorsqu'il eut acquis la certitude que l'incendie ne pourrait être éteint.

J'ai indiqué les avaries des vaisseaux anglais qui prirent le plus de part au combat; les dommages avaient porté principalement sur les mâtures. Les autres vaisseaux n'avaient eu, si l'on en croit les relations anglaises, que des avaries insignifiantes. Si cette assertion est exacte, on doit se demander pourquoi un seul vaisseau suivit le Guillaume Tell et le Généreux, lorsque le contre-amiral Villeneuve mit sous voiles. Les vaisseaux anglais étaient généralement, en effet, en bonne position pour leur donner la chasse. Ne peut-on pas émettre l'opinion, que le commandant en chef de l'armée anglaise n'eût pas laissé le Zealous exposé à l'attaque soudaine de deux vaisseaux et de deux frégates qui n'avaient pas combattu, si l'état de ses autres bâtiments leur avait permis de mettre sous voiles?

Une autre raison permet d'ailleurs de douter de l'exactitude de l'assertion des historiens anglais. Pourquoi, si une partie de l'escadre anglaise était encore en état de se mouvoir avec facilité, le commandant en chef laissa-t-il écouler plus de vingt-quatre heures entre les deux sommations qu'il fit faire au Tonnant? Pourquoi enfin ne mit-il pas obstacle à l'évacuation et à la destruction du Timo-léon, sur lequel le pavillon de la Grande-Bretagne ne flotta pas?

Les pertes étaient considérables des deux côtés. Le chiffre exact de celles des Français n'a jamais été connu. D'abord il ne fut pas possible de constater le nombre des hommes qui échappèrent au désastre de l'Orient. Ensuite, les soldats des garnisons des vaisseaux, les artilleurs et les marins qui atteignirent le rivage, furent incorporés dans les divers corps de l'armée d'Égypte, et plusieurs dont on déplorait la mort s'y trouvaient peut-être encore (1). Le

<sup>(1</sup> Latil, Campagne de Bonaparte en Egypte, prétend que Nelson débarqua 4,000 hommes qui furent incorporés dans l'armée. M. William James, The neval history, etc., dit aussi que le vice-amiral Nelson mit les prisonniers à lerre.

vice-amiral Brueys avait perdu la vie, ainsi que son capitaine de pavillon Casa Bianca; le capitaine Dupetit Thouars du Tonnant et Thevenard de l'Aquilon avaient eu le même sort. Le contre-amiral Blanquet Duchayla et plusieurs capitaines qui ont déjà été nommés étaient blessés. Le contre-amiral Nelson avait reçu une blessure.

Tel fut le déplorable résultat de la bataille qu'on nomma en France bataille d'Aboukir et qu'on appela en Angleterre bataille du Nil. Ce résultat fut d'autant plus désastreux qu'il traca pour la guerre entière le rôle de chacune des deux puissances. A l'Angleterre l'agression et l'audace qui amènent fréquemment le succès; à la France l'hésitation et la crainte, conséquences naturelles de ce défaut de confiance sans laquelle aucune grande action n'est possible. Ce résultat ne confirma malheureusement que trop les appréhensions qui avaient été exprimées au moment on l'escadre allait quitter Toulon; il y avait eu, de la part du commandant en chef de cette escadre, courage et dévouement à prendre la mer, avec des vaisseaux dont quelques-uns étaient condamnés et dont la majeure partie était déclarée incapable de soutenir les commotions de sa propre artillerie, alors surtout qu'il avait la presque certitude d'être obligé de livrer bataille avec des équipages incomplets, et dont l'organisation, loin de gagner pendant les quelques jours de mer auxquels ils allaient être astreints. ne pouvait que perdre, par suite de la nécessité dans laquelle s'étaient trouvés les vaisseaux de prendre des troupes et une partie du matériel de l'expédition. Certes il y eut des fautes commises avant et pendant le combat : mais il y aurait autant d'injustice à en faire peser toute la responsabilité sur le commandant en chef de l'escadre francaise et sur ses lieutenants, qu'il serait inexact d'attribuer au contre-amiral Nelson tout l'honneur du magnifique résultat qu'il obtint; une grande part de cet honneur revient à la fortune. Au lieu de vaisseaux ne pouvant armer leurs canons des deux bords, quelques-uns même toutes leurs batteries d'un seul bord ; au lieu de vaisseaux qui ne pouvaient faire usage de leur artillerie, non parce que leurs canons et leurs affûts étaient démontés ou brisés par les boulets de l'ennemi, mais parce que les pitons des bragues et les boucles des palans de côté étaient arrachés aux premiers coups; au lieu de vaisseaux s'essondrant aux premières bordées qu'ils tiraient, mettons en face de l'amiral anglais et de ses capitaines des équipages complets et quelque peu exercés; des vaisseaux, sinon neufs, da moins en assez bon état pour pouvoir se servir de leur artillerie, et demandons-nous ce qu'eût été la désastreuse bataille d'Aboukir? Il est certainement des circonstances dans lesquelles l'accessoire doit disparaître devant le principal; dans lesquelles, le succès dépendant de la promptitude, il n'y a pas lieu de tenir compte de la conséquence possible de la précipitation. Mais, était-ce bien le cas? Ne devait-on pas, au début d'une guerre avec l'Angleterre, ménager un personnel et un matériel qu'on avait eu tant de peine à se procurer? Le gouvernement, tout en adoptant les idées du grand capitaine qui, déjà, ne considérait la marine que comme un moyen, ne devait-il pas en ajourner l'exécution, au moins jusqu'au moment où ass vaisseaux seraient en état de lutter contre ceux de l'ennemi? Oui, je le répète, et cela parce qu'on n'y a jamais pris garde, ou parce qu'on ne l'a pas assez dit; il y eut faute de la part du commandant en chef de l'escadre française; il y eut faute de la part de quelques-uns de ses sous-ordres; mais la plus grande faute fut commise par le gouvernement qui fit prendre la mer à des vaisseaux sans équipages et, l'on peut dire, sans canons, jouant ainsi, pour la réalisation problématique d'une des idées les plus fécondes en résultats qui ait jamais été conçue, -on ne peut en disconvenir-le sort de sa marine dans le présent et dans l'avenir. Ce triste résultat était prévu de toute l'armée de mer; mais son opinion ne put pas contrebalancer celle de l'homme qui dictait déià ses volontés à la France. Accep-

tons le fait accompli. Rendons au contre-amiral Nelson l'hommage que mérite la juste appréciation qu'il sut faire de circonstances qu'il connaissait parfaitement; mais n'exagérons pas, au détriment de la marine française, la part qui lui revient dans cette affaire. Le résultat est là, patent, incontestable. C'est le premier échelon de cette renommée d'habileté et d'audace qui, à partir dece jour, accompagna partout le vainqueur d'Aboukir. Cela aurait dû suffire aux historiens, surtout aux historiens français. Il n'en a rien été cependant. Tous ont exalté le triomphe des Anglais; aucun ne s'est attaché à démontrer que ce triomphe était probable, si même il n'était pas certain. Ces historiens n'ont tenu aucun compte des difficultés de toute sorte que le gouvernement avait dû surmonter pendant six années de commotions politiques pour avoir une marine. C'est à peine s'ils ont parlé de l'état déplorable dans lequel se trouvaient et le matériel et le personnel de l'escadre de Toulon. Pourquoi attribuer à un ordre d'idées très-contestable un résultat qui était la conséquence toute naturelle de la situation que les événements avaient faite à la France? Si une chose peut surprendre, ce n'est pas, à mon sens, le résultat néfaste de la bataille d'Aboukir; c'est que quelques historiens aient laissé entendre que nous pouvions, avec les moyens dont nous disposions à cette époque, sinon triompher d'un ennemi qui, lui, était dans les conditions les plus favorables, au moins soutenir la lutte sans trop de désavantages.

On a dit que la guerre défensive avait été érigée en système depuis la révolution; que la flotte d'Aboukir n'était pas une de ces flottes improvisées de toutes pièces par la République aux jours malheureux de 93; que si les équipages, considérablement affaiblis, étaient composés d'hommes rassemblés au hasard et presque au moment du départ, pour compenser ces désavantages, elle comptait dans ses rangs les officiers les plus renommés de notre marine. On a dit enfin que, si Brueys, épargnant à Nelson

la moitié du chemin, eût pu courir à sa rencontre pour combattre, la fortune eût hésité plus longtemps entre les deux armées et n'eût point appuyé si lourdement sa main sur notre escadre. On doit applaudir à l'esprit qui a dicté ces critiques; mais étaient-elles méritées? Et d'abord, on chercherait vainement ce qui, de 1793 à 1798, ressemble à la guerre défensive contre laquelle on s'élève avec juste raison. Que la conduite du vice-amiral Villaret et celle du contre-amiral Martin aient été timides, embarrassées, c'est incontestable. On conviendra qu'avec les éléments dont ces officiers généraux disposaient, et dans la position qui leur était faite, il put y avoir, sinon de la timidité, du moins de l'indécision et de l'embarras dans leur conduite. En ce qui concerne leur attitude, il est vrai que le 13 prairial an II, les Anglais commencèrent l'attaque. Mais alors qu'il fallait entraîner l'ennemi loin de la route que le convoi de grains d'Amérique était présumé devoir suivre, eût-il été d'une bonne tactique de prendre l'offensive? Ce reproche de s'être tenu sur la défensive, le commandant en chef de l'escadre de Toulon le mérite-t-il dayantage? On sait ce qu'était cette escadre. On doit dès lors comprendre que le contre-amiral Martin aux prises, en plus, avec l'insurrection permanente des équipages, circonstance dont les historiens n'ont pas assez tenu compte, ait pu n'être pas très-désireux de combattre avant d'être maître de la situation. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne prit pas l'initiative le 15 mars 1795.

L'état de choses était-il suffisamment changé, amélioré, pour qu'il fût possible d'avoir à Aboukir la confiance que les commandants en chef des escadres de la République n'avaient pas eue jusque-là? Eh quoi! l'escadre d'Aboukir était supérieure aux escadres de 93! Que deviennent donc les appréciations du commandant en chef et du chef d'état-major de cette escadre? Pourquoi celui-ci disait-il que les équipages étaient si faibles en nombre et en qualité d'hommes; que les vaisseaux étaient en si mauvais

état et si mal armés, qu'il fallait bien du courage pour se charger de conduire une flotte si mal outillée? Pourquoi l'autre avançait-il que les vaisseaux ne pourraient combattre et manœuvrer à la fois? Parce que le Conquerant. le Guerrier, le Peuple Souverain étaient condamnés depuis longtemps, et que, comme je l'ai déjà dit, tous les autres vaisseaux, vieux, cassés, pourris dans presque toutes leurs parties, étaient incapables de soutenir les commotions de leur propre artillerie! Parce que chaque vaisseau n'avait guère que la moitié des hommes que le réglement lui accordait! Eh bien, dans de semblables conditions, était-il possible au vice-amiral Brueys d'épargner la moitié du chemin an contre-amiral Nelson et de courir à sa renenntre pour le combattre? Combattre sous voiles avec des équipages composés d'hommes rassemblés au hasard et presque au moment du départ (1); avec des équipages dont la faiblesse numérique et l'inexpérience ne pouvaient permettre de combattre et de manœuvrer à la fois (2) : combattre sous voiles avec des vaisseaux dont la membrure était tellement pourrie que les crocs et les pitons des bragues et des palans des canons étaient arrachés sans grand effort; que les boulets de l'ennemi firent dans cette membrure des brèches asses larges pour donner passage à un carrosse à quatre chevaux (3); que plusieurs vaisseaux se cassèrent en deux par l'effet de la commotion de leur propre artillerie; combattre sous voiles, dans de semblables conditions, eût été l'imprudence la plus grande qu'aurait pu commettre le commandant en chef d'une escadre. Le contre-amiral Blanquet Duchayla émit, dit-on. l'opinion qu'il ne fallait pas attendre l'ennemi au mouillage; mais cet officier général jugea l'état de l'escadre d'après celui de son propre vaisseau, et son opinion fut

<sup>(1)</sup> Rapport du chef de division Ganteaume.

<sup>(2)</sup> Opinion du vice-amiral Brueys.

<sup>(3:</sup> Lettre de Nelson.

combattue par les deux hommes qui connaissaient le mieux la situation, le commandant en chef et le chef d'état-maier de l'escadre. Tous ces faits semblent si bien justifier la détermination prise par le vice-amiral Brueys d'attendre au mouillage l'attaque probable des Anglais, qu'on ne peut se désendre d'une certaine surprise, en voyant des écrivains compétents chercher à amoindrir leur importance, au lieu d'insister sur leur valeur; attribuer à des idées préconçues une tactique qui, à Aboukir, n'était autre chose que l'appréciation exacte de la situation; et oublier ce que perd en organisation, comme aussi en discipline, l'équipage d'un vaisseau qui a servi au transport des troupes et du matériel. Ce fait, que personne ne songerait à contester aujourd'hui, après les expéditions de Grimés et du Mexique, ce fait est tellement élémentaire, que nos volsins d'Outre-Manche se gardent bien d'employer leurs bâtiments de guerre au transport des troupes. Eh bien ! aucun écrivain, pas même ceux qui appartenaient à la marine, n'a songé à faire entrer en ligne de compte cette autre cause d'infériorité relative des vaisseaux français à Aboukir. Et cependant, on ne saurait trop le répéter: étant donné deux escadres dans des conditions de force parfaitement identiques, ces conditions d'égalité cesseront d'exister, dans un rapport sensible, pour celle des deux qui aura été employée au transport des troupes; et un temps assez long sera nécessaire pour que les vaisseaux de cette dernière escadre puissent redevenir des bâtiments bien disposés au combat. J'ai dit ailleurs combien il me répugnait de discuter, soit les actes des officiers qui sont mis en scène, soit les interprétations qui en ont été déjà données. Je ne me suis écarté de cette règle que lorsque les critiques ne m'ont pas paru suffisamment instifiées. Cette fois, mes observations n'ont d'autre but que l'expression d'un regret. On doit regretter que les auteurs qui ont écrit l'histoire de cette époque se soient bornés à préconiser les avantages de l'initiative, et qu'ils ne se soient pas

attachés à démontrer que l'appareillage, ou mieux, le combat sous voiles était impossible à Aboukir. Quelques-uns avaient autorité pour le faire. Leur voix eût été entendue. Elle eût fait comprendre à tout le monde, qu'il avait été fatalement décidé du sort de l'escadre française, le jour où le vice-amiral Brueys avait été obligé de sortir de Toulon avec des vaisseaux comme ceux dont elle était composée. Voilà ce que j'aurais voulu voir affirmer par les auteurs qui ont décrit avec autant de clarté que d'exactitude les grandes batailles navales de la République et celles de l'Empire. Sans diminuer l'importance de la victoire remportée par les Anglais, le 1° août 1798, une pareille appréciation eût, on n'en peut douter, notablement modifié l'opinion publique sur les causes auxquelles le désastre d'Aboukir doit être attribué.

Les Anglais travaillèrent de suite à réparer leurs avaries, Le contre-amiral Nelson brûla le Guerrier, le Mercure et l'Heureux qui furent reconnus ne pouvoir être maintenus à flot et, le 1h août, il fit partir ses six autres prises sous la conduite du capitaine sir James Saumarez, chargé de les escorter avec 7 vaisseaux anglais. Le Franklin, le Tonnant, le Spartiate, l'Aquilon et le Conquérant arrivèrent en Angleterre, mais non sans peine. Le Peuple Souverain dut être laissé à Gibraltar après avoir plusieurs fois failli couler en route. Le 19, le contre-amiral Nelson partit lui-même pour Naples, laissant la direction de la croisière devant Alexandrie au capitaine Hood avec 3 vaisseaux et h frégates.

L'amirauté anglaise changea le nom du Franklin en celui de Canopus.

La division du contre-amiral Villeneuve arriva à Malte le 23 août, mais sans le Généreux qui se sépara pendant la nuit du 17.

La conduite du contre-amiral Villeneuve au combat d'Ab ikir donna lieu à de nombreuses attaques; je crois être itré dans d'assez grands détails pour qu'il soit facile d'apprécier les actes de cet officier général. Je terminerai ce qui a rapport à ce triste épisode de nos guerres maritimes, par la transcription textuelle de la lettre qu'il écrivit de Paris, sous la date du 12 novembre 1800, au contre-amiral Blanquet Duchayla.

## Mon cher Blanquet,

• A peine sorti de ma longue réclusion (1) et du chaos « de mon arrivée dans ce pays, je veux t'écrire et entrer « avec toi en explication. D'abord, je prends bien part à « tout ce qui t'est arrivé de fâcheux et de désagréable, et « je n'ai pas tardé jusqu'aujourd'hui pour te le faire con-« naître; mais je ne te cache pas que j'ai appris avec bien « de l'étonnement que toi aussi tu as été un de ceux qui « ont prétendu que, dans la fatale nuit du combat « d'Aboukir, j'aurais pu appareiller avec l'arrière-garde et « me porter au secours de l'avant-garde. Dans la lettre « que j'écris au ministre de la marine, lettre nullement e provoquée par aucun procédé du gouvernement à mon « égard, et dont je dissère encore la remise, je dis qu'il n'y a que la malveillance, la mauvaise foi ou l'ignorance la « plus prononcée, qui aient pu avancer une pareille ab-« surdité. En effet, comment des vaisseaux mouillés sous « le vent de la ligne, ayant à la mer deux grosses ancres, « une petite et quatre grelins, eussent-ils pu appareiller et « louvoyer pour arriver au fort du combat, avant que les « vaisseaux qui étaient engagés n'eussent été réduits dix · fois; je dis que la nuit entière n'eût pas été suffisante. « Je ne pouvais, pour faire cette manœuvre, abandonner « aucune de mes ancres; et qu'on se rappelle le temps que « nous mettions, lorsque nous avons formé notre ligne, « pour nous élever dans le vent et gagner deux ou trois « encablures; qu'on se rappelle que, quelques jours aupaa ravant, les frégates la Justice et la Junon avant appareillé

<sup>(1)</sup> Le contre-amiral Villeneuve était jusque-là resté à Malte.

a le soir pour se rendre à Alexandrie, reparurent le lendea main sous le vent de la pointe de Rosette. Je ne pouvais uni ne devais appareiller. La chose était tellement re-« connue que l'amiral même, dans les instructions qu'il « nous avait données et dans les signaux supplémentaires a qu'il y avait joints, avait bien prévu le cas où il pourrait a faire appareiller l'avant-garde pour la faire se porter au « secours du corps de bataille ou de l'arrière-garde attaa qués, mais il n'y avait mis aucun article pour faire a porter l'arrière-garde au secours de l'avant-garde, parce « que la chose était impossible et qu'il aurait divisé son « escadre sans pouvoir en tirer aucun avantage. J'aurais 4 encore mille motifs à donner pour combattre cette asser-« tion ; ils passent les bornes que je dois me fixer dans une e lettre. L'incendie de l'Orient, la ligne ennemie qui se « prolongeait jusque sur mon matelot d'avant pourraient a m'en fournir encore. Je finirai par une seule. Ne m'était-« il pas permis de croire que les vaisseaux de l'avant à e moi, trop pressés par l'ennemi, avant d'amener et de se « rendre en masse, pourraient couper leurs câbles et venir. « en dérivant, chercher protection à l'arrière-garde? Après « l'explosion de l'Orient, tous les vaisseaux qui étaient e par son travers et de l'arrière à lui, en avaient agi ainsi. « Le Bellerophon anglais, démâté de tous mâts dès le commencement de l'action, avait passé, en dérivant, « fort près de moi. Je le croyais d'abord vaisseau français « et je pouvais m'attendre à voir quelqu'un des nôtres dans « la même situation.

« J'ai parlé de cette affaire avec quelques-uns des capi-« taines de l'avant-garde. Tous sont convenus avec bonne « foi que, dans le moment où ils étaient le plus vivement « chauffés par l'ennemi, ils n'ont jamais espéré de secours « des vaisseaux de l'arrière-garde; et que la perte de l'es-« cadre a été décidée, du moment où les vaisseaux anglais « ont pu nous doubler par la tête. A bord des vaisseaux de « l'arrière-garde, la pensée d'appareiller et de se porter au fort du combat n'est venue à personne, parce que
 c'était impraticable.

a ll m'en coûte de rappeler au gouvernement une journée aussi désastreuse et qu'il voudrait vouer à un éternel oubli; je ne m'y déciderai qu'autant que je croirai devoir le faire pour fixer l'opinion de ceux qui pourraient avoir mencore des doutes sur la part plus ou moins grande que j'aurais pu ou dû avoir dans cette affaire, et ta réponse pourra par-dessus tout fixer mon irrésolution. Quoi qu'il mencore que j'ai bien pris part à tous les chagrins que tu as éprouvés, et que je me suis exprimé bien vivement sur les imputations absurdes qui te furent faites dans le commencement où cette affaire fut rapportée. L'éloignement et la position où je me suis trouvé jusqu'à présent sont les seules causes du retard de l'explication que je te demande.»

Signé: VILLENEUVE.

Les démarches actives de l'Angleterre n'avaient pu déterminer la Porte Ottomane à cesser d'être l'alliée fidèle de la France. La bataille d'Aboukir, en ôtant au Sultan la crainte de voir l'escadre française aller canonner Constantinople, lui permit d'écouter avec plus de tranquillité les motifs de rupture que le Cabinet de Saint-James mettait en avant et, le 4 septembre, il déclara la guerre à la France

Aussitôt que Bonaparte connut le résultat de la bataille d'Aboukir, il écrivit en France pour qu'on armât le Laharpe, le Beraud et le Stengel qui étaient à Ancône, et qu'on formât une nouvelle escadre, en réunissant les vaisseaux de Toulon, de Malte, de Corfou et d'Alexandrie. Déjà, et en quelque sorte dans la prévision du grand désastre qui venait de détruire une partie de la marine de la République, il avait demandé de presser l'armement du Banel, du Frontm et du Robert qu'il avait laissés à Tou-

lon. Mais ce port avait fait des efforts surhumains pour approvisionner l'escadre d'Égypte; ses forces et ses ressources étaient épuisées; cependant, au mois de septembre, 3 des ex-vénitiens purent sortir pour escorter quelques navires en Corse. Quant aux vaisseaux d'Ancône dont le commandement avait été donné au capitaine de frégate Allemand (Joseph) et aux lieutenants de vaisseau Delbois et Meuron, ils partirent pour Corfou, à la fin du mois de novembre, avec des troupes destinées à renforcer la garnison de cette île qui était alors bloquée par une escadre turco-russe. Après une relâche à Lissa, le Stengel se sépara pendant un coup de vent de S.-E.; et le capitaine Meuron ayant appris par un neutre le blocus de Corfou, alla faire de l'eau à Calamatta d'où il retourna à Ancône. Deux jours après le départ de Lissa, le capitaine Allemand exposa, dans un conseil réuni à cet effet, le mauvais état du Laharpe et la faiblesse de son équipage; ce vaisseau n'avait plus que pour dix jours d'eau et le Beraud pour sept seulement. D'après l'avis unanime des membres du conseil, les deux vaisseaux retournèrent à Ancône. Les trois capitaines y furent suspendus de leurs fonctions et envoyés à Toulon pour être jugés. Le capitaine Allemand fut déclaré non coupable, à la majorité de six voix contre une; le lieutenant de vaisseau Delbois, non coupable, à l'unanimité. Le lieutenant de vaisseau Meuron fut reconnu coupable, mais excusable.

Le capitaine Bruillac (Alain), de la frégate de 40° la Charente, appareillé de la rade de l'île d'Aix, le 21 mars à la nuit, avec une jolie brise de N.-N.-E, ayant à bord 92 déportés pour Cayenne, aperçut, vers 11°, trois bâtiments qui lui firent prendre le plus près bâbord amures. La promptitude de cette détermination n'avait pas empêché la Charente d'être vue, et ces bâtiments la suivirent. C'énent le vaisseau anglais de 82° Canada, monté par le

commodore sir Borlase Warren, le vaisseau rasé Anson de 46°, capitaine Charles Durham, et la frégate de 48 Phae-TON, capitaine honorable Robert Stopford. On reconnut la côte dans la matinée; mais la brise mollissait incessamment et elle tomba entièrement à la nuit. Le capitaine Bruillac crut devoir mouiller une ancre. Vers 9th, profitant d'une petite fraicheur du large qu'elle ressentit la première, la frégate anglaise se dirigea sur la Charente; celle-ci coupa son cable. La Phaeton prit poste par son travers de babord et le combat commença; après quelques bordées, la première se retira ayant le seu à bord. Le CANADA vint la remplacer par le travers, tandis que l'Anson faisait un feu roulant sur l'arrière, mais à grande distance. Le capitaine Bruillac élongeait la terre de trèsprès afin de tenir ses adversaires du même bord; il l'approcha tellement, qu'après avoir talonné plusieurs fois, la Charente finit par s'échouer. Les bâtiments anglais s'éloignèrent de suite; la canonnade avait duré deux heures et demie. Au jour, les Anglais s'approchèrent de nouveau : mais le Canada ayant touché, au delà d'une portée de canon, cette circonstance sauva la frégate française; les deux autres bâtiments ennemis s'arrêtèrent, et la Charente, remise à flot, entra dans la Gironde avec ses voiles, son grément hachés et sa vergue de grand hunier coupée. Le Ca-NADA fut relevé aussi à la mer haute.

Les nouveaux projets d'expédition contre l'Angleterre que nourrissait le gouvernement, nécessitaient la réunion d'une force navale importante et, de tous les ports de l'Océan, on expédiait les bâtiments sur Brest aussitôt qu'ils étaient armés. Le 20 avril, le vaisseau l'Hercule de 78°, capitaine Lhéritier, se rendant de Lorient à cette destination, fut aperçu par l'escadre de l'amiral Bridport. Les fréquentes variations du vent qui soussait inégalement de l'Est au N.-N.-E., déterminèrent le capitaine Lhéritier à

aller mouiller à Belle-Isle, quoiqu'il fût déjà à l'entrée du raz de Sein. Il reconnut bientôt, mais cependant trop tard, que cela ne lui serait pas possible avant d'être atteint, car les bâtiments anglais étaient échelonnés du Sud au O.-N.-O.; l'Hercule reprit donc les amures à tribord, et à 7<sup>h</sup> du soir, il n'était plus qu'à 3 milles du bec du raz. Malheureusement le vent refusait à mesure qu'il avançait; à 8<sup>h</sup>. ne pouvant maîtriser le courant, il mouilla, ayant le rocher dit le Grand Stevenec au N. 1/4 N.-E., et la roche nommée la Vielle à l'E. 1/4 N.-E. Le temps était couvert et les bâtiments ennemis n'étaient plus en vue. Cependant la lune, alors fort haute sur l'horizon, paraissait par intervalles; et, dans un moment où ses rayons se projetaient dans le Sud, un vaisseau fut aperçu à petite distance: c'était le Mars de 82°, capitaine Alexander Hood. Il était alors 9h 30m. Une demi-heure après, l'Hercule tirant à double projectile, ouvrit son feu sur ce vaisseau qui ne répondit que lorsqu'il fut par son travers. Contrarié par le courant, le Mars mouilla sur l'avant de l'Hercule; son ancre ne tint pas et, en culant, il aborda celui-ci de long en long par tribord et les ancres des deux vaisseaux s'accrochèrent : retenus dans cette position, ils continuèrent le combat bord à bord. Le capitaine Lhéritier voulut profiter de cette circonstance pour enlever le vaisseau anglais à l'abordage. Mais la confusion la plus grande régnait dans les batteries. Aux premières décharges, les fanaux de combat s'étaient tous décrochés et ils s'étaient éteints en tombant. Les feux d'habitacle s'étaient également éteints. Malgré les ordres réitérés de sauter à l'abordage, personne n'obéissait, et l'Hercule ne répondait au feu bien nourri de son adversaire que par quelques volées de la batterie des gaillards. Cependant une quarantaine d'hommes se présentèrent; ce faible détachement fut facilement repoussé; le capitaine Lhéritier, qui s'était mis à sa tête, reçut deux blessures. Dans ce moment, le feu se déclara dans les porte-haubans de l'avant et dans l'entrepont; il était 116

30. Au tir très-vif du Mars, vint se joindre celui d'un autre vaisseau qui prit position par la hanche de bâbord (1). Les moyens de défense étaient épuisés à bord de l'Hercule; l'incendie durait toujours; le grément était haché par le frottement des vergues et le corps du vaisseau présentait de larges ouvertures du côté où l'on se battait. A minuit, le capitaine Lhéritier héla qu'il se rendait. Couverte par les détonations de l'artillerie, sa voix ne fut probablement pas entendue, car ce ne fut qu'un quart d'heure après que les deux vaisseaux anglais cessèrent de tirer.

Les pertes et les avaries du Mans étaient aussi considérables que celles de son adversaire. Le capitaine Hood, blessé mortellement vingt minutes après le commencement du combat, rendit le dernier soupir lorsqu'il se termina.

La frégate Jason retira l'Hercule du dangereux passage dans lequel il était mouillé; et ce vaisseau, lancé depuis quelques mois seulement et qui faisait sa première campagne, fut conduit à Plymouth.

Jugé pour la prise du vaisseau qu'il commandait, le capitaine Lhéritier fut acquitté à l'unanimité.

```
L'Hercule portait 28 canons de 36 à la 1<sup>n</sup> batterie.

80 — de 24 à la 2<sup>n</sup>.

16 — de 8 sur les gaillards.

16 A caronades de 36 sur les gaillards.

Le Mars avait 28 canons de 30 dans la 1<sup>n</sup> batterie.

80 — de 24 dans le 2<sup>n</sup>.

16 — de 9 sur les gaillards.

et 8 caronades de 24 sur les gaillards.
```

Chargé de ramener à Mangalore les ambassadeurs que Tippo Saïb avait envoyés à l'Ile de France pour solliciter

<sup>(1)</sup> Los relations anglaises ne parlent pas de ce second vaisseau mentionné au rapport français.

des secours contre les Anglais, le capitaine L'hermitte (Jean), de la frégate de 40° la Preneuse, mit à la voile, le 8 mars, avec une centaine d'hommes de bonne volonté, seul secours que le gouverneur de la colonie pouvait envoyer au puissant allié de la République. Le 20 avril, le capitaine L'hermitte apercut un navire à l'ancre à Tellichery. La journée étant trop avancée pour tenter de l'enlever, il remit la partie au lendemain et se tint en panne; drossé par les courants, il fut obligé de mouiller. Une partie de la journée suivante fut employée à louvoyer pour regagner la distance qui avait été perdue dans l'aprèsmidi; la foudre tomba sur la Preneuse, cassa son grand måt de hune, tua un homme et en blessa vingt. Peu de temps avant, un navire sous pavillon anglais avait été vu se dirigeant vers le mouillage; on avait pu reconnaître dans ce bâtiment et dans celui qui était déjà à l'ancre, deux vaisseaux de la Compagnie. A 3º 45m, la Preneuse les attaqua : le dernier arrivé remit de suite sous voiles ; l'autre amena promptement; une heure après, le premier en fit autant. Ces vaisseaux étaient le Woodscot et le Raymond portant chacun 36 canons de 12; celui-ci avait!, en outre de son équipage, 410 hommes d'infanterie pour Madras. Ces troupes furent mises à la disposition du commandant de Tellichery sur cartel d'échange, et les deux vaisseaux se rendirent à l'Île de France.

La Preneuse mouilla à Mangalore, le 24, y déposa les ambassadeurs et remit sous voiles quarante-huit heures après; le 18 juin, elle entra à Batavia. Le contre-amiral Sercey y arriva deux jours plus tard sur la Brûle-Gueule, capitaine Bruneau Lajonchais; cet officier général croyait trouver à Batavia la Forte et la Prudente que le gouverneur de l'Île de France avait promis de lui envoyer et avec lesquelles il comptait se diriger vers les mers de Chine. Mais, cédant aux suggestions du Conseil de la colonie, le général

lartic avait envoyé ces deux frégates croiser sur les sonlu Bengale, la première sous le commandement du capitaine Beaulien Leloup, et l'autre, qui avait été cédée au commerce, sous les ordres du capitaine Joliss, en remplacement du capitaine Marquès qui venait de mourir. Trompé dans son attente, le contre-amiral Sercy se rendit à Sourabaya, et voulant utiliser le reste de la belle saison, il envoya la Preneuse et la Brûle-Gueule croiser devant Bornéo. Ces deux bâtiments allèrent de là à Manille, où ils se joignirent à une division espagnole qui était à la recherche d'un convoi anglais parti de Chine. Cette expédition n'ayant pas réussi, les deux bâtiments français retournèrent à Sourabaya, et ils firent ensuite route pour l'île de France.

La canonnière de 6° l'Arrogante, capitaine Lambour, séparée d'un convoi qui se rendait d'Audierne à Brest, le 23 avril, sous le commandement du capitaine de vaisseau Lebozec (Charles), ne put donner dans le raz de Sein que le lendemain dans l'après-midi. En s'engageant dans ce passage, le capitaine Lambour aperçut 2 vaisseaux et 2 frégates dans l'Iroise; ne les supposant pas ennemis, il continua sa route vers le Toulinguet. Il revint bientôt de son erreur : les frégates, qui étaient aussi entrées dans le raz par le Nord, hissèrent le pavillon anglais. L'Arrogante gouverna au S.-E.; jointe par une des frégates, elle amena son pavillon au second coup de canon. Ces deux frégates étaient la Jason et la Nalade.

Le conseil martial qui jugea le lieutenant de vaisseau Lambour l'acquitta à l'unanimité attendu, disait le jugement, que s'il avait montré une confiance trop grande, la faute en était aux guetteurs de la côte qui n'avaient pas signalé d'ennemis, et que sa séparation du convoi n'avait eu lieu que par suite de la sollicitude éclairée de ce capitaine qui s'était tenu en arrière parce qu'il avait aperçu deux voiles dans le Sud.

IIL

Les frégates de 40° la Régénérée et la Vertu, capitaines Magon Médine et Willaumer (Jean-Baptiste) qui, on doit se le rappeler, avaient été renvoyées de l'île de France, avaient mis à la voile, le 21 janvier, avec deux navires espagnols richement chargés qu'elles avaient pris sous leur escorte. La provision d'eau de ces derniers ne pouvant les conduire eu Europe, et la Vertu ayant d'ailleurs quelques avaries à réparer, le capitaine Magon prit le parti de relâcher aux îles de Loss, sur la côte occidentale d'Afrique; la Vertu et les deux Espagnols allèrent mouiller à Tamara. Cette frégate désarrima sa cale, cala ses mâts et amena ses vergues pour travailler à son grément. La Régénérée mouilla à Factori.

Le 24 avril, le capitaine James Ballard, de la frégate anglaise de 40° Peare, qui s'était d'abord assuré de l'impuissance des compagnons de la Vertu, attaqua cette frégate au mouillage. Le combat durait depuis une heure, lorsque l'approche de la Régénérée, que la canonnade avait fait appareiller, éloigna cet audacieux ennemi. La frégate anglaise fut chassée pendant trente-six heures sans pouvoir être atteinte.

Les frégates françaises et les deux navires espagnols quittèrent ce mouillage le 10 mai. Ces derniers retardant considérablement la marche des frégates, le capitaine Magon mouilla à Ténérisse et les remit au gouverneur.

Le 27 juillet, alors que la Vertu et la Régénérée, se disposaient à continuer leur voyage, la frégate anglaise de 36° BRILLIANT, capitaine Henry Blackwood, vint les observer; elles appareillèrent et, à 6° du soir, elles commencèrent à la canonner. La Régénérée, qui avait un grand avantage de marche sur sa compagne, allait se trouver en position de combattre la frégate anglaise, lorsque celle-ci qui courait largue vint au vent. La Régénérée imita sa manœuvre; mais, en faisant cette oloffée, elle démâta de son beaupré et de son mât de misaine. La Vertu continua la chasse pendant quelque temps encore; incapable d'atteindre la frégate ennemie, elle rejoiguit la Régénérée et retourna avec elle au mouillage. Celle-ci prit la mâture d'un pavire qui s'était perdu sur l'île et, le 5 septembre, les deux-frégates arrivèrent à Rochefort.

J'ai dit (1) que j'aurais occasion de signaler un capitaine anglais combattant sous un pavillon qui n'était pas celui de sa nation. Je tiens ma promesse. Le récit qu'on va lire est extrait du rapport officiel sur ce combat.

Le capitaine Renault, du brig de 12° le Corcyre, en croisière dans le Sud de la Sardaigne, fut chassé, le 2 mai au jour, par une frégate qui ne répondit pas aux signaux qui lui furent faits, mais qui hissa cependant le pavillon de la République en l'appuyant d'un coup de canon. La brise était faible de l'Ouest. Le capitaine Renault continua sa route au Nord et fit même armer les avirons de galère.

Favorisée par des brises folles, la prétendue frégate française se trouva un moment à portée de canon et, après avoir tiré quelques coups, elle envoya une bordée entière au Corcyre. A force de nager, le brig parvint à se déhaler de dessous son feu; mais ce répit fut de courte durée et la canonnade recommença bientôt. A 1<sup>b</sup> 45<sup>m</sup>, le grand mât du brig fut coupé au-dessous des jottereaux, et s'abattit sur le pont du côté où l'on se battait; le pavillon fut amené.

La frégate qui avait combattu le Corcyre pendant une heure sous pavillon français était la Flora, frégate anglaise de Ah, capitaine Middleton. Les officiers et l'équipage du brig furent mis à terre à Oran.

Le lieutenant de vaisseau Renault fut acquitté par le conseil martial devant lequel il comparut pour rendre compte de sa conduite.

<sup>(1)</sup> Année 1785. Combat de la Sibuile et de Hussan, vol. II, p. 258.

Les corvettes la Confiante de 24 et le Vésuve de 16° et un mortier, capitaines Pévrieu et Lécolier, se rendant du Havre à Cherbourg, apercurent devant elles, le 29 mai au jour, la frégate anglaise de 48° Hydra, capitaine sir Francis Laforey, la bombarde Vesuvius de 8° et 2 mortiers, capitaine Robert Fitzgerald et le cutter de 12° TRIAL, capitaine Henry Garrett. Le vent soufflait de l'E.-N.-E. A 4 45", la frégate commença à envoyer des boulets à la Confiante; les deux corvettes françaises n'étaient pas alors à plus de 2 milles de la côte. Les forces n'étaient pas égales; aussi le capitaine Pévrieu pensa-t-il qu'il n'avait rien de mieux à faire que de serrer le vent tribord amures; il en fit le signal à sa conserve; et avant que celle-ci l'eût exécuté, ce que son capitaine ne se hâta pas de faire, il voulut commencer le mouvement. Cette nouvelle route ne rapprochait pas la Confiante des bâtiments ennemis. mais elle l'éloignait du port sur lequel elle se dirigeait. Aussi, peu rassuré sur les suites d'un engagement avec ces bâtiments, son équipage prétendant que la corvette le Vésuve trahissait puisqu'elle ne venait pas au vent, refusa de manœuvrer et imposa au capitaine Pévrieu l'obligation de continuer la route à l'Ouest. La Confiante élongea donc la côte en combattant l'Hydra par le travers du large, mais la lutte était trop inégale pour avoir de la durée. A 8<sup>b</sup>, le capitaine Pévrieu prit le parti de se jeter au plain à Benzeval, sur une plage de sable à l'embouchure de la Dive : le Vésuve l'avait déjà fait. Cet échouage ne mit pas fin au combat; les deux corvettes furent canonnées jusqu'à 10<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>; l'état de la marée obligea alors les Anglais à prendre le large. On travailla de suite à raflouer les deux corvettes; le Vésuve put être entré dans la rivière, mais on ne réussit pas à remettre la Confiante à flot : elle faisait beaucoup d'eau par dix-sept trous de boulets à la flottaison. Elle fut sabordée et évacuée: le lendemain les Anglais l'incendièrent.

Le 3 juin, une division anglaise bombarda et canonna

le Vésuve et la flottille du commandant Muskeyn qui se trouvait aussi dans la Dive; elle se retira sans avoir causé aucun dommage. Le Vésuve rentra au Havre.

Le jury, qui examina la conduite du capitaine Pévrieu, déclara qu'il n'y avait lieu à aucune accusation, ni même au plus léger reproche.

Le Cabinet de Saint-James n'avait pas tardé à comprendre tout ce qu'il avait à redouter de l'établissement des Français sur les côtes de la Hollande. Une division de 2 vaisseaux, 11 frégates ou corvettes et à bombardes, sous les ordres du commodore sir Home Popham, fut envoyée devant Ostende et ce port fut bombardé le 19 mai; Blankenberghe eut le même sort. Un débarquement fut même effectué sur cette partie de la côte pendant la nuit; mais le vent s'étant élevé, les troupes se rembarquèrent après avoir fait quelques dommages aux écluses de Slikens qu'elles avaient essayé de détruire. Pressé vigoureusement par la garnison de Blankenberghe, le corps expéditionnaire anglais laissa 100 morts sur le terrain, outre 1,300 prisonniers et 5 pièces de canon.

La nuit du 29 au 30 mai fut signalée par un désastre dont il ne fut pas possible de découvrir la cause. Le vaisseau de 78° le Quatorze-Juillet (1) brûla dans le port de Lorient au moment où son armement allait être terminé. Un jury fut chargé de faire une enquête sur cet incendie. Sur sa requête, le conseil martial déclara le contre-amiral Dalbarade, commandant des armes, incapable de commander, et le capitaine de vaisseau Lavillesgris, qui commandait le vaisseau, déchu de tout commandement pendant trois ans. Les enseignes de vaisseau Lejeune et Chauvin furent condamnés à la même peine.

<sup>(1)</sup> L'ancies Magnanime.

Un nouveau conseil martial, réuni à Paris, le 10 novembre 1799, rapporta le jugement porté contre le contreamiral Dalbarade et déclara que cet officier général n'était pas coupable.

Le brig de 18° le Mondovi, l'un de ceux qui avaient été pris à Venise, se rendant à Cerigo où il portait des soldats destinés à former la garnison de cette île, fut chassé, le 30 mai, par la frégate anglaise de 14° Flora, capitaine Robert Gambier Middleton, qui n'abandonna la poursuite qu'à l'entrée de la rade. Le capitaine anglais n'avait cependant pas renoncé à s'emparer du Mondovi. Il fit armer toutes ses embarcations et les tint si près de la côte, qu'elles entrèrent dans la rade sans être aperçues et enlevèrent le brig avant que le fort Caplati eût songé à y mettre obstacle en faisant feu sur elles.

Le capitaine Bonnevie, du Mondovi, fut acquitté par le conseil martial qui fut chargé de le juger.

Le 21 juin, le capitaine Fraboulet, de la corvette l'Egalité, poursuivi et canonné par la frégate anglaise de 40° Aurona, capitaine Henry Digby, se jeta à la côte dans l'anse de Baquio, sur la côte d'Espagne.

L'enseigne de vaisseau Fraboulet fut déchargé d'accusation.

Le capitaine Bourdé (Guillaume), de la frégate de 40° la Sensible, qui faisait partie de la flotte expéditionnaire d'Égypte, reçut l'ordre de porter en France les drapeaux qui avaient été pris à Malte. La Sensible était armée en flûte. Elle n'avait que 10 fusils, 10 sabres et le même nombre de pistolets et de haches d'armes. On lui donna à Malte 28 autres fusils pour armer un détachement de 30 hommes. Le capitaine Bourdé demanda que son équipage fût complété et réclama en même temps les

menues armes accordées aux frégates de la force de la Sensible : on ne lui donna que de la poudre et des boulets. Il fut alors réduit à ramasser, sur les quais de Malte, 63 Bonavoglies, sorte de galériens libérés ou de vagabonds aventuriers qui vendaient leur liberté pour vivre. Ce fut avec un semblable armement que la Sensible mit à la voile dans la seconde quinzaine de juin. Le 26, à 4 de l'après-midi, le rocher de Maritimo, de la Sardaigne, restant à 21 milles dans le N.-N.-O., le vent frais de la partie du Nord, une voile fut signalée de l'avant. La Sensible continua sa route jusqu'à ce que ce bâtiment, qui courait sur elle, eût pris le plus près bâbord amures, bordée qu'elle courait également; et quoiqu'il eût hissé le pavillon espagnol en réponse aux signaux qui lui étaient faits, le capitaine Bourdé crut reconnaître en lui une frégate anglaise; peu désireux d'engager une action avec un équipage composé comme l'était le sien, il gouverna au S.-E. sous toutes voiles. Cette route le rapprochant de Malte, il supposait que la frégate ne le poursuivrait pas. Le bâtiment suspect, qui était la frégate anglaise de 48° Sea Honse, capitaine James Foote, imita sa manœuvre, mais n'eut d'avantage de marche qu'à la nuit. Le vent mollissait beaucoup et, poussée par un reste de brise que ne ressentait presque plus la Sensible, la frégate anglaise gagna tellement qu'à minuit elle n'était pas à deux portées de canon. A h' du matin, l'engagement étant devenu inévitable, le capitaine Bourdé fit carguer les basses voiles et, peu de temps après, il prit le plus près les amures à tribord. La frégate anglaise en sit autant et se plaça par le travers de la Sensible qui lui envoya sa bordée, à portée de pistolet. Aux premiers coups de canon, les Bonavoglies, qui avaient été placés aux pièces de la batterie, abandonnèrent leur poste, et le seu de la Sensible ne put être aussi nourri que celui de la frégate ennemie; il ne tarda même pas à se ralentir d'une manière notable. On se battait de si près qu'on s'arrachait les écouvillons. Comme dernière ressource, le capitaine

Bourdé voulut tenter l'abordage. Il en donna l'ordre; personne ne bougea. Le général Baraguay d'Hilliers, passager sur la frégate française, se rendit dans la batterie pour faire monter l'équipage; il ne put y réussir. Bientôt il fallut songer, non plus à devenir agresseurs, mais à défendre l'accès de la Sensible aux Anglais qui se présentaient de toutes parts. Les efforts les plus grands furent faits par les hommes des gaillards; ils furent vains. Débordés de tous côtés, ils succombèrent sous le nombre, et force leur fut de se rendre après un quart d'heure de combat corps à corps. Dès le commencement de l'engagement, les drapeaux conquis avaient été jetés à la mer. L'équipage de la Sensible fut mis à terre sur parole à Cagliari, en Sardaigne.

Le capitaine de vaisseau Bourdé fut traduit devant un conseil martial qui le déclara coupable de négligence, pour n'avoir pas manœuvré assez tôt afin d'éviter l'engagement et n'avoir pas fait les dispositions convenables. Le Directoire intervint après le jugement, et il suspendit cet officier supérieur de ses fonctions pour n'avoir pas opposé une résistance suffisante.

En mai 1799, le capitaine de vaisseau Bourdé appela de cette décision, et il fut acquitté par le nouveau conseil martial qui connut de son affaire.

La Sensible devait avoir 26 canons de 12, 10 — de 6 et h caronades de 36.

Mais partie de France, armée en flûte, je ne saurais dire si on lui avait donné à Malte son artillerie réglementaire.

La Sea Horse avait 28 canons de 18, 6 — de 9 et 14 caronades de 32.

La méfiance du Conseil colonial de l'île de France envers

les troupes européennes était telle que, sacrifiant en quelque sorte ses propres intérêts à des considérations personnelles, il avait obtenu d'envoyer à Batavia tout ce qui restait de soldats dans l'île. Cet ordre occasionna un mouvement insurrectionnel; les troupes refusèrent d'obéir et demandèrent à être renvoyées en France. Cette demande entrait trop dans les vues du Conseil colonial pour être repoussée. En conséquence, la frégate de 42° la Seine, dont l'équipage fut réduit à 200 hommes, prit 400 soldats et, le 7 avril, elle mit à la voile sous le commandement du lieutenant de vaisseau Bigot. Le brig le Coureur venait d'être condamné; il ne restait par conséquent à l'île de France que les frégates la Forte, la Preneuse, la Prudente et la corvette la Brûle-Gueule.

Le 29 juin, la Seine était à une soixantaine de milles dans l'Ouest des roches dites les Penmarks, courant à l'E.-S.-E. sous toutes voiles, pour prendre connaissance de la terre et se diriger sur Rochefort, où elle avait ordre de se rendre. La brise était fraîche du S.-O. A 6<sup>h</sup> du matin, le capitaine Bigot apercut quatre voiles par le bossoir de bâbord et reconnut bientôt en elles des bâtiments de guerre. C'étaient les frégates anglaises Jason de 48°, montée par le commodore Charles Stirling; Pique de 44, capitaine David Milne; MERMAID de 40, capitaine James Newman, et un cutter. Le vent mollit et donna de l'avantage aux chasseurs; depuis 7<sup>t</sup>, ils couraient comme la frégate française, portaient tous quatre le pavillon tricolore et répondaient aux signaux de reconnaissance que leur faisait la Seine. L'île d'Yeu fut aperçue avant la nuit. Une heure après, 3 nouvelles frégates, sous les ordres du commodore Robert Stopford, parurent près de cette île. Bientôt les premières lançèrent quelques boulets et arborèrent le pavillon anglais. A 11th, la Seine fut jointe par la Pique, et engagea un combat qu'elle soutint avec quelque succès jusqu'à l'arrivée de la Jason; la frégate anglaise y perdit son grand måt de hune. La lutte ne pouvait se prolonger

longtemps ainsi; il ne restait au capitaine Bigot d'autre ressource que de jeter sa frégate à la côte. A 1<sup>b</sup>, il l'échoua sur la Tranche, près de la pointe du Grouin, sur la côte de la Vendée. La Pique échoua en même temps qu'elle; la Jason ne tarda pas à en faire autant. Cet événement interrompit un moment, mais ne fit pas cesser le combat; il continua jusqu'à 2<sup>b</sup> 30<sup>m</sup>. La Seine présentait la poupe au feu des frégates ennemies; ses poudres étaient en partie noyées : elle amena son pavillon.

Le commodore Stopford mouilla à la pointe du Grouin et travailla à remettre les trois frégates à flot; il y réussit quant à la Jason et à la Seine. Après avoir retiré de là Pique tout ce qu'il fut possible d'en enlever, il la livra aux flammes. L'équipage de la frégate française fut mis à terre; le capitaine Bigot fut seul gardé prisonnier.

La Seine portait 28 canons de 18. de 8. 4 caronades de 86. La Pique avalt 26 canons de 18. Á de 9. et 14 caronades de 12. La Jason - 28 canons de 18. de 9. et 16 caronades de 32.

Le brig de 18° le Lodi, capitaine Senequier, parti de Livourne, le à juillet, pour porter des dépêches à Alexandrie, fut hélé, à 9° 45° du soir, dans le canal de Piombine (1), par un brig qui, sans attendre sa réponse, lui tira trois coups de canon et l'aborda en engageant son beaupré dans sa brigantine. La brise était faible du N.-E. Les deux brigs s'élongèrent en sens inverse, et commencèrent un feu nourri que des tentatives réciproques d'abor-

<sup>(1)</sup> Passage entre l'île d'Elbe et la côte d'Italie.

dage interrompirent seules. Ces essais furent infructueux. A 2º du matin, l'adversaire inconnu du brig français cessa son feu et, parvenu à se dégager, il battit en retraite remorqué par ses canots. Le Lodi le suivit et l'accompagna de ses boulets; il alla se réfugier sous Piombino. Au jour, il fut aperçu à l'ancre, démâté de son mât de misaine et de son grand mât de hune; il avait le pavillon anglais. Une embarcation trouvée en dérive apprit que ce bâtiment se nommait l'Aigle; il était armé de 20°. Les avaries du Lodi avaient une certaine gravité, et quoique ce brig eût conservé tous ses mâts, ils étaient assez endommagés pour nécessiter son entrée à Civita Vecchia d'où il continua sa route sur l'Égypte.

M. William James (1) prétend qu'à cette époque, il n'y avait pas de brig du nom d'Aigle ou d'Eagle (2) dans la marine anglaise, et il rapporte, au sujet de ce combat, le passage suivant d'un prétendu journal de Paris, sous la rubrique de Livourne : « Le brig corsaire anglais Aquilla de a 14°, capitaine Colonna, vient d'entrer dans notre port dans « le plus triste état. Il a combattu, le 4 pendant la nuit, un e brig français dans le canal de Piombino. » L'historien de la marine anglaise ajoute avoir été également impuissant à trouver un corsaire (3) anglais de ce nom. De tout cela il conclut que le rapport du capitaine Senequier n'est pas exact, et que cet officier se fit honneur d'une action qui. mieux connue, lui eût peut-être été préjudiciable. Ce combat ne sût pas, en esset, resté un mystère, si l'adversaire inconnu du Lodi eût été un bâtiment anglais, de guerre ou armé en course. La lutte avait été assez honorable pour cet antagoniste, quel qu'il fût, pour que son capitaine pût en avouer hautement le résultat. On est donc amené à subposer, que l'embarcation trouvée en dérive précisément sur

<sup>(1)</sup> The naval history, etc.

<sup>(2)</sup> Traduction anglaise du mot Aigle.

<sup>(3)</sup> Armed brig.

la route suivie par le Lodi; — que le brig démâté aperçu à l'ancre, fait qui suppose que le Lodi fit bien peu de chemin dans l'intervalle qui sépara la fin du combat, de l'heure à laquelle il est possible de distinguer le nombre des canons d'un bâtiment mouillé près de terre; — que la difficulté qu'éprouva l'équipage du brig français à franchir les hautes murailles de son adversaire, brig de 20°; — que tous ces détails enfin ont été insérés au rapport officiel dans l'intérêt assez mal entendu de la cause, et que le brig combattu par le Lodi n'était pas anglais.

Le \$\( \text{a}\) août, à 3° du matin, favorisées par l'obscurité la plus complète et une pluie torrentielle, les embarcations de la frégate de \$\( \text{A}\) Melpomene, capitaine sir Charles Hamilton, portant une centaine d'hommes et soutenues par le brig de \$\( \text{A}\) Childers, capitaine James O'Brien, entrèrent inaperçues dans la rade de Corréjou, de l'île de Bas, et abordèrent de l'avant et des deux bords le brig de \$\( \text{12}\) l'Aventurier, capitaine Raffy qui était à ce mouillage. Quoique surpris, l'équipage opposa une énergique résistance. Il ne put cependant repousser les Anglais qui, maîtres du terrain, appareillèrent l'Aventurier et l'emmenèrent au large.

Le lieutenant de vaisseau Raffy, blessé dès le commencement de l'attaque, fut acquitté par le conseil martial qui le jugea.

J'ai dit que le vaisseau de 78° le Généreux s'était séparé du Guillaume Tell dans la traversée d'Aboukir à Malte. Le 18 août, le capitaine Lejoille aperçut, sous l'île de Candie, un gros bâtiment auquel il donna la chasse; c'était le vaisseau anglais de 72° Leander, capitaine Boulden Thompson, qui portait à Naples les dépêches du contreamiral Nelson. Le capitaine anglais fit tous ses efforts pour iter un engagement; mais, poussé par une jolie brise du

Sud, le Généreux se trouva, à 9<sup>th</sup> du matin, par le travers du LEANDER qu'il attaqua. Après une heure et demie du feu le plus vif, pendant lequel la brise était presque totalement tombée, craignant que, favorisé par quelque changement de temps, son adversaire ne parvint à s'éloigner. le capitaine du Généreux lança sur tribord et l'aborda par le bossoir de bâbord. Un feu de mousqueterie bien nourri et parfaitement dirigé empêcha l'équipage du vaisseau français de sauter à l'abordage, et le Leander réussit à se dégager, mais sans mât d'artimon et sans grand mât de hune. La canonnade continua jusqu'à 3º 30"; le Généreux était alors parvenu à se placer en travers sur l'avant du vaisseau anglais. Avant de lui envoyer une bordée dont les effets devaient être terribles, le capitaine Lejoille lui héla de se rendre : le capitaine Thompson fit hisser le pavillon français. Les pertes étaient considérables des deux côtés; les deux capitaines étaient blessés. Le Leander avait perdu une partie de sa mâture; celle du Généreux, quoique debout en entier, était grandement endommagée. Le Généreux prit cependant le vaisseau anglais à la remorque et le conduisit à Corfou (1).

```
Le Généreux portait 28 canons de 36 à la 1<sup>re</sup> batterie.

30 — de 2½ à la 2°.

16 — de 8/à la 3°.

et 4 caronades de 36/à la 3°.

Le Leander avait 26 canons de 2½ à la 1<sup>re</sup> batterie.

26 — de 18 à la 2°.

12 — de 9/à la 3°.

et 8 caronades de 32/à la 3°.
```

Le jeudi, 8 novembre 1798, le Mercure Universel de Ratisbonne publia l'article suivant (n° 267, page 258): « On « sait que les Français ont pris aux Anglais le vaisseau le « LEANDER; mais ce qu'on ne sait pas encore, et qu'il est

<sup>(1)</sup> Je n'ai pu me procurer le rapport du capitaine Lejoille.

a important de faire connaître au public, c'est la manière « dont ils ont usé de leur victoire. Voici ce que rapporte « à ce sujet la Gazette aulique de Vienne : Lorsque les « Français entrèrent dans le vaisseau, ils s'abandonnérent « au pillage: pour satisfaire leur avidité, ils foulèrent aux « pieds les morts et les blessés sans avoir égard à leurs « cris lamentables. Ils se précipitèrent dans la chambre du a chirurgien qui était justement à faire l'amputation à un a homme qui avait eu les bras fracassés par un boulet de « canon. Ils lui arrachèrent l'instrument des mains, au mi-« lieu de son opération; ils lui prirent tous les autres in-« struments de son art, tandis que le tillac était encore « couvert de blessés et de mourants qui demandaient des « secours. Cette horrible cruauté dont on ne trouve pes a d'exemple dans l'histoire, ne laissait aux malheureux qui « en étaient les victimes, d'autre choix que de mourir dans « le martyre, ou de se jeter à la mer : plusieurs d'entre eux « qui avaient encore la force de se lever ont été forcés de « prendre ce dernier parti.

« Les officiers anglais ont également été traités de la « manière la plus barbare; on leur a tout pris, même les « culottes dont ils étaient couverts; et c'est dans cet affreux « état qu'ils ont été conduits de Corfou à Trieste dans une « petite chaloupe qui n'était nullement propre à ce trajet. « Pendant cette traversée, qui fut de vingt-sept jours, ils « n'ont pas seulement été exposés aux injures du temps, « mais ils ont encore souffert de la mauvaise qualité et de « la disette des comestibles. »

Le capitaine Peune, capitaine du navire qui transporta le capitaine du Leander et son état-major de Corfou à Trieste, répondit à cet article par la lettre suivante que l'Observateur de Trieste refusa d'insérer. Le consul de France l'envoya alors à son collègue de Hambourg, pour qu'elle parût dans la Gazette de cette ville, et dans celles de Francfort et de Ratisbonne. Voici cette lettre. Après avoir rappelé les griess cités par le Mercure universel de Ratisbonne, le capitaine Peune ajoute : « Je dois à mon « honneur comme à la vérité, de relever l'article du Mer-« cure universel de Ratisbonne, en attendant que l'officier « français qui a amariné le LEANDER le fasse plus éner-« giquement.

« Quand le vaisseau anglais amena son pavillon, ni lui, « ni le vaisseau français n'avaient de canot pour se rendre « à bord; vingt à trente matelots français et un officier se « rendirent à bord du Leander à la nage, pour en prendre « possession. Les Anglais avaient encore plus de 200 hommes; « et il est plus que vraisemblable qu'ils n'eussent pas laissé « à une trentaine d'hommes sans armes, la faculté de com « mettre les atrocités inouïes dont on les accuse, au moin; « s'en seraient-ils hautement plaints à Corfou ainsi qu'h « Trieste. Cependant, ni le capitaine, ni le chirurgien « n'ont rien dit qui puisse donner le plus léger soupçon « sur ces inculpations.

« Quant à ce qui concerne le capitaine Peune, comme « il n'y avait pas à Corfou de navire plus commode que le sien, il a été nolisé pour la somme de 400 fr., pour trans porter à Trieste le capitaine anglais et son état-majos. «Ce n'était pas une chaloupe, mais une bombarde de 80 tonneaux. Le capitaine a abandonné sa chambre aux a officiers qui devaient se nourrir à leurs frais. Ayant été « vingt-sept jours en mer et les vivres leur manquant. a ceux-ci ont pris ceux du bord, et le capitaine Peune n'en a a pas exigé le payement. Il assure aussi, et il est prêt à en faire le serment, que le capitaine anglais avait avec a lui trois malles pleines d'essets, et que les autres officiers et le chirurgien avaient aussi les leurs, et que trois voi-« tures ont été employées à les transporter du lazaret chez eux. S'ils avaient été pillés, comme on le dit, auraient-• ils conservé tous ces effets! On plaint l'aveuglement de a ceux qui par des faits mensongers cherchent à exciter a des haines particulières entre les individus de deux naa tions éclairées. Signé : Peune.

Cette lettre justifie trop bien les officiers et l'équipage du Généreux pour qu'il soit nécessaire de s'étendre davantage sur les misérables inculpations de la Gazette de Vienne, inculpations que l'on trouve reproduites et considérablement augmentées dans l'ouvrage de M. William James (1).

Après avoir déposé à Cayenne des déportés politiques qu'il avait été chargé d'y conduire, le capitaine Villeneau, de la frégate de 40° la Décade (2), mit sous voiles avec la goëlette l'Agile, pour croiser pendant une quinzaine de jours au vent des Antilles et faire ensuite route pour France. Pendant cette croisière, l'Agile chavira et, sur 56 hommes dont se composait son équipage, 13 seulement furent sauvés.

Le 22 août au soir, la Décade fut chassée à la hauteur du cap Finistère, par le vaisseau rasé anglais de 46° MAGNANIME, capitaine honorable Michael de Courcy, et la frégate de 48° NAIAD, capitaine William Pierrepont. Atteinte vingt-quatre heures plus tard, la frégate française leur opposa une résistance énergique; mais n'entrevoyant désormais aucune possibilité de continuer la lutte, le capitaine Villeneau fit amener le pavillon, une heure et demie après le commencement du combat.

Le conseil martial qui jugea le capitaine de frégate Villeneau, statua que c'était par impéritie que la frégate la Décade avait été prise. Il cassa cet officier et le déclara incapable de servir.

La Décade avait laissé dix canons à Cayenne; mais je ne saurais dire s'ils avaient été pris dans la batterie ou sur les gaillards.

Le côtre de 4° l'Anémone, capitaine Garibou, fut chassé

naval history of Great Britain.

par 2 vaisseaux anglais et 2 frégates au moment où, le 2 septembre, il allait entrer dans la rade d'Alexandrie. Vers 7<sup>h</sup> du matin, recevant leurs premiers boulets, le capitaine Garibou se décida à jeter l'ancre auprès de la tour du Marabout, à quelques milles dans l'Ouest de la ville. Les chasseurs mirent alors en panne et dirigèrent sept embarcations contre l'aviso français; celui-ci réussit à les repousser; une frégate s'approcha pour les soutenir. Le capitaine Garibou ne l'attendit pas; il jeta le côtre à la côte et fit de suite débarquer l'équipage. Chaque homme emporta un fusil, un sabre et une hache d'armes.

Attirés par l'espoir du pillage, les Arabes ne tardèrent pas à accourir en grand nombre sur la plage. Après s'être emparés des débris jetés par la mer sur le rivage, ils se dirigèrent sur la petite colonne des Français qui avaient pris la route d'Alexandrie, et tirèrent quelques coups de fusil auxquels ceux-ci ne purent riposter, toutes les cartouches ayant été mouillées. Enhardis par cette attitude paisible, les Arabes se précipitèrent sur l'équipage de l'Anémone, sans qu'aucune tentative pour les repousser fût faite par celui-ci et ils le dépouillèrent. Les embarcations anglaises se portèrent de suite vers l'endroit où se passait cette scène. Aux signaux qu'elles firent, les Français comprirent qu'elles leur offraient protection et quelques-uns se jetèrent à la mer. Sur 65 hommes, y compris 19 passagers dont se composait l'équipage de l'Anémone, 9 parmi lesquels se trouvait le capitaine Garibou furent recueillis par les embarcations anglaises et débarqués plus tard à Malte: 10, au nombre desquels était le général Camin, furent massacrés par les Arabes; les 46 autres furent conduits à Alexandrie.

L'enseigne de vaisseau Garibou fut déclaré non coupable par le jury qui fut chargé d'examiner sa conduite.

La corvette de 20º la Bayonnaise, capitaine Richer, et-

fectuant son retour de Cayenne en France où elle ramenait 30 soldats de l'ex-régiment d'Alsace, fut chassée, le 14 décembre, à 120 milles de l'île d'Aix, par un bâtiment qu'on reconnut bientôt être une frégate anglaise; c'était en esset l'Ambuscade de 40°, capitaine Henry Jenkins. Le capitaine Richer prit chasse au Sud; le vent soufflait du O.-S.-O. La frégate anglaise gagna beaucoup la corvette et, à 11<sup>h</sup> du matin, elle n'était plus qu'à une demi-portée de canon. Toutes deux arborèrent alors leur pavillon, et elles engagèrent le combat. Le seu continua sans résultats jusqu'à 1b; mais lorsque la frégate eut atteint le travers de la Bayonnaise, le combat devint terrible, et celle-ci souffrit beaucoup dans cette seconde partie de l'engagement. Il n'en pouvait être autrement. L'Ambuscade portait 26 canons de 12, 6 de 6 et 8 caronades de 24. La Bayonnaise n'avait à lui opposer que 24 canons de 8 et 8 de 4. Aussi le capitaine Richer ne tarda-t-il pasàs'apercevoir que sa défaite serait certaine, s'il ne brusquait le dénoûment par untrait d'audace. Les dispositions d'abordage furent ordonnées et, n'eût-il pas pris l'initiative, que les demandes pressantes et les cris de l'équipage l'eussent obligé de se rendre à un vœu aussi énergiquement exprimé. La Bayonnaise arriva en grand sur l'Ambuscade, dans les haubans d'artimon de laquelle elle engagea son beaupré. Cette manœuvre hardie fut tout d'abord accueillie par une bordée à mitraille; mais, ni les pertes et les dégâts qu'elle occasionna, ni la rupture du mât de beaupré de la corvette et la chute instantanée du mât d'artimon de la frégate, ne purent arrêter l'ardeur des Français. Le gaillard d'arrière de l'Ambuscade fut envahi par l'équipage et les passagers de la Bayonnaise et, après une demi-heure de combat corps à corps sur les passe-avant et le gaillard d'avant, le pavillon de la Grande-Bretagne s'abaissa devant celui de la République.

Les pertes étaient considérables de part et d'autre; les officiers de la Bayonnaise, moins deux, étaient tous plus

ou moins grièvement blessés. Le capitaine Richer avait eu le bras gauche traversé par un biscaïen. Les officiers de la frégate anglaise étaient tous tués ou blessés; et, lorsqu'elle amena son pavillon, elle était commandée par le purser M. William Beaumont Murray (1). On était à peine parvenu à séparer les deux bâtiments, que le grand mât et le mât de misaine de la Bayonnaise s'abattirent. Le capitaine Richer passa sur l'Ambuscade avec une partie de son équipage et, le 16 décembre, il entra à Rochefort ayant la Bayonnaise à la remorque.

Telle est la relation donnée par le capitaine Richer dans son rapport. Le lieutenant Corbie, second de la corvette, raconte les faits quelque peu différemment. D'après lui, le capitaine Richer, blessé à 2<sup>h</sup> 1/2, lui aurait alors remis le commandement qu'il laissa, à 3<sup>h</sup> 1/h, à l'enseigne de vaisseau Guignier, après avoir reçu une blessure à la jambe. Ce dernier ayant été de suite blessé à la tête, chacun commanda dans la partie du bâtiment où il se trouvait. Il ajoute que l'abordage fut conduit par l'enseigne de vaisseau Le Danseur et le chef de bataillon Lerch.

Les troupes passagères étaient commandées par le chef de bataillon Lerch. La conduite de cet officier supérieur avait été si belle pendant le combat et sa coopération si active, que le capitaine et les officiers de la Bayonnaise demandèrent au ministre à le comprendre comme membre de l'état-major dans la répartition des parts de prises (2).

<sup>1.</sup> Le purver est l'officier d'administration des bâtiments anglais,

Le capitaine Brenton, The naval history of Grent Britain, dit que 2 officiers et 50 hommes de la fregate avaient ete mis sur des prises. Aucun autre historion anglais ne fait mention de cette particularité.

<sup>2</sup> Jai donne la force de la Buyonnaise d'après le rapport du capitaine Richer. M. James, The naval history, etc., pretend qu'elle avait 25 de 8, 6 de 6 et 2 caronades de 56.



## 148 COMBATS PARTICULIERS. — 1798.

## BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1798.

|           | •                | ANGLAIS.                                       |
|-----------|------------------|------------------------------------------------|
| Canor     | _                | Naufact of Ciaile                              |
| 82        | Colossus         | Naufragé en Sicile.                            |
| 60        | Leander          | Pris par un vaisseau.                          |
| 54        | RESISTANCE       | Brûlé en mer.                                  |
| 48        | JASON            | Naufragées sur les côtes de France.            |
| 11        | PIQUE*           | )                                              |
| **        | ( HAMADRYAD      | <ul> <li>sur les côtes du Portugal.</li> </ul> |
|           | (LIVELY          | — sur celles d'Espagne.                        |
| 40        | PALLAS           | <ul> <li>sur celles d'Angleterre.</li> </ul>   |
|           | AMBUSCADE        | Prise par une corvette.                        |
|           | ( GERLAND        | Naufragée à Madagascar.                        |
| 34        | AIGLE*           | - à l'entrée de la baie de Tunis.              |
|           | ( KINGSFISHER    | Naufragée sur les côtes de Portugal.           |
| 18        | RAVEN            | — en Amérique.                                 |
|           | ( PETEREL        | Capturée.                                      |
| 16        | ROVER            | Naufragée au Canada.                           |
| ••        | BRAAK            | Sombrée.                                       |
| 12        | Chash            | Pris                                           |
|           | ,                |                                                |
|           | Outral           | FRANÇAIS.                                      |
| 124       | Orient           | Sauté à Aboukir.                               |
| 86        | Franklin         | <b>\</b>                                       |
| •         | Tonnant          |                                                |
|           | Aquilon          |                                                |
|           | Spartiate        |                                                |
|           | Conquérant       | Pris ou détruits à Aboukir.                    |
|           | Peuple Souverain | i                                              |
|           | Guerrier         |                                                |
| 78        | ' Heureux        | 1                                              |
|           | Mercure          | ,                                              |
|           | Timoléon         | Détruit à Aboukir.                             |
|           | Hercule          | Pris par un vaisseau.                          |
|           | Hoche            | Pris par une division.                         |
|           | Quatorze-Juillet | Brûlé par accident.                            |
|           | Loire            | Prise par une frégate et une corvette.         |
| 44        | Seine            | — par deux frégates.                           |
|           | Immortalité      | — par une frégate.                             |
|           | Artémise         | Rediae .                                       |
|           | Sérieuse         | Coulée de Aboukir.                             |
| 10        | Décade           | Prise par deux frégates.                       |
|           | Sensible.        | - par une frégate.                             |
|           | [ Coquille       | Par and nogate.                                |
|           | Embuscade        | 1                                              |
| 6         | Bellone          | Prises chacune par une frégate.                |
|           | Résolue.         | 1                                              |
|           |                  | Dátmite à le ette                              |
| <b>31</b> |                  | Détruite à la côte.                            |
|           | Zone, flûte      | Naufragée sur la côte de France.               |
| 18        | Fortune          | Prise par un vaisseau.                         |
|           | Mondovi          | Enlevé par des embarcations.                   |
|           |                  |                                                |

| BATAILLES. — 179 | R | A1 | ГΑ | н | ı | ES. | _ | 17 | 19 | g | ١. |  |
|------------------|---|----|----|---|---|-----|---|----|----|---|----|--|
|------------------|---|----|----|---|---|-----|---|----|----|---|----|--|

149

| 12 Corcyre         | Pris par une frégate.       |  |  |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| Aventurier         | Enlevé par des embarcations |  |  |
| Corvette : Eyalité |                             |  |  |

<sup>\*</sup>L'astérisque indique un bâtiment pris à l'ennemi.

## RECAPITULATION.

|                                                                        | Pris. | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendiés. | TOTAL.             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------|--------------------|
| NGLAIS. Vaisseaux. Frègales                                            | !     | 1 7                          | 1          | 3<br>8             |
| fériours  PRANÇAIN Vaisseaux  Vrégales  Bâtiments de rang- in fériours | 11 9  | 1 3                          | 3<br>1     | 6<br>14<br>11<br>7 |

## ANNEE 1789.

Les articles les plus importants du traité conclu à la Haye, le 16 mai 1795, ceux qui faisaient recueillir à la France le fruit de la conquête de la Hollande, étaient jusqu'à ce moment restés sans exécution; et malgré les démarches qui avaient été faites, malgré les négociations entamées à plusieurs reprises, les droits de la nation victorieuse avaient été méconnus.

Quelques détails sont nécessaires pour rappeler les circonstances dans lesquelles le traité de la Haye avait été conclu, ainsi que les discussions qui eurent lieu lorsqu'il avait été question de les faire exécuter.

L'armée française s'était emparée des Provinces-Unies dans l'hiver de 1795; les villes, les ports, les arsenaux de cette puissance étaient tombés en son pouvoir; la nation hollandaise n'existait plus; son gouvernement était dissous.

Cependant la France, loin d'abuser des droits de la victoire, avait rendu à la République hollandaise son existence politique : elle avait contracté avec elle une alliance étroite ; elle avait déclaré qu'elle ne ferait pas la paix avec l'Angleterre sans le consentement de son alliée; qu'elle la comprendrait dans toutes les stipulations qui pourraient avoir lieu avec les puissances belligérantes. En un mot, la France avait identisié les intérêts de la Hollande avec les siens propres, et lui avait promis une protection sans laquelle il lui était impossible d'avoir la moindre consistance. Indépendamment des réserves que la République Française avait le droit d'exiger comme une juste indemnité des frais de la guerre, il avait été stipulé, par l'article 14 du traité, que « le port « de Flessingue serait commun aux deux nations, en toute « franchise; que son usage serait soumis à un règlement « convenu entre les parties contractantes. » Par l'article 13, « qu'il y aurait dans la place et le port de Flessingue, gar-« nison française exclusivement, soit en paix, soit en « guerre, jusqu'à ce qu'il en fût stipulé autrement entre « les deux nations. »

Ainsi, d'une part, les négociateurs avaient eu pour but d'assurer à la France la copropriété, la cosouveraineté d'un port très-avantageux, par sa situation, à ses expéditions maritimes; de l'autre, ils avaient voulu, tout en conservant aux Hollandais la jouissance de ce port, les contenir par la présence d'une garnison française, et garantir en même temps cette possession contre les efforts des ennemis. Ce qui donnait surtout un haut intérêt à la copropriété de Flessingue, c'était la navigation de l'Escaut, devenue libre par l'article S du même traité et le juste espoir d'appeler un jour à Anvers tout le commerce du Nord.

Le gouvernement constitutionnel fut à peine en activité en Hollande qu'elle chercha, par tous les moyens possibles, à détruire les effets du traité du 16 mai. Des navires neures, chargés pour compte français, furent arrêtés dans l'Escaut par des bâtiments de guerre hollandais, sous prétexte que l'entrée du fleuve n'était permise qu'aux pavillon des deux Républiques. Il fallut que le Directoire se prononcât fortement pour repousser cette prétention, et ce ne fut pas sans peine que les Hollandais y renoncerent. Peu de temps après, on crut devoir s'occuper de la démarcation du territoire de Flessingue. On reconnut bientôt que le règlement annexé au traité, et qui avait pour but de determiner l'usage de ce port, était insuffisant, et surtout trèsdésavantageux à la France. On présenta divers projets: on entra même en négociations avec les Hollandais; mais ceux-ci éludèrent soigneusement toutes les propositions et pour écarter l'idée de copropriéte qui les blessait sort tement, ils demanderent et sur le point d'obtenir que les objets de consommation qui seraient envoyés à Flessingue pour le compte de la République, sussent soumis à des impôts à leur profit.

Le resus du Directoire d'accéder à cette prétention amena de nouvelles tracasseries. On choisit alors un agent spécial pour procéder au partage de Flessingue, et en même temps, on chargea l'ambassadeur de la République de traiter à la Haye de tout ce qui avait rapport aux droits que la copropriété attribuait à la France.

Dans l'intervalle, le Directoire établit une douane francaise dans ce port. Cet acte excita, de la part des Hollandais, les plus vives réclamations; elles no furent pas accueillies. Ils parurent alors assez disposés à renouer l'affaire de Flessingue; mais bientôt ils multiplièrent les objections dans l'espérance de gagner du temps et de ne rien terminer Enfin, lorsqu'ils virent que le gouvernement français exigeait une décision définitive et qu'il leur devenait impossible de reculer, ils n'osèrent plus ni consentir, ni refuser; et, persistant toujours dans les opinions qu'ils avaient énoncées, c'est-à-dire déniant constamment les droits de la République, ils imaginèrent de s'en référer sur cet objet à la décision du Directoire exécutif lui même. Les choses restèrent dans cet état depuis le mois de mai 1798 jusqu'au mois de septembre 1799. A cette époque, les Hollandais donnèrent au gouvernement de graves sujets de plaintes. Des prises faites par un corsaire furent contestées et en même temps retenues, parce qu'elles avaient été amarinées dans les eaux de Flessingue. Des actes émanés du Directoire hollandais dénaturèrent l'esprit et même la lettre des anciens traités; des dispositions comminatoires furent publiées, et si des corsaires français avaient effectivement violé leur territoire, il n'en est pas moins vrai que les Hollandais manquèrent ouvertement, vis-à-vis de la France, aux égards et à la déférence qu'elle avait droit d'attendre d'eux.

D'un autre côté, ils firent revivre l'ancienne prétention d'établir des droits sur les marchandises françaises, et voulurent exiger un prélèvement de 5 pour 100 sur les prises qui avaient été ou qui seraient conduites chez eux; enfin, leurs actes publics et leur correspondance laissèrent apercevoir des dispositions hostiles, qui semblaient annoncer au moins l'intention de séparer leurs intérêts de ceux de la République française.

Dans cet état de choses, le Directoire exécutif crut devoir envoyer un nouvel agent pour terminer à la fois les discussions relatives aux prises et à l'affaire de Flessingue. Malgré les soins de ce nouvel ambassadeur, malgré l'activité de ses démarches, malgré l'énergie et la fermeté qu'il développa, la négociation fut paralysée par la seule force d'inertie et, après neuf mois de travaux, l'agent du Directoire déclara que sa présence en Hollande était inutile, et que les Hollandais ne consentiraient à aucun arrangement. à moins que le Directoire n'exigeât lui-même, et impérativement, telles conditions qu'il jugerait convenables.

Dès les premiers jours de la négociation, les commissaires bataves méconnurent le droit de cosouveraineté, de copropriété que la République française avait sur Flessinle et, au mépris du traité, ils se constituèrent seuls propriétaires et souverains de ce port. Une pareille prétention fut repoussée avec force; mais, s'ils n'osèrent plus la reproduire, toujours est-il qu'ils ne donnèrent pas de contredéclaration.

Ce fut alors qu'eut lieu en Hollande le débarquement d'un corps d'armée anglo-russe. On sait quel fut son sort; il fut battu à Kastrikum, enfermé ensuite au Zip et enfin réduit à capituler. Ainsi, nonobstant la défection de l'escadre du Texel que le contre-amiral Story avait livrée aux Anglais, au mois d'août 1799, et les efforts des partisans du Stathouder, la Hollande dut une seconde fois à la France, sa liberté et son existence politique. Bien plus, la capitulation souscrite par les Anglais renfermait des articles avantageux aux Hollandais. L'importance de ces services devait être reconnue par le gouvernement hollandais, et la France avait le droit d'exiger une indemnité proportionnée à ses dépenses. Elle demanda et obtint la cession entière de Flessingue et conséquemment celle de l'île Walcheren.

Le 9 avril, le capitaine Caro, de la frégate de 40° la Vengeance, mouillée sur la rade du Palais de Belle-Isle avec les frégates de même force la Cornélie, capitaine Villemadrin et la Semillante, capitaine Montalan, pour protéger un fort convoi qui devait sortir de Port-Navalo, aperçut dans le Nord 2 frégates anglaises qui gouvernaient pour passer en dedans de l'île : c'étaient la San Fiorenzo de 44°, capitaine sir Harry Neale, et l'Amelia de 48, capitaine honorable Charles Herbert. La brise était fraiche du O.-N.-O. A 8º 30° du matin, l'Amelia demâta son grand mât de hune. Le capitaine Caro fit de suite signal d'appareiller en filant les cables par le bout et de chasser l'ennemi. La Semillante dont le capitaine avait attendu à être sous voiles pour prendre des ris resta de l'arrière, et elle n'avait pas encore rallié lorsque la canonnade commença. Bientôt la cornelle présenta le travers à la San Fiorenzo qui marchait la première; la Vengeance attaqua l'Amelia; la Sémillante sit jouer son artillerie de son mieux. Blessé mortellement vers 11<sup>h</sup>, le capitaine Caro dit d'amener la cornette de commandement et le capitaine Villemadrin la hissa à sa place. La Vengeance avait alors assez d'avaries pour ne pouvoir conserver le travers de l'Amelia. Celle ci se porta alors sur la Cornélie, et la San Fiorenzo, passant devant cette dernière, se plaça à tribord de la Sémillante. Le combat continua ainsi jusqu'à midi et demi; le capitaine Villemadrin sit alors signal de ralliement. Le temps avait mauvaise apparence; les frégates entrèrent dans la Loire. Les avaries de la Vengeance et de la Cornélie n'avaient porté que dans la voilure et dans le grément; la Sémillante avait perdu sa vergue de perroquet de sougue.

Une nouvelle coalition venait de se former contre la France. Naples et le Piémont avaient recommencé les hostilités; l'Autriche se disposait à leur prêter son puissant appui, et la Russie s'était déjà jointe à la Turquie pour combattre les projets de Bonaparte en Égypte. Au mois de février, le port de Brest reçut l'ordre de disposer 25 vaisseaux. Cet armement décida le gouvernement anglais à porter de 9 à 16 le nombre de ceux qui se tenaient devant ce port et le vice-amiral Bridport fut nommé au commandement de cette armée navale. Le vice-amiral Bruix, alors ministre de la marine, avait surveillé et activé lui-même l'armement des vaisseaux de Brest. Lorsqu'ils furent tous prêts, il en prit le commandement et. le 26 avril, il mit à la voile avec une armée composée comme ci-après:

Ganons.

124 Océan (1)........ capitaine Bruillac (Alain).

— Pruix, vice-amiral.

Delimotte, contre-amiral, major-gêne

Delmotte, contré-amiral, major-géneral Linois, contre-amiral, chof d'état-major.

<sup>(1)</sup> Nouveau et quatrieme nom dos Etats-de-Bourgogne, un dernier lieu le leug-le.

|      | [ Invincible                  | apitaine   | Lbéritier.                   |
|------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|      | Républicain                   | ' <b>-</b> | Bérenger.                    |
| 114  | ,                             | Bedont, c  | ontre-amiral.                |
|      | · _                           |            | Lecoat Saint-Haouen.         |
|      |                               |            | contre-amiral.               |
|      |                               |            |                              |
| 86   | Formidable                    |            | Chambon                      |
|      | 1ompidore                     | )ordalin ( | (Joseph), contre-amiral.     |
|      | Jemmapes                      |            |                              |
|      | Mont Blanc                    | -apitaine  | Maistral Esprit).            |
|      | Tyrannicide                   |            | Allemand (Zacharie).         |
|      |                               | _          | •                            |
|      | Balave (1)                    | _          | Daugier.                     |
|      | Constitution                  | _          | Leray.                       |
|      | Révolution                    | _          | Rolland (Pierre .            |
|      | Fougueux                      | -          | Bescond.                     |
|      | Censeur.                      | -          | Fave.                        |
|      | Lele                          | _          | Dufay.                       |
| 78 ( | Redoutable                    | -          | Moncousu.                    |
|      | Wattigny                      | _          | Gourdon (Antoine).           |
|      | Tourville.                    |            | Henry (Jean-Baptiste).       |
|      | Cisalpin (2)                  | _          | Bergevin.                    |
|      | Jean Bart                     | -          | Meyane.                      |
|      | Gaulois (8)                   | _          | Siméon.                      |
|      | Convention                    | _          | Lebozec (Charles).           |
|      | Duquesne                      | _          | Querangal                    |
|      | Jean-Jacques Rousseau         | _          | Bigot.                       |
|      | Inx-Aout (6)                  | -          | Bergeret.                    |
| F    | regales : Romaine, Créole, Bi | aroure,    | Cocarde, Fraternite, Fidele. |
| C    | orvelles: Berreau, Tactique.  |            |                              |
| B    | ng : Lasare Hoche.            |            |                              |
| G    | nelettes : Biche, Découverte. |            |                              |
| 1.0  | ougres: Vautour, Affronteur.  |            |                              |
|      | hebeck : Eole.                |            |                              |
| C    | ôtre : Sandwick.              |            |                              |

Cette armée navale fit route pour la Méditerranée. Deux opérations principales avaient décidé le Directoire à l'y envoyer. La première était le ravitaillement de Malte et le rétablissement des communications avec l'Égypte. L'autre, qui devait être faite de concert avec les Espagnols, était l'attaque de l'Île Minorque dont les Anglais s'étaient emparés, le 9 novembre de l'année précédente. En remplissant ce double objet avec célérité, l'armée française pouvait surprendre les divisions anglaises éparses dans la Médi-

<sup>(1,</sup> L'ancien Jupiter

<sup>2,</sup> Lancien Nestor

<sup>3)</sup> Autrefois le Trajan.

i Dabord le Cassar-!

terranée, ainsi que celle des Turcs et des Russes qui se tenait dans l'Adriatique. Le vice-amiral Bruix devait être rallié par l'armée espagnole du lieutenant général Mazarredo qui était à Cadix. Les circonstances ne permirent pas la réussite de ce plan (1). Dès en sortant de Brest, le Censeur cassa son petit mât de hune et se sépara de l'armée; le capitaine Faye se rendit à Cadix, ainsi que le lui prescrivaient ses instructions. Lorsqu'on visita ce vaisseau, on le trouva en si mauvais état, qu'il fut jugé incapable de tenir la mer sans de grandes réparations. Il fut vendu et son équipage passa sur le Saint-Sébastien de 7½ que l'Espagne céda à la

<sup>(1)</sup> On lit dans l'Histoire de la marine du port de Toulon de M. Brun : « Un ordre du Directoire du 7 prairial an VII (26 mai 1799) avait dit que la " tournure sérieuse et presque alarmante que la guerre avait prise, exigeait que « la République concentrat ses forces, et l'amiral Bruix avait eu mission de se « porter en Egypte pour en ramener l'armée française tout entière, à moins « que le général en ches ne jugeat pouvoir avec sécurité laisser en Egypte une « partie de ses forces. Le général Bonaparte était même appelé en ce moment « à venir se remettre à la tête des armées républicaines. » Cette version sur la mission de l'armee navale de l'amiral Bruix est celle donnée par M. Thiers danl'Histoire de la Révolution française. Toutefois, cette assertion y est modifice par une note ainsi conçue : « Il faut dire que cet ordre est contesté. On connaît " un arrêté du Directoire daté du 7 prairial qui rappelle Bonaparte en Europe " Laréveillère, dans ses Mémoires, declare ne pas se souvenir avoir donné sa « signature et regarde l'arrêté comme supposé. Cependant l'expédition mari-« time de Bruix resterait alors sans explication, » M. Brun rappelle cette note et ajoute : « En effet, l'amiral Bruix ne fit que traverser la Méditerranée, san-« autre but apparent que de rallier l'escadre espagnole. L'ordre de se porter « en Egypte avait évidemment été changé, ou bien, selon d'autres versions, « toute cette stratégie n'aurait éte concue que pour tenir en gage la marine « d'Espagne qui, dans ces moments difficiles, chancelait dans ses disposition-« amicales pour la France. » Je ne conteste pas que l'ordre d'aller prendre l'armée en Egypte et de la ramener en France, ainsi que le commandant en chef. ait été donne, puis ensuite revoque; c'est un point d'histoire que je ne chercherai pas à eclaireir alors que le savant auteur de l'Histoire de la Révolution française n'a pas pu le faire. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'assertion de Larévellière acquiert une grande autorite par l'existence de ce fait, que l'amiral Bruix partit de Brest avec des instructions autres que celles de l'arrêté du 7 prairial. Et cela reconnu, l'expédition maritime de cet officier géneral danla Méditerrance trouve son explication dans les instructions que j'ai rappeleesommairement plus haut. En dernier lieu si, ainsi que le fait observer l'auteur de l'Histoire de la marine de Toulon, le passage de la grande escadie française sut stérile pour les entreprises de la Mediterrance, la faute en sut aux Espagnols dont les lenteurs et les besitations dejouérent, cette fois encore, comme ils l'avaient fait quelques années auparavant, toutes les combinaisons dans lesquelles on les avait fail entrer.

France moyennant un million pesant de poudre. L'armée française ne tarda pas à être aperçue par les découvertes du vice-amiral Bridport. Cet officier général se porta de suite sur les côtes d'Irlande, tandis que l'amiral Saint-Vincent, ou plutôt le vice-amiral Keith, car la santé du premier lui permettait à peine de s'occuper de son armée, s'établit en croisière devant le détroit. Le h mai vers 8t du matin. l'armée française, alors à une soixantaine de milles de Cadix. aperçut l'armée anglaise dans l'E.-N.-E. et la conserva en vue toute la journée. Le vice-amiral Bruix comptait l'attaquer le lendemain: mais le vent fratchit considérablement du S.-O., et ce jour-là il venta coup de vent. Bien que ses instructions lui enjoignissent d'entrer à Cadix, il se vit forcé de passer le détroit, car le temps était trop mauvais pour faire tenir la cape à 25 vaisseaux nouvellement armés et dont les équipages venaient d'être formés. Il détacha le Berceau, capitaine Bourrand, pour prévenir le capitaine général de Cadix qu'il se rendait à Toulon; le corvette ne put atteindre ce port et entra à Malaga. L'armée française mouilla à Toulon le 14. Les contre-amiraux Nelson et Duckworth, qui commandaient les divisions anglaises de Sicile et des Baléares furent bientôt prévenus de l'entrée de l'armée française dans la Méditerranée. L'amiral Saint-Vincent qui l'y avait suivie avec 16 vaisseaux recut, dans la nuit du 16, un coup de vent qui le sit relacher à Mahon où il trouva le contre-amiral Duckworth.

L'armée navale d'Espagne, forte de 17 vaisseaux, 4 frégates et 3 brigs avait profité de l'éloignement de l'amiral Saint-Vincent pour sortir de Cadix, le 13 mai, et faire route pour Toulon; mais elle reçut le coup de vent qui dispersa l'armée anglaise et fut aussi forcée de relâcher: tous les bâtiments espagnols entrèrent à Carthagène avec des avaries plus ou moins considérables.

La révolte des habitants d'Oneille avait nécessité l'envoi sur la côte des frégates la Romaine, la Créole et du lougre le Vautour qui avaient été placés sous les ordres du capi-

taine Lacaille. Le 27 mai, l'armée navale quitta elle-même Toulon où furent laissés le Batave et le Fouqueux qui s'étaient abordés, et dont les réparations n'étaient pas achevées: elle mouilla sur la rade de Vado, près de Savone, quelques jours plus tard. L'armée de terre de la République luttait alors contre des forces triples en Italie et venait d'éprouver des revers ; les places de Civita Vecchia et de Naples avaient été évacuées; le général en chef Moreau s'était replié sur Asti pour attendre des renforts, ainsi que la division du général Victor qui passait par Gênes pour faire sa jonction avec l'armée de Naples. La présence de l'armée navale dans ces parages pouvait lui être d'un grand secours. Toutefois, le commandant en chef avait ordre de n'y rester que le temps indispensable pour seconder les opérations du général Moreau; il lui était recommandé surtout de ne pas se dégarnir des troupes et des munitions qui étaient à bord des vaisseaux, car elles étaient destinées au ravitaillement de Malte. Il fit cependant mettre à terre quelques vivres et les munitions indispensables à l'armée d'Italie. Le 8 juin, le vice-amiral Bruix apprit que 21 vaisseaux anglais avaient paru d'abord devant Toulon, ensuite devant Saint-Tropez. Cette armée était évidemment à sa recherche et ne pouvait manquer de le rencontrer s'il restait au mouillage. Voulant se conformer à ses instructions qui lui enjoignaient d'éviter l'ennemi jusqu'à ce qu'il eût fait sa jonction avec les Espagnols, il mit sous voiles; et rangeant la côte d'aussi près que possible, il se croisa pendant la nuit avec les Anglais qui n'étaient qu'à quelques milles plus au large, et sit route pour Carthagène où il mouilla le 24. Les deux vaisseaux laissés à Toulon, la Friponne et le brig le Lodi l'y rejoignirent.

Le plan de campagne tracé par le Directoire et la Cour de Madrid devenait pour ainsi dire inexécutable, l'époque reculée de la jonction des escadres ayant permis à l'Angleterre de réunir 60 vaisseaux dans la Méditerranée.

oi d'Espagne ne voulant d'ailleurs pas exposer.les siens

dans une intte inégale, avait ordonné au lieutenant général Mazarredo de quitter Carthagène où ils pouvaient être facilement bloqués, et de se rendre à Cadix; là, on devait s'occuper d'augmenter les forces qu'il commandait. Au moment d'être encore séparé de l'armée espagnole qu'il avait eu tant de peine à rallier, le vice-amiral Bruix proposa à l'amiral espagnol un plan dans lequel il se flattait de diviser les forces des Anglais, et de mener à bonne sin les opérations dont il était chargé. Au lieu de faire entrer l'armée combinée à Cadix, il voulait l'établir en croisière dans l'Océan. Son point de station devait être ignoré; le Directoire et la Cour de Madrid le connaîtraient seuls. Informés bientôt de son passage dans l'Océan et ne la trouvant pas à Cadix, les Anglais supposeraient qu'elle s'était dirigée sur Brest pour prendre les vaisseaux qui s'y trouvaient encore et tenter avec eux quelque opération importante. Il était probable que les vaisseaux anglais qui étaient entrés dans la Méditerranée en même temps que l'armée navale de Brest, en sortiraient alors pour renforcer l'armée du vice-amiral Bridport. Dès que les Anglais auraient passé le détroit. l'armée combinée devait rentrer dans la Méditerranée pour y effectuer les opérations convenues, soit ensemble, soit séparément, selon le nombre des vaisseaux ennemis restés dans cette mer. Ce plan, sagement concu. ne fut pas mis à exécution. Le lieutenant général Mazarredo prétendit ne pouvoir prendre sur lui la non-exécution des ordres qui venaient de lui être donnés par son gouvernement. L'armée combinée mouilla à Cadix le 10 juillet.

Pendant que le vice-amiral Bruix était dans la Méditer-ranée, le Directoire avait voulu faire une diversion en armant une autre escadre à Brest; la Cour de Madrid avait consenti à y joindre les 5 vaisseaux le San Carlos de 112°; l'Argonauta de 80; le Monarca, le San Augustino de 74; le Castille de 60 et la frégate la Pace, sous le commandement du chef d'escadre Melgarejo. Mais au lieu de se rendre a Brest, cette division jeta l'ancre sur la rade de l'île d'Aix,

le 7 mai. A peine était-elle arrivée, que le gouvernement espagnol voulut la rappeler. Ce mouvement de retraite que rien ne justifiait n'eut pas lieu, et le chef d'escadre espagnol persistant à rester au mouillage de l'île d'Aix, y fut bloqué et, le 2 juillet, canonné par 6 vaisseaux anglais, à frégates et 3 bombardes détachés de l'armée de la Manche avec le contre-amiral Charles Morice Pole. Les bonnes dispositions du chef d'escadre Melgarejo et l'attitude des forts, des batteries et de quelques canonnières françaises qui étaient en rade rendirent cette attaque infructueuse (1).

Voyons maintenant comment il se fit que l'armée navale de la République et l'armée anglaise purent parcourir la Méditerranée sans se rencontrer. Le 23 mai, lord Saint-Vincent sortit de Mahon avec 20 vaisseaux et se dirigea sur la côte d'Espagne; il y apprit que le vice-amiral Bruix avait quitté Toulon. Il envoya alors le contre-amiral Duckworth avec h vaisseaux renforcer le contre-amiral Nelson à Palerme et, rallié par le contre-amiral Whitshed qui lui amenait 5 nouveaux vaisseaux, il en eut alors 21. Mais le noble lord était au bout de ses forces, et sa santé ne lui permettant pas de rester plus longtemps à la mer, il remit le commandement au vice amiral lord Keith. Le 3 juin, le nouveau commandant en chef de l'armée anglaise put constater par lui-même l'exactitude des renseignements qui avaient été donnés. Aussi ne s'arrêta-t-il pas devant Toulon; il se porta dans le golfe de Gênes, se croisa avec l'armée française qu'il cherchait avec tant d'ardeur, retourna dans l'Ouest, sit une apparition dans le golse de Lyon et enfin s'établit en croisière entre Toulon et les tles Baléares. Le 25 juillet, le vice-amiral Keith conduisit en-

<sup>1)</sup> M. le comte Pouget, Précis historique sur la vie et les campagnes du vice-amiral Martin, donne à cette affaire, qu'il compare à l'attaque de 1809, des proportions qu'elle n'eut certainement pas. Les documents que j'ai eus entre les mains établissent que ce fut une longue canonnade dans laquelle on ne se fit de mai de part ni d'autre.

core son armée sur la côte d'Italie et il retourna devant Minorque. Ce fut là qu'il apprit la jonction de l'armée française et de l'armée espagnole et leur sortie de la Méditerranée. Fixé désormais sur la direction qu'il devait prendre, il laissa 2 vaisseaux à Mahon et fit route vers l'Océan avec 31 autres. 12 vaisseaux de renfort lui avaient été récemment envoyés. Le 29, l'armée anglaise laissa tomber l'ancre à Gibraltar.

Tandis que la Cour de Madrid, par ses lenteurs et ses tergiversations, faisait manquer les deux expéditions que son armée navale et celle de la République devaient entreprendre, le gouvernement anglais faisait d'immenses préparatifs et rassemblait sur le littoral de la Manche une armée de 25 à 30,000 hommes. La situation du Morbihan et des départements voisins sit craindre au Directoire que cet armement ne fût destiné pour les côtes de France. Dans cet état de choses, et afin de prévenir les malheurs qu'une semblable entreprise pourrait occasionner, il donna l'ordre au vice-amiral Bruix de se rapprocher de ces parages. et lui recommanda de se porter d'abord devant Rochefort asin de surprendre, s'il était possible, la division anglaise qui bloquait ce port. En conséquence de ces instructions, le vice-amiral Bruix quitta Cadix le 18 juillet; après de nombreuses hésitations, le lieutenant général Mazarredo se décida à le suivre avec les vaisseaux auivants :

| Canon | 18.                                     |                                                                                                                                                |           |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 116   | Conception                              | capitaine Francisco Uriarte.                                                                                                                   |           |
|       | •                                       | Josef Mazarredo, lieutenant gér                                                                                                                | Meral.    |
|       |                                         | Escaño, brigadier, major généra                                                                                                                | al.       |
|       | i Revna Luisa                           | capitaine Josef Cardoqui.                                                                                                                      |           |
|       |                                         | Domingo de Navas, chef d'esca                                                                                                                  | dre.      |
| 119   | Principe de Asturias.                   | capitaine Juan Vicente Yabez.                                                                                                                  |           |
| •••   | ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | capitaine Josef Cardoqui. Domingo de Navas, chef d'esca capitaine Juan Vicente Yañez. Frederico Gravina, lieutenant g capitaine Josef Salazar. | enéral.   |
|       | Mexicano                                | capitaine Josef Salazar.                                                                                                                       |           |
|       | ( DIEREAU:                              | Antonio de Cordova, chef d'esc.                                                                                                                | adre.     |
| -     | Nentuno                                 | capitaine Bernardo Muñoz.                                                                                                                      |           |
|       |                                         | Villavicentio, chef d'escadre.                                                                                                                 |           |
|       | San Juan Nepouluceno                    | capitaine Francisco Varguet Me                                                                                                                 | ondragen. |
|       | Congrutados                             | capitaine Francisco Varquet M.  don Cosme Churucca  Josef Lorenzo Geicoc  Augustin Figuerea.                                                   |           |
| 76    | San Francisco de Asia                   | - losef Lorenzo Gaicos                                                                                                                         | ches      |
|       | Sun Francisco de Maria                  | Amendia Figures                                                                                                                                |           |
|       | San Francisco de Punta.                 | - Augusta Fitarias.                                                                                                                            |           |
|       | 111                                     |                                                                                                                                                | 11        |

```
Josef Aramburu.
  Pelagio.......
                                    Gayetano Valdes.
 San Elmo. . . . . . . .
                                    don Josef Martinez.
  San Pablo......
                                    Luis de Villabriga.
  San Joaquim.....
                                    Marcelo Spinola.
Guerrero. . . . . . . . . . . . Nicol Fregates : Perla, Soledad, Atocha, Carmen.
                                    Nicolas Estrada.
```

Brigs: Vivo, Vigilante, Descubridor.

Trois autres vaisseaux, le Santa Anna, l'Oriente et le Soberano appareillèrent aussi, mais le premier se jeta à la côte à Rota; les deux autres firent des avaries et rentrèrent.

Les vents qui soufflèrent grand frais pendant quelques jours ne permirent pas au vice-amiral Bruix d'aller reconnaître l'île d'Aix; il se dirigea de suite sur Brest, et l'armée combinée y jeta l'ancre le 8 août. Au lieu d'armée combinée, il conviendrait mieux de dire l'armée navale de la République et celle d'Espagne, car chacune avait son chef particulier, la Cour de Madrid n'ayant pas voulu consentir à ce que le lieutenant général Masarredo sût placé sous les ordres du vice-amiral Bruix.

Le chef d'escadre Melgarejo se décida ou réussit enfin à quitter le mouillage de l'île d'Aix le 2 septembre. Aux 5 vaisseaux que le commandant en chef de l'armée de Brest faisait stationner à Bertheaume, sous les ordres du contre-amiral Courand, furent adjointes 3 frégates qui durent se porter avec eux à la rencontre de la division espagnole. Mais lorsque le 4, celle-ci se trouva à la hauteur de l'île de Sein, la côte signala 30 vaisseaux ennemis et 10 frégates au large d'Ouessant : le vent était au N.-O. Le chef d'escadre Melgarejo laissa arriver et fit route directement pour le Ferrol. Cette formidable armée n'existait que dans l'imagination du guetteur des signaux, qui contraria ainsi les projets du gouvernement français, mais servit admirablement le gouvernement espagnol et aussi, tout porte à le croire, le commandant de la division qu'il avait consenti à envoyer à Brest.

Après une halte de vingt-quatre heures à Gibraltar, le vice-amiral Keith reprit sa poursuite; mais malgré cette activité, il ne put atteindre les armées alliées, et il arriva devant Brest pour les voir au mouillage sur cette rade.

La bataille d'Aboukir n'avait pas anéanti en totalité les ressources maritimes de l'armée d'Égypte; les 2 vaisseaux ex-vénitiens, 6 frégates, 2 corvettes et 2 brigs étaient encore dans le port d'Alexandrie. La nécessité d'envoyer de l'artillerie et des munitions à l'armée de Syrie, fit songer à utiliser ces bâtiments. 3 frégates et 2 brigs furent placés sous les ordres du contre-amiral Perrée qui, le 8 avril, appareilla pour Jaffa avec la division que voici :

| وبتنشأ | 46.         |   |   |   |   |   |                         |         |  |
|--------|-------------|---|---|---|---|---|-------------------------|---------|--|
| 13     | Junon       | • |   | • | • | • | capitaine<br>Perree, ce |         |  |
| ŧ٥     | Courageuse. |   |   |   |   |   |                         |         |  |
| 38     | Alceste     |   |   |   |   |   |                         | Barre.  |  |
| 10     | Salamine    |   |   |   |   |   | _                       | Landry. |  |
| 10     | (Alerte     |   | • | • | • |   | -                       | Demay.  |  |

En outre, des approvisionnements dont cette division était chargée, et qu'elle débarqua à Jassa, la Junon mit à terre quatre de ses pièces de 18; 600 boulets de 12 surent pris à bord de la Courageuse et de l'Alceste; on ne laissa que 15 coups par pièce à chaque frégate.

L'armée française assiégeait alors Saint-Jean d'Acre. Lorsque le matériel et les munitions furent mis à terre, la division s'établit en croisière au large. Le contre-amiral Perrée avait ordre de n'entrer dans un port d'Europe que dans le cas unique où, poursuivi par des forces supérieures, il lui serait impossible de trouver une autre relâche. Il devait, dans tous les cas, revenir le plus promptement possible sur la côte de Syrie, où sa présence était nécessaire pour contre-balancer les facilités que donnait à l'ennemi la division turco-anglaise de sir Sidney Smith. Le 14 mai, la division française fut chassée par 2 vaisseaux et une frégate qu'elle perdit de vue à environ 24 milles de terre. L'approvisionnement en vivres et en eau était alors

sensiblement diminué. Le contre-amiral Perrée appela en conseil les capitaines et les premiers lieutenants pour délibérer sur le parti qu'il était le plus convenable de prendre. L'avis unanime fut qu'il était urgent de faire route pour France, en passant par l'île Lampedouze pour faire de l'eau. Après une traversée de soixante et onze jours, la division française était sur le point d'atteindre le but de son voyage; le port de Toulon n'était plus qu'à 60 milles lorsque, le 17 juin, l'armée navale anglaise, de retour depuis deux jours seulement de la côte d'Italie, fut aperçue dans le O.-S.-O. Le vent, alors au S.-O. et plus tard au N.-E. était si faible, que les frégates ne purent être canonnées que le lendemain soir. A 7<sup>h</sup>, le vaisseau de 82<sup>e</sup> Bellona, capitaine sir Thomas Thompson, était à un quart de portée de canon de la Junon; un autre vaisseau et 2 frégates le suivaient de près. La division française courait au N.-O. sans aucun ordre; l'Alceste était à portée de voix derrière la Junon; la Courageuse à un mille, la Salamine à 4 milles, l'Alerte à 7 milles de l'avant des deux premières frégates. Le capitaine Thompson envoya quelques boulets à l'Alceste et à la Junon : toutes deux amenèrent leur pavillon. Il se dirigea ensuite sur la Courageuse que le CENTAUR de 82° canonnait déjà : cette frégate amena également. La Salamine sut prise par la frégate EMERALD. Enfin l'Alerte se rendit aussi à 11<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>. La Junon fut classée parmi les frégates anglaises sous le nom de Princess Char-LOTTE.

Un conseil martial siégeant à Paris, le 25 novembre de cette année, déclara que la présence de l'ennemi en force supérieure sur la côte de Syrie; l'enlèvement d'une partie des canons de la Junon et de la Courageuse; le débarquement de la presque totalité des poudres et des projectiles qui avaient été donnés à l'armée de terre; le manque d'eau et de vivres, avaient été des motifs assez puissants pour nécessiter le retour de la division du contre-amiral rrée en France. Ce même conseil déclara, à l'unanimité.

cet officier général non coupable de la prise de la division qu'il commandait.

Nous avons laissé (1) la frégate de 44° la Preneusc, capitaine L'hermitte (Jean), et la corvette de 22° la Brûle-Gueule, capitaine Bruneau, faisant route de Sourabaya à l'île de France; le contre-amiral Sercey avait toujours son pavillon sur la dernière. Le 9 mai au jour, la frégate et la corvette furent chassées, à leur atterrage sur l'île Ronde, par 8 vaisseaux anglais, une frégate et une corvette. Le vent qui soufflait du large, mollissait à mesure qu'on approchait de terre et, gagnés d'une manière sensible, les deux bâtiments français commencèrent à être canonnés, à la hauteur de la rivière Noire de l'île de France. L'impossibilité d'atteindre un port avant d'être joint décida le contre-amiral Sercey à entrer dans cette rivière; cette entreprise qui présentait de grandes difficultés, fut couronnée de succès: la Preneuse et la Brûle-Gueule laissèrent tomber l'ancre à l'entrée de la rivière. Jusqu'alors, la frégate anglaise avait seule été assez rapprochée pour faire usage de son artillerie; un vaisseau et la corvette purent bientôt engager le combat, et une canonnade fort vive s'établit entre ces trois bâtiments et les 2 Français qui travaillaient en même temps à élonger des amarres pour se haler plus en dedans. Les Anglais s'éloignèrent à 4º du soir. Lorsque la Preneuse et la Brûle-Gueule surent hors de l'atteinte des boulets de l'ennemi, le contre-amiral Sercey fit mettre à terre quelques canons de la frégate pour rensorcer les batteries et en établir une nouvelle sur la pointe la plus avancée. Mais les Anglais ne furent pas tentés d'attaquer les deux bâtiments français dans cette position; ils se contentèrent de les bloquer pendant dixneuf jours, après lesquels ils leur laissèrent le passage

<sup>(1</sup> Page 129

libre. Ceux-ci en profitèrent pour rentrer au Grand Port. Au mois de septembre, sur la réquisition du gouverneur général, le contre-amiral Sercey renvoya la Brûle-Gueule en France sous le commandement du capitaine Frélaud, en remplacement du capitaine Bruneau qui resta malade à terre. Le 8 mars 1800, au moment où elle arrivait au terme de son voyage, cette corvette toucha sur une roche dans le raz de Sein, et elle coula presque sur place. Sur 206 hommes, tant équipage que passagers, 38 seulement furent recueillis par un navire qui traversait aussi ce bras de mer. Tous les autres périrent et parmi eux se trouvait le capitaine Frélaud.

Depuis que notre armée était en Égypte, les Anglais avaient mis un grand soin à intercepter ses communications avec la France. Ce fut dans ce but qu'ils demandèrent l'expulsion des Français qui habitaient Tunis, sous prétexte qu'ils alimentaient Malte, et que, plus tard, ils engagèrent le bey à déclarer la guerre à la France. Ce fut avec une rénugnance visible que le bey de Tunis obtempéra au firman du Grand seigneur qui lui enjoignait de rompre avec la France; il déclara même au commissaire de la République que, sous le voile d'une hostilité apparente, il désirait rester en bonne intelligence avec elle. Les choses étaient dans cet état lorsque l'aviso l'Assaillante, qui se rendait de Malte en France avec des dépêches, relacha à Tunis où le capitaine Rapont secroyait en sûreté. Le 9 janvier, alors qu'il se disposait à remettre sous voiles, il en fut empêché par plusieurs embarcations sorties de la Goulette qui abordèrent l'Assaillante, et l'enlevèrent sans rencontrer la moindre résistance. Aucune disposition de désense n'avait été prise, en esset, le capitaine Rapont n'avant pas songé à la possibilité d'un pareil acte d'agression de la part d'un État qui conservait un agent de la République.

é cela, jugé et déclaré coupable par impéritie, cet

officier fut déchu de tout commandement pendant trois ans.

Dans son Voyage historique en Égypte, Dominique de Pietro rapporte un combat terminé par un acte d'héroïsme, digne pendant de celui qui, plus tard, a illustré l'enseigne de vaisseau Bisson.

Après la bataille de Samanhout - 23 janvier 1799 - les mamelucks étaient rentrés dans leurs foyers. Le petit nombre de ceux qui étaient demeurés fidèles à Mourad Bev pouvait être facilement contenu de l'autre côté des cataractes. Tranquille sur ce point, le général Desaix résolut de retourner dans le centre de la haute Égypte; le général Belliard prit le commandement des troupes qui restèrent cantonnées à Syène. En quittant cette ville, le général Desaix avait emmené un convoi de barques chargées d'artillerie, qu'il faisait escorter par la djerme armée l'Italie. Après avoir passé le Nil à Kous, il abandonna ce convoi qui retardait sa marche. A quelques lieues de là, 1500 fanatiques, nouveaux débarqués de la Mecque, grossis de plusieurs milliers de paysans, se portèrent sur Benout où le vent contraire retenait le convoi. Ces frénétiques s'élancèrent dans le fleuve et abordèrent les barques de . tous les côtés. La valeur succomba sous le nombre; tout devint la proie des Mékains dont la fureur ne fut assouvie que par la mort de tous les Français qui tombèrent en leur pouvoir. Les canons de la dierme l'Italie ne purent la préserver de l'attaque, et elle allait partager le sort commun, si le capitaine Morandi qui la commandait, ne l'avait fait sauter en mettant le feu aux poudres, enlevant ainsi à l'ennemi la gloire de s'être emparé d'un bâtiment de la République. Le capitaine Morandi mourut victime de son généreux dévouement.

Poussé par le parti ennemi de la France, et malgré les

démarches et les avances du ministère français, le président des États-Unis d'Amérique avait obtenu une notable augmentation de forces navales. Ce parti prétextait que les corsaires français ne se contentaient pas de capturer les navires anglais dans les eaux des États-Unis, mais qu'ils s'emparaient aussi des bâtiments américains. L'autorisation du 26 mai 1798, d'attaquer tout bâtiment francais, en croisière sur les côtes d'Amérique, qui aurait arrêté ou qu'on soupconnerait d'avoir arrêté des navires américains, était devenue, le 10 du mois de juillet, une injonction d'attaquer et de saisir les bâtiments français. partout où ils seraient rencontrés. C'était, en d'autres termes, une déclaration de guerre. Le ministère français avait répondu à la première démonstration en faisant mettre embargo sur tous les navires américains qui se trouvaient dans les ports de la République; et, à la deuxième, en arrêtant la goëlette de guerre de 14° RETALIATION qui fut prise. au mois de novembre 1798, par la frégate la Volontaire. capitaine Laurent.

Le 8 février 1799, le capitaine Barreaut, de la frégate de 40° l'Insurgente, se trouvant à 9 milles dans le S.-O. de l'île de Nièves, une des Antilles, aperçut au vent un bâ-· timent qui se dirigeait de son côté. Après un virement de bord, il reconnut une frégate : c'était la Constellation. frégate américaine de 48 canons, commandée par le commodore Truxtun. A 1º 30º, la frégate française ayant démâté de son grand mât de hune dans un grain, le capitaine Barreaut sit route au N.-O. 1/4 N., et hissa le pavillon américain que déploya aussi la frégate signalée. Celleci sit alors à l'Insurgente des signaux qui déterminèrent son capitaine à arborer les couleurs nationales. A 3º 10°, la Constellation fut hélée par la frégate française et s'abstint de répondre. Interpellée une seconde fois, elle envoya sa volée par la hanche de bâbord de l'It regente; la riposte ne se sit pas attendre. Malheureuit, le capitaine Barreaut ne donna pas à son équipage

l'élan et les encouragements qui dénotent la fermeté et la présence d'esprit du ches. La consusion sut bientôt à son comble à bord de la frégate française; chacun y commandait. L'équipage sauta même sur les armes placées aux dissérents postes et demanda l'abordage à grands cris. La barre sut mise au vent, sans qu'aucune manœuvre eût été préalablement ordonnée. Mais pendant que ce mouvement se saisait, en quelque sorte à l'insu du capitaine, celui-ci ordonnait de cesser le seu; et lorsque la frégate américaine qui s'était éloignée pour n'être pas abordée revint vers lui, il sit amener le pavillon.

On ne connaissait pas encore la déclaration de guerre des États-Unis lorsque l'Insurgente avait quitté la Guade-loupe, et les instructions de l'agent du Directoire enjoignaient au capitaine Barreaut les plus grands ménagements envers les Américains. Persuadé que l'agression de la frégate américaine était le résultat d'une méprise qu'une explication ferait cesser, le capitaine Barreaut avait amené son pavillon. Il se trompait, et le commodore Truxtun lui enleva ses illusions en lui demandant son épée qu'il dut naturellement lui remettre.

```
L'Insurgente portait 26 canons de 12,
10 — de 6
et 4 caronades de 36.

La Constellation avait 28 canons de 12,
10 — de 12
et 10 caronades de 32.
```

Accusé par les officiers de l'Insurgente, le capitaine Barreaut trouva l'agent du Directoire à la Guadeloupe peu disposé à goûter les raisons qu'il lui donna pour pallier sa conduite. Il fut renvoyé en France pour être jugé et se justifier des reproches qu'il paraissait avoir mérités.

Le jury formé à Lorient, le 16 octobre 1799, émit l'avis que le capitaine de frégate Barreaut n'avait pas opposé une résistance suffisante. Il le déclara cependant non coupable sur tous les chefs d'accusation qui attaquaient ses connaissances, son courage et son honneur.

La frégate l'Insurgente ne put être rendue à la France, ainsi que le voulait la convention qui fut passée avec les États-Unis, le 20 septembre de l'année suivante; elle avait sombré à la mer pendant un ouragan.

J'ai dit que le gouverneur des îles de France et de la Réunion avait cédé la frégate la Prudente au commerce. Après avoir mis 4 canons à terre, ce qui en réduisait le nombre à 32, cette frégate était partie sous le commandement du capitaine Joliss pour croiser sur les sondes du Bengale. Le 9 février, elle retournait à l'île de France lorsque, vers 7h du matin, un fort bâtiment fut aperçut suivant la même route qu'elle. Le capitaine Joliss dirigea vers le Sud une riche prise qu'il avait faite quelques jours auparavant, et il mit le cap au N.-O. Cette nouvelle route lui permit bientôt de reconnaître le bâtiment en vue : c'était la frégate anglaise de 40° Dordalus, capitaine Lighird Ball. A 3<sup>h</sup> de l'après-midi, les deux frégates hissèrent leur pavillon et commencèrent le combat; elles avaient les amures à bâbord. Peu après l'anglaise, qui était au vent, réussit à passer à poupe de la Prudente à la quelle elle envoya une bordée destructive et, lossant aussitôt, elle prit poste sous le vent : un échange de bordées précipitées eut lieu dans cette position. A 4º 15m, le mât d'artimon de la Prudente fut abattu sur son pont; la manœuvre devenant dès lors impossible, le capitaine Joliss ne crut pas devoir prolonger la lutte, et il fit amener le pavillon. La mature de la frégate anglaise était très-maltraitée, mais elle avait à peine quelques boulets dans le corps.

Outre les 4 canons que la Prudente avait laissés à l'île de France, le capitaine Joliss avait encore sait mettre à bord de sa prise tous ceux des gaillards moins 2.



La Prudente n'avait donc que 26 canons de 18
et 2 caronades de 36.
La Dozdalus avait 26 canons de 18,
h — de 9
et 10 caronades de 32.

La Prudente avait été momentanément rayée de la liste des bâtiments de l'État, et j'eusse passé sa capture sous silence, si son combat, rapporté déjà dans les ouvrages anglais, ne m'avait pas fait considérer comme une obligation de bien préciser ce qu'était cette frégate.

La frégate de 42° la Forte, capitaine Beaulieu Leloup. en croisière sur la côte du Bengale, chassa et amarina deux navires dans la journée du 1" mars. Il était 10<sup>h</sup> du soir, et la Forte gouvernait pour rallier sa dernière prise, lorsqu'un autre navire fut aperçu sous le vent. Persuadé que c'était encore un marchand, le capitaine Beaulieu ne tint aucun compte des représentations de ses officiers qui trouvaient la manœuvre de ce navire fort suspecte, et il laissa l'équipage se coucher. Après avoir gagné le vent à la Forte, cet inconnu ne chercha nullement à l'éviter. L'ordre fut enfin donné de faire les dispositions de combat; on conçoit qu'elles furent prises avec lenteur. Malgré cela, et avant que chacun fût à son poste, impatient de savoir à quoi s'en tenir, le capitaine Beaulieu vira de bord et il se trouva bientôt à portée de fusil et sous le vent de ce bâtiment qui courait à contre-bord. C'était la frégate anglaise de 48° Sibyl, capitaine Edward Cooke. Quelques coups de canons qui lui furent tirés restèrent d'abord sans réponse; mais lorsque la Forte se trouva par son travers, elle lui envoya sa bordée et, arrivant en grand, elle lui en tira une seconde d'enfilade. Prenant alors les mêmes amures. elle se plaça par sa hanche de tribord. Le premier coup de canon avait été tiré à minuit et quart. Le changement de position de la frégate anglaise n'avait pas été remarqué



dans la batterie de la Forte; le capitaine Beaulieu ayant négligé de prévenir l'officier qui la commandait, on y continua à tirer à bâbord sur un navire que l'on découvrait dans la fumée et qui était une des prises de la frégate française. On s'aperçut enfin de cette méprise et l'on arma tribord. Le feu prit alors une grande vigueur, car les frégates mirent le grand hunier et le perroquet de fougue sur le mât. De ce moment, la Forte put se servir des 14 pièces de sa batterie; mais la nécessité dans laquelle elle s'était trouvée de donner des hommes à sept prises, ne lui permit pas d'armer les canons des gaillards. Malheureusement, le câble, sorti de la cale pour être prêt à mouiller, et qui avait été suspendu aux barreaux pour permettre la manœuvre des canons, tomba sur le pont et engagea plusieurs pièces: il en résulta une interruption dans le jeu de l'artillerie. A 1º 40<sup>m</sup>, le capitaine Beaulieu fut emporté par un boulet et remplacé par le lieutenant Vigoureux; le capitaine Cooke, blessé lui-même mortellement, venait de remettre le commandement à son second. Le nouveau capitaine de la Forte, descendu dans la batterie pour encourager l'équipage, recut la mort au moment où, à 2h, il remontait sur le pont; le lieutenant Luco prit, à son tour, le commandement. Cet officier connaissait la situation de la batterie: à pièces seules tiraient à cette heure. Il mit tout le monde à la manœuvre, laissa tomber la misaine et fit orienter; ce ne fut pas chose facile, car tous les bras étaient coupés. Lorsqu'à force d'efforts on fut parvenu à mettre le vent dans les voiles, la mâture entière s'abattit : il était alors 2<sup>b</sup> 25<sup>-</sup>. La frégate anglaise demanda si on amenait et, sur la réponse affirmative qui lui fut faite, elle cessa le feu. La Forte avait le côté de tribord criblé, ses trois bas mâts abattus, et le beaupré cassé à la première liure.

Trois jours avant cette affaire, à la suite d'un combat avec le vaisseau anglais de la Compagnie des Indes Ostra-LEY, le capitaine Beaulieu s'était plaint

canons de

, et il avait fait diminuer les ca

-------

0-.027. Il en était résulté que tous les boulets avaient porté dans la mâture de la frégate anglaise; elle n'en avait que quatre dans le corps.

En outre de son équipage de 284 hommes (1), la frégate anglaise en avait 95 en supplément.

Au jour, les deux prises de la Forte étaient encore en vue. Pensant les induire en erreur sur le résultat du combat de la nuit, le capitaine Cooke fit placer le pavillon anglais au-dessous du pavillon de la République. Cette ruse ne lui réussissant pas, il les poursuivit, mais ne put les atteindre.

On doit se rappeler (2) que la Forte ayant été désignée pour transporter des troupes à Batavia, le contre-amiral Sercey n'avait pas jugé convenable de faire cette campagne, et qu'il avait retiré le commandement de cette frégate au capitaine Beaulieu. Cette mesure n'avait pas été prise sans des motifs sérieux. On les trouve exposés dans le passage suivant d'une dépêche en date du 3 juin 1799, que cet officier général écrivit au ministre de la marine, en apprenant que le gouverneur général avait rendu le commandement de la Forte à cet officier. « Le général Malartic, « disait le contre-amiral Sercey, savait que mon projet « était de ne pas laisser un commandement aussi imu portant que celui de la Forte dans les mains du capi-« taine Beaulieu, dont l'âge et les fatigues ont affaibli les « facultés J'ai appris que le plus grand désordre régnait « sur cette frégate. » Cette phrase peut expliquer la per-

<sup>(1)</sup> Régioment de 1798. (2) Page 55

sistance du capitaine Beaulieu à vouloir que la SIBYL fût un navire du commerce.

Le capitaine Lejoille, du vaisseau de 82º le Généreux, qui avait été envoyé de Corfou à Ancône pour presser l'envoi de secours devenus indispensables, mit à la voile de ce dernier port, dans les premiers jours du mois de mars, avec 9 transports portant 1000 hommes de troupes, des vivres et des munitions. La situation de l'île de Corfou. attaquée par les habitants révoltés et bloquée par une escadre turcorusse sous les ordres du capitan bey Cadir bey et de l'amiral Ouchakoff, détermina le capitaine Lejoille à se diriger d'abord sur Brindisi, petit port de la côte d'Otrante, asin d'y prendre des renseignements précis. Cette ville était, il est vrai, occupée par les troupes du cardinal Ruffo et il fallait entrer de vive force. Malheureusement, lorsque le 3 mars, le Généreux donnait sous toutes voiles dans le port, il fut échoué par la maladresse de son pilote sous le canon du château de mer qui fit aussitôt feu sur lui, et cela en quelque sorte impunément, car le vaisseau ne pouvait se servir que d'un très-petit nombre de pièces. Le capitaine Lejoille fut tué par un des premiers boulets. Quoique les moyens d'attaque du Généreux sussent beaucoup réduits par suite de son échouage, la ville se rendit après une canonnade de deux heures. Le vaisseau fut alors remis à flot et il entra dans le port. Le lieutenant de vaisseau Touffet, qui en avait le commandement, ayant appris la reddition de Corfou, retourna à Ancône. La prise de cette île avait entraîné celle du vaisseau de 60° le Leander et de la corvette de 18° la Brune qui se trouvaient dans le port.

Le lougre le Sans-Quartier, capitaine Chappey, appareilla de Saint-Malo, le 2 mm pour éclairer la d'un convoi qui se ren

canonnière le Cerbère, capitaine Mesnage. Le temps était beau, mais brumeux et le vent soufflait du S.-S.-E. Un bâtiment ayant été aperçu à l'ancre aux îles Saint-Quay, et les vigies de la côte l'ayant signalé ennemi, le capitaine Chappey laissa arriver pour prévenir le convoi qu'il ne voyait plus. Mais le Sans-Quartier fut chassé par ce bâtiment et, atteint avant d'être arrivé aux îles Chausey, il n'essaya pas de se défendre contre la corvette anglaise de 20° Danae, capitaine Proby.

Le 19 mai, une division turco-russe de sept vaisseaux, sous les ordres du contre-amiral russe Weinowich, dirigea une attaque sur Ancône et sur les vaisseaux le Laharpe, le Béraud et le Stengel qui se trouvaient dans le port. Cette canonnade fut sans résultats. Le feu des Turcs qui, par prudence, avaient mouillé au large des Russes, fit plus de mal à ceux-ci qu'aux Français. L'attaque se transforma en blocus. La ville d'Ancône se rendit à la fin de l'année, mais à l'armée autrichienne qui en faisait le siège. La prise de cette place fit perdre à la République les 3 vaisseaux qui s'y trouvaient.

L'aspirant Roux, de l'aviso la Dorade, parti de Toulon pour aller à la rencontre de l'escadre espagnole qu'on attendait dans ce port aperçut, le 3 juin, à la hauteur des lles de Rieux, une escadre dont tous les bâtiments portaient le pavillon espagnol, et vers laquelle il se dirigea. Ces bâtiments ne répondirent cependant pas aux signaux de reconnaissance qui leur furent faits; alors seulement, l'aspirant Roux songea qu'il pouvait avoir été dupe de quelque ruse et il rallia la terre. Mais, chassé par le vaisseau anglais de 82º Montaigu, à la corne duquel le pavillon espagnol flottait toujours, il se rendit à deux embarcations qui l'amarinèrent.

Déclaré coupable d'avoir perdu par impéritie l'aviso qu'il commandait, l'aspirant Roux fut condamné à être cassé. Il fut encore déclaré incapable de servir.

La canonnière la Chiffonne, capitaine Provost, sortie d'Isigny avec deux transports en destination pour Rouen chassa, le 1½ juillet, un cutter anglais de 12 canons. Ayant réussi à l'atteindre à 9½ du matin, elle engagea avec lui un combat qui commençait à devenir très-vif et que le capitaine Provost allait terminer par un abordage lorsque, dans un fort grain, le vent passant du S.-S.-O. au N.-O., l'obligea d'amener toutes ses voiles et de faire un moment vent arrière. Lorsque le grain fut passé, la Chiffonne était trop souventée pour songer à poursuivre le cutter ennemi. Elle continua sa route.

Prévenu par les vigies de la côte que plusieurs voiles étaient en vue, le capitaine Desrotours, du côtre le Sans-Souci, parti de Dieppe, le 1er août, prit la bordée de terre, ainsi qu'un navire qu'il escortait, et laissa tomber l'ancre à demi-portée de canon de la batterie du bourg d'Aust. Le vent était à l'Ouest, joli frais. Un cutter anglais vint le reconnaître. Pendant la nuit, le Sans-Souci et son compagnon remirent sous voiles; mais, au jour, ayant aperçu le cutter de la veille, ils mouillèrent devant Tréport. L'Anglais alla les y attaquer; le feu du côtre français, auquel se joignit celui des deux batteries de la baie, le forcèrent à s'éloigner. Il ne se découragea pourtant pas. A 86, il dirigea contre les Français une nouvelle canonnade qui n'eut pas plus d'effets que la première et il prit le large pour rallier une frégate et un brig qui se dirigeaient de son côté. Le Sans-Souci et le navire qu'il convoyait entrèrent alors dans le port.

Le 22 avril, la frégate de 40° la Vestale, capitaine Gaspard (1), partit de Saint-Domingue pour France, encombrée de malades et avec un équipage considérablement affaibli par la sièvre jaune. Le vent ayant porté la frégate sur la côte d'Espagne, le capitaine Gaspard entra dans la rade du Passage (2) où il trouva la corvette de 20° la Sagesse, capitaine Jalabert. Ils mirent tous les deux à la voile le 17 août. Le surlendemain, la frégate anglaise de h8° Clyde, capitaine Charles Cuningham, fut aperçue. Sans attendre même que cette frégate se dirigeat de son côté, le capitaine Jalabert signala liberté de manœuvre et sit route à l'Est; le vent était au N.-O., bon frais. La Vestale gouverna au Sud et fut chassée par la CLyde; à 1º 15. celle-ci l'attaquait par tribord, à portée de pistolet. A la troisième bordée, la frégate anglaise passa de l'autre côté puis, après une courte canonnade, se laissa culer pour reprendre le poste qu'elle avait occupé de l'autre bord : la Vestale suivit le mouvement d'oloffée de son adversaire. Le capitaine anglais manœuvra alors sur l'avant de la frégate française ainsi qu'il l'avait fait sur son arrière, passant alternativement d'un bord et de l'autre, et tirant sa bordée chaque fois qu'il coupait la route de la Vestale. Après deux heures de combat, criblée dans toutes ses parties, celle-ci amena son pavillon.

La Vestale avait

26 canons de 12,
6 — de 6,
et 4 caronades de 36.

La Clyde portait

28 canons de 18,
4 — de 9,
et 16 caronades de 32.

La corvette la Sagesse atteignit Rochefort où le lieute-

<sup>1.</sup> La Vestale ayant successivement perdu deux capitaines, les capitaines de fregate Foucaud et de Trobriand (François), le commandement de cette frecate avait etc donné à l'enseigne de vaisseau Gaspard.

<sup>2.</sup> l'etit port de la côte Nord, entre Saint Sebaction et Fontarable.

nant de vaisseau Jalabert fut traduit devant un jury. Il y fut déclaré que cet officier n'avait pas fait ce qu'il devait faire pour empêcher la Vestale d'être prise. Cette décision fut cassée pour défaut de formes. Je ne saurais dire si l'affaire fut portée devant un nouveau jury.

Bonaparte ignorait ce qui se passait en France. Depuis son retour de Syrie, aucune dépêche du Directoire ne lui était arrivée et la prévision des grands événements qui se préparaient en Europe le dévorait d'inquiétudes. Il envoya à l'escadre turque qui avait apporté l'armée récemment défaite à Aboukir, un parlementaire qui, sous prétexte de négocier un échange de prisonniers, devait tâcher d'obtenir quelques nouvelles. Le capitaine Sidney Smith arrêta ce messager, et se fit un malin plaisir de faire connaître au commandant en chef de l'armée expéditionnaire d'Égypte, les nouvelles qu'il était si impatient de recevoir; il lui envoya un paquet de journaux. Aussitôt que le général Bonaparte eut parcouru ces feuilles, sa détermination fut prise; il résolut de s'embarquer secrètement pour l'Europe au risque d'être arrêté par les croiseurs ennemis.

Le 23 août, le contre-amiral Ganteaume (Honoré), qui était resté commander la marine en Égypte, et qui avait suivi le général en chef en Syrie, mit son pavillon sur la frégate de 44° la Muiron, capitaine Larue, et le chef de division Dumanoir Lepelley, commandant des armes à Alexandrie, prit le commandement de la frégate de 44° la Carrère, arrivée depuis la bataille d'Aboukir. Ces deux frégates et les avisos de l'Indépendant, capitaine Gastaud et la Revanche, capitaine Vicard, appareillèrent ce même jour d'Alexandrie, par un beau temps et une jolie brise du Nord. Le général Bonaparte était à bord de la Muiron. Après une navigation heureuse, la division mouilla, le 30 septembre, à Ajaccio de l'île de Coi , ( le quitta le du mois suivant pendant la nuit. 1 7 r, & voiles



furent aperçues dans le N.-O. et des coups de canons furent entendus toute la nuit dans cette direction. Le 9, à 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du matin, la division mouilla à Fréjus. Le contreamiral Ganteaume et le chef de division Dumanoir suivirent le général Bonaparte à Paris et le capitaine Larue appareilla avec la division qui arriva le 12 à Toulon.

Le 25 août au soir, la corvette de 26° la Républicaine, capitaine Lebozec (Pierre), était attaquée, sur la côte de la Guyane, par la frégate anglaise de 48° Tamas, capitaine Thomas Western. Les suites de ce combat pouvaient être prévues; la corvette ne tarda pas à ressentir l'effet des puissantes bordées de son adversaire et, après un quart d'heure, son pavillon fut amené: elle était rase comme un ponton.

Deux circonstances avaient contribué à augmenter l'infériorité déjà bien grande de la corvette: son équipage était réduit, par suite de l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de donner des hommes à deux navires qu'elle avait capturés; en second lieu, elle ne pouvait se servir des caronades des gaillards. L'usage de ces pièces venait d'être introduit dans la marine française; on en avait placé sur les gaillards de tous les bâtiments à batterie, sans s'inquiéter si l'emplacement, d'abord occupé par des canons, convenait à ces engins de nouvelle espèce. Les difficultés qu'on a rencontrées lorsqu'on s'est occupé sérieusement de rendre le tir des caronades possible, indiquent assez ce qui dut arriver dans le principe. Les caronades étaient à bord, mais on ne pouvait pas toujours s'en servir. Il en résulta, que le chiffre indicateur du nombre des pièces d'artillerie des bâtiments français, se trouva généralement plus élevé que celui dont ils pouvaient faire usage.

La Républicaine avait 20 canons de 8, et 6 caronades de 36.

COMBATS PARTICULIERS. - 1799.

180

La Tamar portait 28 canons de 18, 4 — de 9, et 16 caronades de 32.

Après un court séjour à l'île de France, la frégate de 44° la Preneuse, capitaine L'hermitte, mit sous voiles, le 3 août, se porta dans le golfe de Bengale où elle ne rencontra pas un seul navire, alla visiter la baie de Saint-Augustin de Madagascar et se rendit sur la côte orientale d'Afrique. Le 20 septembre, vers 5' du soir, 2 brigs et 2 trois-mâts furent apercus à l'ancre dans le Nord de la baie de Saint-François; les derniers avaient leurs mâts de hune calés. Le capitaine L'hermitte n'hésita pas à aller mouiller par le travers de ces bâtiments; il s'ensuivit une chaude canonnade à laquelle une batterie de terre prit part. A minuit, le vent, en s'élevant de terre, fit éviter les bâtiments et suspendit un moment le combat. La Preneuse fut bientôt embossée et le feu reprit aussi serré que devant. A 3h, un des brigs mit sous voiles. Craignant quelque entreprise de sa part, et perdant l'espoir de s'emparer de deux bâtiments dont la résistance pouvait seule faire présumer la force, le capitaine L'hermitte se décida à une retraite rendue en quelque sorte nécessaire par l'état d'épuisement de l'équipage de sa frégate. Ce ne fut que plus tard qu'il connut le nom et la force des bâtiments qu'il avait combattus : c'étaient la frégate anglaise CAMEL, capitaine John Lec, armée en flûte avec 24 canons et la corvette aussi anglaise de 24° RAT-TLESNAKE, capitaine Samuel Gooch; toutes deux apportaient des munitions de guerre à l'armée anglaise qui combattait les Cafres. Le capitaine L'hermitte resta quelques jours encore dans ces parages et se rapprocha ensuite du cap de Bonne-Espérance.

Le 9 octobre. la frégate de 44° la Preneuse était à la

cape dans le N.-E. du cap de Bonne-Espérance avec un grand vent d'Ouest. Ayant pu reconnaître, avant la nuit, un vaisseau anglais dans un gros bâtiment aperçu du côté du Nord, le capitaine L'hermitte prit chasse au S.-E. Vers 11<sup>b</sup> du soir, ce vaisseau sur lequel la frégate tirait depuis quelque temps en retraite, vint en travers et envoya deux volées qui furent sans effet. Il n'en fut pas de même de la manœuvre qu'elles avaient nécessitée : son résultat sut de mettre les deux bâtiments en dehors de la portée du canon. La chasse continua, mais l'échange des boulets ne recommença que le lendemain dans l'après-midi. Aux coups isolés des pièces de chasse et de retraite succédèrent des volées entières, au moyen d'embardées qui permettaient, tantôt à la frégate de mettre le vaisseau par son travers, tantôt à celui-ci de pointer tous ses canons sur la frégate française. Le vent avait molli et la mer qui était très-grosse augmentait encore le désayantage de marche de la Preneuse; un combat était inévitable. Le capitaine L'hermitte sit carguer les basses voiles et, à 3º 50m, venant en grand sur bâbord et mettant le perroquet de fougue sur le mât, il présenta le travers de ce côté au vaisseau dont le nom put bientôt être lu à la poupe : c'était le Jupiter de 60°, capitaine William Granger: celui-ci fit la même manœuvre et le combat s'engagea bord à bord avec vigueur. Saisissant la première occasion favorable, le capitaine L'hermitte passa sur l'arrière du vaisseau, lui envoya une bordée à bout portant et prit position par sa hanche de bâbord. Après quelque temps de canonnade fort vive, il parvint à exécuter une seconde fois la manœuvre qu'il avait faite; la Preneuse arriva en grand et, après avoir tiré une bordée d'enfilade, elle combattit le Jupiter par la hanche de tribord. Les rôles changèrent alors : le capitaine anglais jugea prudent de faire vent arrière; vers 5° 15m, il était en dehors de la portée des boulets de la Preneuse. Le port Natal restait alors à 15 milles dans l'Ouest. Quelque prolongé qu'eût été ce combat, les avaries et les pertes étaient peu considérables. L'état de la mer explique suffisamment cette particularité.

La relation anglaise (1) dit que la mer était tellement tourmentée, qu'il ne fut pas possible d'ouvrir les sabords de la batterie basse du Jupiter et que, par suite, ce vaisseau de 50 fut réduit à ne pouvoir se servir que de ses canons de 12. A cela je répondrai que le vaisseau de 50 le JUPITER portait 60 canons (2), et que, par conséquent, en outre de ses canons de 12, il put faire jouer sa batterie des gaillards composée de canons de 6 et de caronades de 32. En admettant donc, — bien que la manœuvre de la Preneuse permette de concevoir quelques doutes, - en admettant que les 22 canons de la batterie basse du vaisseau n'eussent pu être utilisés, il lui restait 22 canons de 12, 4 de 6 et 12 caronades de 32, en tout 38, contre les 44 canons de la Preneuse. La différence, au profit de la frégate francaise, était donc uniquement de 6 et même de 3 canons, puisqu'on ne se battait que d'un bord. Voici maintenant la conclusion de l'historien anglais: «La conséquence fut que, avant que les boulets du vaisseau de 50 eussent pu produire quelque effet sur la frégate française, l'artillerie de celle-ci avait haché une partie des manœuvres courantes du vaisseau et endommagé son grand mât et son mât de misaine. Le JUPITER ayant jugé utile de se laisser culer pour réparer ces dommages, la Preneuse, satisfaite d'avoir fait plier un adversaire qu'il eût été peut-être imprudent de serrer trop vivement, tint le vent et se retira (3). » Ici, il y a contradiction entre la version anglaise et la version française. Le capitaine L'hermitte dit que ce fut le vaisseau anglais qui se retira et que la Preneuse l'accompagna de ses boulets. Cette version me semble plus probable que l'autre car, le JUPITER ayant facilement gagné la Preneuse avant le com-



<sup>(1)</sup> W. James, The naval history, etc.

<sup>(2)</sup> Règlement du 19 novembre 1794.

B) M. W. James dit même se sauva, e escaped. »

bat, pourquoi, au lieu de se rendre directement à Tablebay, ne la poursuivit-il pas de nouveau pour prendre sa revanche? Quoi qu'il en soit des motifs qui déterminèrent le capitaine Granger, il reste avéré que le capitaine L'hermitte eut le mérite d'avoir combattu un vaisseau anglais et la gloire de l'avoir obligé à la retraite.

La Preneuse avait 28 canons de 18,
12 — de 8
et 4 caronades de 36.
Le Jupiter portait 22 canons de 24,
4 — de 6
et 12 caronades de 36.

La Preneuse tint encore la mer jusqu'au 19 octobre et se dirigea vers l'île de France.

Le capitaine Halgan, de la corvette l'Arethuse, parti depuis neuf jours de Lorient et faisant route pour Cayenne avec une bonne brise d'E.-S.-E. aperçut, le 9 octobre, un convoi d'une trentaine de voiles; il prit de suite le plus près, babord amures, pour s'en éloigner. Le vaisseau anglais de 82º Excellent, capitaine sir Robert Stopford, qui faisait partie de l'escorte, chassa la corvette. A 3<sup>1</sup> de l'aprèsmidi, l'Arethuse vira de bord pour éviter une frégate aperçue par le bossoir du vent : on sut que c'était la frégate anglaise Alcmene. Comptant sur l'obscurité de la nuit pour faire perdre ses traces, le capitaine Halgan vira de nouveau à 7<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>. La corvette portait toute la toile qu'elle pouvait tenir dehors et fatiguait beaucoup. L'ancre de bossoir de dessous le vent et 4 canons du même bord furent jetés à la mer. Le vaisseau restait toujours en vue de l'arrière. Le 10, à 3º du matin, le capitaine Halgan laissa arriver en grand et fit hisser les bonnettes. La mâture de l'Arethuse ne put supporter cette surcharge; son petit mat de hune et le grand mât de perroquet s'abattirent. Malgré l'activité que l'on mit à se débarrasser de leurs débris, le

vaisseau se trouva bientôt en position d'envoyer des boulets. Toute chance d'échapper à ce formidable adversaire ayant cessé d'exister, le capitaine Halgan fit amener le pavillon.

La Preneuse avait fait un effort surnaturel en prolongeant sa croisière jusqu'au jour où son capitaine avait pris la détermination de retourner à l'île de France. Son grément et sa voilure étaient dans un état pitovable et le corps, vieux et criblé, avait besoin de grandes réparations; les pompes étaient toujours en mouvement et c'est à peine si elles pouvaient franchir. Le capitaine L'hermitte fit mettre six canons dans la cale afin de soulager les hauts; l'affaiblissement de son équipage, décimé par les combats et par les maladies, ne lui eût d'ailleurs pas permis de les armer. Le 11 décembre, la Preneuse était en vue de l'île de France, et elle apprenait par les signaux de la côte que l'ennemi croisait dans ces parages. Déjà, elle avait aperçu un vaisseau dans le N.-E. Ce vaisseau, qui était le Tremendous de 82°, capitaine John Osborn, avait été expédié du Cap de Bonne-Espérance avec l'Adamant de 60, capitaine William Hotham, aussitôt après l'arrivée du Jupiter, pour attendre la frégate française au passage. Le capitaine L'hermitte serra la côte pour passer en dedans du Coin de mire et aller mouiller au Port N.-O. Il avait doublé la baie du Tombeau et touchait au port, lorsque le vent sauta subitement du S.-E. à l'Ouest. La frégate masqua, abattit sur bâbord et échoua sur le récif de l'Ouest de la baie du Tombeau; il était 1' de l'après-midi. Des ancres furent élongées, mais le Tremendous arriva assez à temps pour contrarier les travaux des Français par une canonnade soutenue. Les canons de la côte joignirent un moment leur feu à celui que la Preneuse opposa au vaisseau anglais, mais par simple acquit de conscience, car leurs boulets n'arrivaient pas jusqu'à lui. La frégate fut allégée de tout ce qui put être jeté à la mer; les bas mâts euxmêmes furent coupés. Tout cela fut inutile; il fallut renoncer à relever la Preneuse. Une large ouverture fut pratiquée dans la cale et l'on s'occupa du débarquement de l'équipage. Cette opération, devenue très-périlleuse, dut se faire sous le feu du Tremendous et bientôt sous celui de l'Adamant. A 6<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, aucun secours de terre n'avait encore été envoyé à la Preneuse; le capitaine L'hermitte ordonna d'amener le pavillon pour faire cesser la canonnade meurtrière des deux vaisseaux. Quelques embarcations arrivèrent enfin à 7<sup>h</sup>. Une heure après, les canots destinés à prendre le reste de l'équipage étaient le long du bord. Avant de les laisser déborder, le capitaine L'hermitte voulut s'assurer par lui-même s'il ne restait plus personne à bord. Pendant qu'il procédait à cette visite, les embarcations partirent, laissant sur la Preneuse dix-neuf personnes, compris lui. Les canots des vaisseaux anglais accostèrent alors la frégate; mais inquiété par la batterie de terre, l'officier qui était chargé d'amariner la Preneuse la livra de suite aux flammes et reprit le large. A quelques jours de là, le capitaine L'hermitte sut mis à terre à l'île de France avec les matelots; les Anglais ne gardèrent que deux officiers.

Abandonné, pour ainsi dire, du gouvernement de la métropole, contrarié dans ses projets par l'Assemblée coloniale de l'île de France, et ne trouvant aucun appui dans le gouverneur général, le contre-amiral Sercey avait su se créer des ressources et multiplier ses forces en tenant ses bâtiments dans une activité continuelle. Quoique l'ennemi fût bien supérieur en nombre dans ces mers, il n'avait cessé de molester le commerce des Anglais et avait donné une protection efficace aux établissements de la France et à ceux de ses alliés, jusqu'au moment où le renvoi d'une partie de sa division, la prise ou la perte des autres bâtiments qui la composaient, l'eussent mis dans l'impossibilité la plus absolue de rien entreprendre. Le contre-amiral

Sercey resta cependant à l'île de France, et ne rentra en France qu'au mois de septembre 1802.

La frégate de 10° la Sirène, capitaine Renaud, se rendant de la Rochelle à Cayenne avec la corvette de 18° la Bergère, capitaine Bourdichon, et un vaisseau anglais de la Compagnie dont elle s'était emparée le matin même, eut connaissance, le 17 décembre, d'un fort convoi anglais qui allait dans l'Inde sous' l'escorte des frégates de 14° GLENMORE, capitaine George Duff, et AIMABLE, capitaine Henry Raper. Le capitaine Renaud continua sa route avec la Bergère et ordonna à sa prise de courir à l'Est. La GLENMORE chassa le vaisseau de la Compagnie qui hissa le pavillon anglais aux premiers coups de canon. L'AIMABLE attaqua la corvette; mais la Sirène vint en aide à sa compagne, et la frégate anglaise rallia son convoi en échangeant encore quelques boulets avec les bâtiments français (1).

## BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1799.

|      |                       | ANGLAIS.                                       |
|------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Cano | os.                   |                                                |
| 108  | IMPREGNABLE           | Naufragé sur les côtes d'Aagleterre.           |
| 72   | Sceptre               | <ul> <li>au Cap de Bonne-Espérance.</li> </ul> |
|      | NASSAU                | Naufragés sur les côtes de Holiande.           |
| 48   | (APOLLO)              | -                                              |
|      | ETHALION              | Naufragée sur celles de France.                |
|      | BLANCHE               |                                                |
|      | Espion                | Naufragées sur les côtes de Hellande.          |
| 44   | LUTINE*               |                                                |
| 34   | PROSERPINE            | Naufragée sur l'île d'Elbe.                    |
| 26   | Oreste'               | Sombrée.                                       |
|      | NAUTILUS              | Naufragée sur les côtes d'Angleterre.          |
| 26   | TRINQUENALE           | Détruite par un corsaire.                      |
|      | AMARANTHE             | Naufragée sur la côte de la Fleride.           |
|      | WEAZLE.               | •                                              |
|      | WEAZLE, LES DETX AMIS | Naufragés sur celles d'Angleterre.             |
|      | CONTEST               | Naufragé sur celles de Hollande.               |
| 10   | / Fox                 | - dans le golfe du Mexique.                    |
|      | FORTUNE *             | Pris par une division.                         |
|      |                       | •                                              |

<sup>(1)</sup> Je n'ai pu me procurer le rapport du capitaine Renaud.

## FRANÇAIS.

| 74 Laharpe        |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stengel           | Pris à Ancône.                                                                                   |
| 60 Leander        | Pris & Corfou.                                                                                   |
| Forte             | Prise par une frégate.  — par une division.                                                      |
| 11 Preneuse       | Détruite à la côte.                                                                              |
| Courageuse        | Prise par une division.<br>Naufragée sur les côtes de France.<br>Prises chacune par une frégate. |
| Insurgente        |                                                                                                  |
| Brune,            | Prise & Corfou.                                                                                  |
| Brune             | Prises par une escadre.                                                                          |
| Corvette Arethuse | Prise par un vaisseau.                                                                           |

<sup>\*</sup> L'astérisque indique un bâtiment pris à l'ennemi.

## RECAPITULATION.

|          |           | Pris. | Détruits<br>· ou<br>mufragés. | Incendiés. | TOTAL.      |
|----------|-----------|-------|-------------------------------|------------|-------------|
| AFGLAIS  | Vaisseaux |       | <b>5</b>                      | •          | <b>5</b>    |
| PRADCAIS | lérieurs  | 1     | *                             | :          | 9<br>6<br>8 |
|          | fériests  | 5     | •                             | •          | 5           |

## ANNÉE 1800.

Le vice-amiral Bruix quitta Brest, au mois d'avril, pour raisons de santé, mais il conserva son pavillon arboré sur le vaisseau l'Océan. Cette disposition fut la cause de quelques désordres : plusieurs capitaines déclarèrent n'avoir

de comptes à rendre qu'au commandant en chef et voulurent se soustraire à l'autorité du contre-amiral Latouche Tréville, le plus ancien des officiers généraux de l'escadre. On leur enleva ce prétexte d'indiscipline en donnant, le 13 mai, le commandement définitif de l'escadre au contreamiral Latouche Tréville, mais plusieurs divisions en furent distraites. Une d'elles, composée des vaisseaux de 78° le Patriote, le Jemmapes, le Jean-Jacques Rousseau, le Tourville, le Mont Blanc, le Cisalpin, le Jean Bart; des frégates la Créole, la Furieuse, la Fidèle, la Bravoure et la Fraternité, fut placée sous les ordres du contre-amiral Lacrosse. Elle devait se porter sur les côtes du Morbihan pour surveiller le mouvement des Anglais et des royalistes; et, asin d'être mieux en position de tromper la vigilance de la croisière ennemie, elle alla mouiller de suite à Camaret. Une démonstration hostile de l'escadre de blocus. alors commandée par l'amiral Saint Vincent, la fit rentrer. Le Cisalpin, qui toucha sur les roches dites les Fillettes, fut remplacé par le Wattigny. Une autre destination fut alors donnée à cette division. Elle prit 4,600 hommes de troupes et des approvisionnements de toute espèce, et mit à la voile pour Saint-Domingue. Le gouvernement anglais fut bientôt informé de ce changement et il multiplia ses croiseurs. Trois jours après sa sortie, la division française eut connaissance de l'escadre anglaise et elle rentra à Brest. Les troupes embarquées souffraient beaucoup; elles furent mises, à terre et la mission à Saint-Domingue fut ajournée.

Pendant cette année, l'escadre franco-espagnole resta dans l'inaction la plus complète sur la rade de Brest, et se borna à faire des dispositions défensives. 6 vaisseaux français et 6 espagnols mouillèrent à Roscanvel pour soutenir les fortifications de Quélern; les frégates et les corvettes sortirent seules pour observer l'ennemi.

Le 16 août, à vaisseaux anglais, 2 frégates et 2 cutters se dirigèrent vers le mouillage de Bertheaume où se trouvaient les frégates la Furieuse, capitaine Topsent, la Si-

rène et la Fraternité, capitaines Lamare Lameillerie et Bernard. Le vent soufflait de la partie de l'Est. Le capitaine Topsent fit de suite le signal de rentrer à Brest; mais un des vaisseaux s'étant assez approché pour que des boulets pussent être échangés, les frégates laissèrent arriver sur lui. Cette manœuvre suffit pour lui faire mettre le cap au large; les 3 frégates mouillèrent à la pointe des Capucins.

Cette démonstration de l'ennemi décida le contre-amiral Latouche Tréville à aller s'établir lui-même au Toulinguet. Il put facilement diriger de là les mouvements des divisions d'observation et ceux d'une petite flottille d'embarcations qu'il avait organisée pour surveiller le goulet. Ces mesures étaient nécessitées par l'attitude hostile de l'Angleterre. Toute la côte fut mise en état de défense; des camps furent formés sur divers points, et les plages sur lesquelles il était possible d'opérer un débarquement furent fortifiées. On échelonna des canonnières et des bateaux-canonniers le long du littoral, depuis Dunkerque jusqu'à Nantes.

Le développement de la flottille n'était pas moins considérable sur les côtes de Hollande. Les Anglais n'avaient renvoyé aucun des navires qu'ils avaient affrétés pour l'expédition de l'année précédente, et les troupes qui avaient fait cette expédition étaient cantonnées à l'île de Wight; l'artillerie et les munitions n'avaient même pas été mises à terre. Les avis qu'on recevait laissaient pressentir que cet armement était destiné à opérer en Zélande. On pouvait supposer qu'après leur échec au Helder, les Anglais chercheraient à pénétrer dans la Meuse. Helvoët Sluys renfermait toutes les richesses de la marine hollandaise; ses plus beaux vaisseaux étaient dans ce port et dans celui de Rotterdam, où il était facile d'arriver une fois maltre du premier. Le gouvernement français ne croyait pas pouvoir prendre trop de précautions. L'île de Walcheren pouvait aussi être un objet de convoitise pour les Anglais: et bien qu'une forte garnison française occupât alors Flessingue, il n'y avait aucune force navale dans les mers environnantes. Le blocus de cette île pouvait donc facilement être établi et la réduction par la famine en devenait la conséquence. Il fallut songer à établir dans l'Escaut et sur la côte une flottille capable de seconder les troupes. 70 bateaux-canonniers portant un canon de 24, et 40 péniches propres au transport des hommes et des munitions furent désignés pour ce service. Mais un semblable déploiement de forces ne tarda pas à épuiser les ressources maritimes de la France et, au mois de juin, il fallut désarmer 6 vaisseaux. D'un autre côté, la désorganisation menaçait de devenir complète dans l'armée navale. On ne payait pas les matelots, et quelque sévères que fussent les mesures qu'on prenait, la désertion allait chaque jour en augmentant. Il n'y avait qu'un moyen de couper court à cet état de choses, c'était de faire prendre la mer à l'escadre. On le comprit enfin, quoique tardivement, et au commencement du mois d'octobre, le contre-amiral Latouche Tréville recut l'ordre de sortir avec 8 vaisseaux, 2 frégates et 2 corvettes. Cette sortie était du reste devenue indispensable pour favoriser l'arrivée des convois, car les vaisseaux manquaient de vivres. Après une courte croisière, cette division rentra à Brest sans avoir rencontré l'ennemi.

Au mois de décembre 1799, le port de Dunkerque avait reçu l'ordre d'armer les frégates la Carmagnole de 11 l'Incorruptible, la Poursuivante et la Désirée de 38; le commandement de ces frégates avait été donné aux capitaines llubert, Le Duc, Oreille et Lefebure Plancy. Elles devaient être expédiées isolément à Flessingue pour y compléter leurs vivres et leurs équipages. Cet armement qui, dans les temps ordinaires, eût été achevé en un mois, éprouva des lenteurs aussi préjudiciables au bien du service, qui n-séparables du fatal abandon dans lequel était laissee la

marine. Le défaut de vivres et de munitions, et la presque impossibilité de se procurer des matelots ajoutaient encore aux difficultés que présentait le port de Dunkerque. A corvettes qui se trouvaient à Plessingue furent désarmées et leurs équipages passèrent sur les frégates. Grâce à ce renfort, elles furent enfin en état de prendre la mer. Le 25 avril 1800, elles étaient toutes les quatre sur rade; mais une fausse interprétation de ses instructions empêcha le chef de division Castagnier, qui en avait pris le commandement supérieur, de les faire partir. Plus tard elles furent observées par une division anglaise et leur sortie devint en quelque sorte impossible. Cette division était composée des bâtiments suivants:

```
Canons.

Fregates. 40 Androneda, capitaine Henry Inman.

54 Nemesis. - Thomas Baker.

Corvette. 50 Dart. - Patrick Campbell.

Brigs. 14 Boxer. - William Norman.

Boxer. - Thomas Gilbert.

Cutters. 14 Kent. - Robert Cooban.

12 Ann. - Robert Young.

Une hombarde, onze canonnieres et plusieurs brûlots.
```

La division française, renforcée du brig de 12 la Rosine, capitaine George, et de 2 canonnières, s'établit sur une ligne à peu près Est et Ouest, dans l'ordre suivant en partant de l'Est: la Désirée, l'Incorruptible, la Carmagnole, la Poursuirante sur laquelle le commandant de la division avait mis sa cornette. Venaient ensuite les 2 canonnières ou plutôt, les 2 batteries flottantes la République et le Jonger Sleuring de 4 canons de 24 et 4 de 8, capitaines Guéroult et Colleus; enfin, la Rosine était placée à l'extrémité occidentale. Cette ligne, qui occupait une étendue de 4 kilomètres, était protégée du côté du Nord par un banc sur lequel il n'y avait d'eau pour les frégates que dans les grandes marées. Le 7 juillet à minuit, le capitaine George vit plusieurs bâtiments se diriger sur la rade; la brise était fraiche du O.-S.-O. et le flot avait alors toute sa force. Il fit tirer d'abord quelques coups de fusil, puis ensuite un coup de



canon pour donner l'éveil. Le Jonger Slewing signala presque en même temps ces bâtiments. Le capitaine de frégate Oreille, en l'absence du chef de division Castagnier qui était malade à terre, fit de suite le signal de se préparer au combat. Déjà la corvette et les deux brigs anglais étaient au centre de la ligne; les bâtiments de flottille et les brûlots les suivaient. Cette escadrille s'arrêta pour combattre la Rosine et les deux batteries flottantes, pendant que la corvette et les 2 brigs continuaient leur route vers l'Est, répondant en flamand aux frégates qui les hélaient. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur de l'Incorruptible, cette frégate envoya 8 ou 10 boulets au DART. La corvette vint alors sur tribord et. mouillant une ancre de l'arrière, elle engagea son beaupré sur l'avant du mât de misaine de la Désirée, par tribord. Quoique placée à l'extrémité orientale de la ligne, et bien que quinze à vingt minutes se sussent écoulées depuis que la Rosine avait tiré le canon d'alarme, la Désirée n'avait fait aucune disposition pour repousser une attaque. Fallait-il attendre la corvette qui se dirigeait sur elle avec l'intention manifeste de l'aborder, ou bien, couper un câble qui, en permettant d'abattre, donnait la possibilité d'éviter cet abordage? Telle était la grande question que se posa et que ne sut pas résoudre le capitaine de frégate Lefebure Plancy. Cette hésitation permit à la corvette d'exécuter la manœuvre qu'elle projetait, et de jeter à bord de la Désirée un détachement d'hommes d'élite qui lui avaient été donnés pour ce coup de main. Ce ne fut pas un combat qui s'ensuivit, mais un carnage qu'augmentaient l'obscurité de la nuit et l'état de surexcitation des assaillants. Cette lutte fut tout à l'avantage du DART. Les canons de la frégate n'étaient pas amorcés; ses fusils et ses pistolets n'étaient mème pas chargés; ce fut à l'arme blanche qu'il fallut recevoir et tenter de repousser l'attaque. Le résultat ne pouvait être douteux : la Désirée fut enlevée. Cette frégate fut immédiatement appareillée et alla rejoindre la division anglaise mouillée dans l'Est sur le passage des frégates

françaises dans le cas où elles eussent tenté de sortir (1). Les premiers coups de canon de l'*Incorruptible* avaient été le signal du combat sur toute la ligne. Poussés par le vent et le courant, les brûlots furent un danger sérieux pour les frégates; elles l'évitèrent en coupant successivement leurs deux câbles. Les batteries flottantes conservèrent seules leur poste.

Aussitôt que le commandant Castagnier eut connaissance de l'attaque, il se rendit à bord de la Poursuivante et y arriva trois quarts d'heure environ après le commencement de l'engagement. Cette frégate, la Carmagnole et la Rosine laissèrent tomber une ancre dès qu'elles eurent évité les brûlots; l'Incorruptible resta sous voiles. Le combat cessa avec la nuit. Les pertes de la Désirée étaient fort grandes. De tout l'état-major, un seul officier survécut à ce combat et encore avait-il recu six blessures. Le capitaine Lesebure Plancy, blessé mortellement, mourut dans le bateau-pêcheur qui le transportait à terre avec les autres blessés. Les pertes des autres bâtiments étaient comparativement beaucoup moindres et leurs avaries avaient peu d'importance. La division anglaise ayant pris le large le 19, les frégates françaises en profitèrent pour mettre sous voiles et faire route pour Flessingue où elles arrivèrent sans autre rencontre.

Un jury, réuni à Paris pour examiner la conduite du chef de division Castagnier, déclara qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre cet officier supérieur.

Pendant le mois de novembre, les frégates reçurent sur la rade de Flessingue un coup de vent pendant lequel la Carmagnole sut jetée à la côte; il ne sut pas possible de la relever.

Nommé au commandement d'une division qui devait dé-

<sup>(1)</sup> Dies que enperiorai ( mains de

<sup>)</sup> n'alt joué qu'un role secondaire dans cette affaire, était une des corvettes qui, en 1796, avaient reçu

truire les établissements anglais de la côte occidentale d'Afrique, et s'établir ensuite en croisière sur la côte du Brésil, le capitaine de vaisseau Landolphe était parti de Rochefort. le 6 mai 1799, avec les frégates la Concorde de 42° qu'il montait, la Franchise de 40, capitaine Jurien Lagravière, et la Médée de même force, capitaine Coudein (Jean). Après avoir déposé une compagnie d'hommes de couleur au Sénégal, les frégates firent route pour les îles du cap Vert, dans l'espoir de surprendre un convoi portugais que le commandant Landolphe pensait trouver sur la rade de la Praya de San Yago. Cet espoir fut trompé: le convoi était parti depuis quinze jours; il n'y rencontra que 2 corsaires américains dont il s'empara. Continuant sa route vers le Sud, la division s'établit en croisière aux îles de Loss et captura plusieurs navires généralement armés pour la traite. Dans le Sud du cap Monte, la Franchise chassa un navire qui se réfugia en dedans d'un banc de roches près de la côte; il fut enlevé par les embarcations de cette frégate : c'était un corsaire anglais de 20 canons. Plus tard, une goëlette portugaise de 4 canons qu'on nomma la Mère Duchesne, fut capturée. Cette goëlette et les embarcations des frégates entrèrent dans la rivière de Benin et s'emparèrent des navires qui s'y trouvaient. Le 29 décembre, le commandant de la division recevait la capitulation du gouverneur portugais de l'île du Prince et lui remettait les forts en échange d'une contribution de guerre. Traversant alors l'Océan, le commandant Landolphe se rendit à Montevideo après avoir croisé pendant quatre-vingt-dix jours entre les deux continents. La division reprit la mer dans les premiers jours du mois de juillet 1800. Le h du mois suivant, elle fut chassée par 8 bâtiments qui avaient été signalés dans l'Est; le vent soufflait du S.-E. Le commandant Landolphe rendit chaque capitaine libre de sa manœuvre pour la sûreté de son bâtiment; il avait cru distinguer 6 vaisseaux et 2 frégates. La Concerde et la Franchise continuèrent leur route largue

sit vent arrière. A 4, les chasseurs ayant hissé le pavillon anglais, la Concorde arbora le drapeau de la République, en envoyant quelques boulets aux plus avancés; ceux-ci répondirent avec leurs pièces de chasse. La détermination extrême, en ce qui concernait l'artillerie au moins, prise par le commandant Landolphe, de jeter à la mer la batterie des gaillards, les canots et les mâts de rechange, n'empêcha pas la Concorde d'être gagnée et attaquée, à 5 30, par le Belliqueux de 72, capitaine Rowley Bulteel, seul vaisseau qui se trouvât dans le nombre des voiles aperques: les autres étaient des vaisseaux de la Compagnie des Indes qu'il escortait; les sabords de ces derniers avaient induit le commandant de la division française en erreur. La frégate déchargea sa batterie et son pavillon fut amené; elle n'avait pas un homme hors de combat.

Cette division anglaise, qui avait tout d'abord paru si formidable, était composée comme il suit :

|             | Cagon | s.                   |                  |
|-------------|-------|----------------------|------------------|
| Vais-cau de | 72    | Bernigurux capitaine | Rowley Bulteel.  |
| Vaisseaux   |       | ( NEPTUNE            | Nathaniel Spens. |
| de la       | 1 **  | NEPTUNE              | Ramsden.         |
| Compagnie   |       | Exeren               | Henry Meriton.   |
| des lades   | 36    | Cottz —              | Robert Torin.    |
|             |       | SERINGAPATAN         |                  |
| Transport.  | 12    | ROYAL ADMIRAL (1     |                  |

La Médée fut chassée par le Bonnay Castle et l'Exeten qui la firent amener à 7<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, après une canonnade d'une demi-heure. Le capitaine Brenton (2) raconte les choses différemment; d'après lui, il n'y eut pas de combat. Les deux vaisseaux de la Compagnie chassèrent bien la Médée, mais le Bonnay Castle était à très-grande distance lorsque, à minuit, l'Exeten l'atteignit. Le capitaine Meriton sortit par ruse de la position critique dans laquelle son ardeur l'avait placé. Il fit ouvrir tous les sabords, et se

La force des bâtiments est donnée d'après le rapport du capitaine Landolphe. Les relations anglaises disent que les 5 vaisseaux de la Compagnie ne portaient que 30 canons de 12.

<sup>(8)</sup> The naval history of Great Britain.

portant par le travers de la Médée, il lui cria de se rendre. Cette simple sommation suffit au capitaine Coudein; il ne chercha pas à résister à un adversaire dont la force lui paraissait de beaucoup supérieure à celle de sa frégate, et il amena son pavillon. J'épargne aux lecteurs le récit du reste de cette histoire, fort pittoresque sans doute, mais d'autant moins admissible, qu'elle est, ainsi qu'on va le voir, complétement en désaccord avec tous les documents qui existent (1).

Deux vaisseaux de la Compagnie chassèrent aussi la Franchise dont le capitaine, désireux de soutenir le commandant de la division, ne s'était décidé à s'éloigner que sur un ordre formel de forcer de voiles; la marche supérieure de cette frégate la mit promptement assez loin de l'ennemi pour que celui-ci renonçât à l'atteindre; le capitaine Jurien fit route pour France. Le 20 septembre, à l'atterrage, la Franchise fut chassée par une frégate anglaise pour laquelle le capitaine Jurien ne crut pas devoir se déranger de sa route. Une partie de ses canons avaient été jetés à la mer; rechercher un engagement dans de semblables conditions pouvait le mettre dans une position fort critique: il entra le 22 dans la Gironde.

Cette croisière coûta à la France les deux frégates la Concorde et la Médée, et aux puissances ennemies 30 navires diversement armés, dont 17 anglais, 7 américains et 6 portugais.

Je regrette d'être encore en désaccord avec mon ami le comte Pouget; mais je suis parfois obligé de contredire ses assertions sous peine de laisser croire à l'inexactitude des miennes. Lorsque deux récits diffèrent autant que le font les nôtres, dans cette circonstance, il y a nécessité, pour celui qui se présente en contradicteur, de faire la preuve de ce qu'il avance. M. Pouget dit: « A l'atterrage

<sup>1</sup> W. James, The naval history of Great Britain, traite is recit du (

« des côtes de France, la division française fut jointe par u une forte division anglaise. Après un combat acharné a contre des forces supérieures, la Concorde et la Médée « succombèrent. » Et il ajoute : « La campagne du com-« mandant Landolphe ne devait pas tomber dans l'oubli, a et je suis heureux que le hasard m'ait fourni l'occasion « de la rappeler. » Je n'ai nullement l'intention de faire la critique de la campagne du capitaine de la Concorde. mais je tiens à constater que le combat acharné, à l'atterrage des côtes de France, du Précis historique sur la vie et les campagnes du vice-amiral Martin, doit être réduit aux proportions que j'ai indiquées. La preuve, on la trouvera dans : 1º Les documents officiels qui existent au ministère de la marine; 2º The naval history of Great Britain by W. James. On v lit : a Il (le capitaine de la Concorde) vint en travers, lâcha une bordée au vaisseau ennemi et amena son pavillon; » 3° Les Souvenirs d'un amiral, par le contreamiral Jurien de La Gravière. On y voit que la Concorde tira une bordée au vaisseau anglais et que la Médée ne lutta qu'une demi-heure. « A 7<sup>h</sup>, ajoutent les Sourenirs, « nous entendîmes une très-vive canonnade du côté où « nous l'avions perdue de vue; à 7<sup>h</sup> 1/2, tout était rentré. a dans le silence : la Médée avait succombé (1). »

On se rappelle que le général Bonaparte s'était emparé de l'île de Malte lorsque, au mois de juin 1798, il se rendait en Égypte. Il y avait laissé le général Vaubois avec 3000 hommes. Les Anglais n'avaient pas vu sans effroi les Français s'établir dans un des premiers ports de la Méditerranée et l'un des plus forts du monde. Aussi, dès le principe, avaient-ils mis tous leurs soins à réduire un poste

<sup>(1)</sup> Par des missas faciles à comprendre, le centre-amiral, aujourd'hui viceemiral Jurien, amiral du même nom, alors capitaine de la Franglière, dent li a ires sous le titre de Souscentre, a change le nom

qu'ils regardaient comme imprenable de vive force et ils avaient établi un blocus rigoureux devant cette île. On était en décembre 1799 et déjà depuis longtemps la nécessité d'approvisionner Malte se faisait sentir. Le gouvernement avait essavé de le faire, à plusieurs reprises, mais il n'avait pu v réussir: il voulut tenter un dernier effort et il chargea le contre-amiral Perrée de cette mission difficile. En conséquence, cet officier général prit à Toulon le commandement d'une division composée du vaisseau de 78° le Genéreux, capitaine Renaudin (Mathieu), sur lequel il arbora son pavillon; des corvettes la Badine, la Sans-Pareille, la Faurette et de la flûte la Ville-de-Marseille, capitaine Allemand (Joseph). On entassa sur ces bâtiments des soldats, des bestiaux et des munitions de tout genre. Bloqués par des forces supérieures, ils ne purent sortir dès qu'ils furent prêts, et ce retard développa à bord des maladies qui étaient la conséquence naturelle de l'agglomération des hommes et des animaux. Ils appareillèrent le 26 janvier 1800; mais le Généreux ayant démâté de son petit màt de hune et de son grand mât de perroquet à la hanteur des îles d'Hyères, la division rentra à Toulon et ne reprit la mer que le 6 février : le 18, elle était en vue de Lampedouze, petite île dans le Sud de la Sicile, avec une brise légère du O.-S.-O. Ce jour-là, le Genéreux alla reconnaître un vaisseau qu'on avait aperçu dans le lointain: il ne tarda pas à reprendre sa route primitive à la vue de deux autres voiles vers lesquelles ce bâtiment, qui était anglais, se dirigeait en tirant des coups de canon, et le commandant en chef signala à sa division de courir les amures a babord. Les bâtiments français furent chasses, et la Ville-de-Marseille, atteinte par l'Alexanden de 82. amena son pavillon à Sh 30m du matin

La division française continuait sa route sous toutes voiles; on pouvait alors reconnaître la force et le pavillon des deux derniers bâtiments aperçus; c'étaient les vaisseaux anglais de 80° FOUDROYANT, monté par le centre-

amiral Nelson et le Northumberland. Dans l'après-midi. deux nouveaux vaisseaux qu'on sut plus tard être l'Audacious et le Lion ayant été signalés dans le N.-N.-O., le contre-amiral Perrée fit virer les corvettes dont une. la Sans-Pareille, recut la bordée de l'Alexander, et il laissa chaque capitaine libre de sa manœuvre pour la sûreté de son bâtiment; le Généreux mit le cap à l'Est. Mais, de quelque côté qu'il se retournat, le Généreux rencontrait de nouveaux ennemis; une frégate apparut dans le S.-E. ll n'y avait cependant pas à hésiter: il fallait continuer cette route, car les autres bâtiments s'étendaient du N.-O. au S.-O. Les ancres, les canots et toutes les balles de fourrage dont le Généreux était encombré furent jetés à la mer. A 3<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, celui-ci se trouvant à l'intersection de sa route et de celle que suivait la frégate de 40° Success, capitaine Shuldam Peard, le combat commença. Cette attaque du capitaine anglais était hardie et bien calculée; quelque peu redoutable, en effet, qu'elle pût paraître pour un vaisseau, les boulets de la frégate allaient vraisemblablement occasionner des avaries qui. si minimes qu'elles sussent, devaient donner aux autres bâtiments le temps d'arriver sur le champ de bataille qu'il leur abandonnerait alors. Le capitaine Peard ne se trompait pas; un peu avant 4º 30°, les vaisseaux ennemis canonnaient le Généreux par les hanches. Un des premiers boulets emporta une cuisse au contre-amiral Perrée qui avait déjà reçu une blessure à l'œil. La défense du capitaine Renaudin fut opiniatre jusqu'à 56 80m; la continuer plus longtemps fut considéré comme inutile et, d'après l'avis des officiers et celui du général Garreau qui était passager, le pavillon sut amené. Le Généreux était à 2 milles dans le O.-N.-O. du cap Scalambra de Sicile. Le contre-amiral Perrée mourut le soir même de ses blessures. Les vaisseaux anglais avaient peu souffert; la frégate avait été plus maltraitée qu'eux.

La Badine, la Sans-Parcille et la Faunette furent chaque

jusqu'à la nuit; elles rentrèrent toutes les trois à Toulon. Le capitaine de vaisseau Renaudin comparut devant un conseil martial qui le déclara non coupable.

Le capitaine de frégate Allemand fut acquitté.

J'ai déjà dit que le parti ennemi de la France avait poussé le gouvernement des États-Unis d'Amérique à nous déclarer la guerre. Les premiers actes d'hostilité, on se le rappelle, avaient eu lieu dans le mois de novembre 1798. Ce fut dans ces circonstances que le capitaine Pitot, de la frégate de 40° la Vengeance, recut l'ordre d'effectuer son retour de la Guadeloupe en France avec un équipage réduit de 77 hommes. Il allait débouquer entre Porto Rico et la Mona lorsque, le 1" février, il aperçut une frégate de l'avant. Peu désireux d'avoir un engagement dans les conditions qui lui avaient été faites, il laissa arriver au S.-O.: la frégate signalée se mit à sa poursuite, et la Vengeance ayant arboré ses couleurs avant la nuit, elle hissa un pavillon à queue rouge et un guidon bleu en tête de mât; il ne fut pas possible de reconnaître à quelle nation elle appartenait. A 8h 15m, cette frégate se trouvant à demiportée de canon, le capitaine Pitot commanda de lui envoyer quelques boulets, mais il ne réussit pas à arrêter sa poursuite. Il ordonna alors de venir sur tribord et de commencer à tirer dès que cela serait possible. La canonnade la plus vive s'engagea entre les deux frégates; après une demi-heure, l'adversaire de la Vengeance se laissa culer et le seu cessa. Ce repos sut de courte durée; le bâtiment étranger n'avait discontinué le combat que pour réparer ou changer quelque manœuvre, et il se remit à la poursuite de la frégate française qui, après avoir encore fait vent arrière, revint de suite sur tribord; le combat recommenca vif et serré, à portée de fusil. Après 35 minutes, la frégate

mie la arriver, soit pour aborder la Vengeance, soit n t p r passer derrière elle et lui envoyer une ila . Le capitaine Pitot, qui songeait lui-même



à l'aborder, jugea le moment favorable et lança sur tribord; ce mouvement ayant instantanément été imité par l'inconnue, les deux frégates se trouvèrent bord à bord. Vers 11<sup>h</sup>, la frégate ennemie voulut tenter de nouveau la manœuvre qui avait été déjouée, mais cette fois de l'avant. Le capitaine de la Vengeance neutralisa encore cette tentative en arrivant aussi et il se retrouva par son travers. Ensin, à minuit et demi, la frégate étrangère serra le vent et s'éloigna, accompagnée par les boulets de la Vengeance à bord de laquelle il n'était plus possible de manœuvrer une vergue ou une voile. La situation de cette frégate était même plus fâcheuse qu'on ne l'avait supposé d'abord car, pendant qu'on travaillait au grément, le grand mât s'abattit et, dans sa chute, il entraîna le petit mât de hune et le mât de perroquet de fougue. Au jour, l'adversaire de la Vengeance n'était plus en vue.

Cette frégate qui s'était retirée sans se faire connaître était cette même Construtation américaine, toujours commandée par le commodore Truxtun qui, un an auparavant, avait combattu l'Insurgente. Elle ne sortit pas de la lutte en meilleur état que la Vengeance: son grand mât s'était abattu lorsqu'elle avait serré le vent; elle put cependant atteindre la Jamaïque. La frégate française se rendit à Curação.

La Vengeance avait 26 canons de 18

10 — de 6

et 4 caronades de 36.

L'armement de la Constellation avait été changé depuis son combat avec l'Insurgente; elle avait

28 canons de 18

10 - de 12

et 10 caronades de 32.

Dans quels termes le rapport du commodore Truxtun fut-il conçu? Je l'ignore. Toujours est-il que le Congrès lui décerna une médaille d'or à la suite de ce combat.

Le capitaine Epron (Jacques), de la frégate de 42° la Pallas, se rendant de Cancale à Brest avec une petite brise de S.-S.-E., chassa et attaqua, le 5 février, la corvette anglaise de 22° FAIRY, capitaine Sidney Horton et le brig de 18 HARPY, capitaine Bazely. Le combat durait depuis cinq quarts d'heure, lorsque 3 voiles, aperçues dans le N.-E., déterminèrent le capitaine Epron à se diriger sur l'île Bréhat. Ces nouveaux bâtiments étaient la frégate anglaise de 48° Loire, capitaine James Newman, les corvettes de 20 Danae, capitaine lord Proby, et RAILLEUR de 16, capitaine William Turquand. L'obligation dans laquelle se trouva le capitaine Epron de changer un petit hunier, et les variations du vent sous la terre, l'empêchèrent d'atteindre cette île avant d'être joint par la division anglaise à laquelle s'étaient ralliés les deux bâtiments qu'il avait combattus le matin. A 11 moins un quart de l'après-midi, la Pullas recevait des boulets de tous les bords. La lutte ne pouvait se prolonger bien longtemps; son pavillon fut amené à 3<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>. Tous les mâts de la frégate française s'abattirent pendant la nuit.

La Pallas prit rang dans la marine royale d'Angleterre sous le nom de Pique.

Le conseil martial qui jugea le capitaine Epron le déclara non coupable.

Le 11 février, le capitaine Kerdrain, de la corvette la Vedette, atterrit sur Brest avec une jolie brise de S.-E.: mais la brume était si épaisse que, ne voulant pas s'engager dans les passes par un temps semblable, il prit le large. La Vedette était à peine orientée sur ce bord, qu'une éclaircie permit d'apercevoir une frégate anglaise à quelques encâblures. Le pavillon de la corvette fut amené aux premiers coups de canon qui lui furent tirés.

Le lieutenant de vaisseau Kerdrain fut déchargé d'accusation. La garnison du fort de Bertheaume put apercevoir, le 15 mars, venant du large, un canot à la poupe duquel flottait un pavillon anglais déployé au-dessous de celui de la République française; il se dirigeait sur la corvette la Colombe, capitaine Julien, alors au mouillage dans la baie. Cette embarcation appartenait à la corvette anglaise de 20 caronades de 82° Danae, capitaine Proby, qui, prise de calme, avait mouillé devant Saint Mathieu. Gagné par cinq prisonniers français qui se trouvaient à bord, l'équipage s'était révolté et avait renfermé les officiers dans les parties basses de la corvette. On venait offrir au capitaine de la Colombe de prendre possession de la Danae. Une embarcation fut expédiée dans ce but et elle remplit sa mission sans rencontrer la moindre résistance.

Le capitaine de vaisseau Racord, du chebec le Lejoille, parti de Cette, le 21 mars, avec le brig de 16º la Ligurienne, capitaine Pellabon (François), et le chebec le Cerf, capitaine Pellabon (1), qui servaient d'escorte à un convoi de 60 voiles pour Toulon et Marseille, fut prévenu par les vigies de la côte qu'une frégate ennemie croisait au large; le vent soussait du N.-O., bon frais. A 2º de l'après-midi, la frégate anglaise Mermain de 40° et le brig de 18 Per-TEREL, capitaine William Austen, surent en effet aperçus à l'entrée du golfe de Marseille. Tous les navires du commerce reçurent l'ordre de mouiller sous la protection de la batterie de Carri. S'apercevant que la frégate et le brig se dirigeaient sur le convoi, et espérant faire changer leurs projets d'attaque en prenant une autre direction, le capitaine Racord fit route au N.-N.-E. avec les bâtiments d'escorte. Ses espérances se réalisèrent, car il fût chassé et, à h' du soir, la frégate canonnait le chebec du commandant de la division qui signala liberté de ma-

Il le m'a pas été possible de connaître les prénoms de ce Pellabon qui, dans le rapport, est designé comme le trossème de la famille

nœuvre et entra dans une petite anse, un peu à l'Ouest du cap Méjan. Poursuivi et canonné aussi, le Cers se mit au plain à l'Est de ce cap. Quant au brig la Ligurienne sur lequel l'ennemi dirigea d'abord son attaque, il amena son pavillon à 6<sup>h</sup> du soir, après une vaillante résistance. La force du vent sit échouer les tentatives de destruction dirigées contre le Lejoille, et cet aviso entra le lendemain à Marseille avec tout le convoi.

Aussitôt après la bataille d'Aboukir, 5 vaisseaux portugais sous les ordres du contre-amiral marquis de Nisa, avaient établi le blocus de l'île de Malte. A quelque temps de là, plusieurs vaisseaux anglais étant venus renforcer cette division, le blocus devint si étroit que, à part la frégate la Boudeuse, un seul navire chargé de vivres était parvenu à tromper la vigilance de la croisière. Le besoin de subsistances ne tarda pas à se faire sentir, surtout lorsqu'il fallut en étendre la distribution au vaisseau et aux 2 frégates arrivés, au mois d'août 1798, avec le contreamiral Villeneuve. Le général Vaubois qui commandait l'île, entrevoyant de suite les services que pourrait lui rendre cette division, s'était décidé à la garder. Lorsque l'insurrection se déclara parmi les habitants de la campagne et que, aidés et encouragés par les Anglais, ils firent le siège de la Valette, les bâtiments de cette division et les vaisseaux l'Athénien et le Dégo furent blindés, et les équipages furent mis à terre, asin de partager le service avec une garnison trop faible pour résister aux fatigues et aux privations de toute espèce qu'elle allait avoir à supporter.

La belle défense du général Vaubois est trop connue pour qu'il soit nécessaire de rappeler les détails de l'investissement et du siège de Malte. Je me bornerai à dire, qu'an commencement de l'année 1800, lorsqu'on con

arseille.

vaisseau le Généreux et de la slûte la V

ainsi que la dispersion des autres bâtiments destinés au ravitaillement de l'île, pour la première fois peut-être, on songea que le défaut de subsistances forcerait avant peu à capituler. Les vivres réduits, depuis près d'un an, au tiers de la quantité réglementaire, ne pouvaient pas conduire au delà du 20 juin et, depuis plusieurs mois, il n'y avait plus de vin. La ration ne pouvait être diminuée davantage; il fallait donc restreindre le nombre des consommateurs. Or, de quelque utilité que fût l'équipage du Guillaume Tell, le départ de ce vaisseau, emportant avec lui le plus grand nombre possible de bouches inutiles, était un allégement considérable dans la fourniture des vivres. Aussi, le 27 février, son départ fut-il résolu en conseil. On y déclara aussi l'urgence de l'embarquement du contreamiral Decrès sur ce vaisseau, pour faire connaître au gouvernement la situation réelle de l'île. Cet officier général commandait la division depuis le 15 août 1799 (1).

Depuis près d'un mois la sortie des Guillaume Tell était résolue et le contre-amiral Decrès avait arboré son pavillon sur ce vaisseau, mais la constante contrariété des vents s'était opposée à son appareillage qui devait avoir lieu de nuit, afin d'en dérober la connaissance aux bâtiments qui bloquaient le port de la Valette. Le départ de ce vaisseau était devenu tellement indispensable, qu'on décida qu'il appareillerait en plein jour si une circonstance savorable se présentait. Le vent ayant soufflé du S.-E. pendant toute la journée du 29 mars, les croiseurs qui avaient été informés des projets de départ du Guillaume Tell se rapprochèrent, et trois vaisseaux mouillèrent, les huniers hauts, devant la Valette. C'étaient l'Alexander de 82°. le Foudaoyant de 80 et le Lion de 72; les frégates de 44 PENELOPE et la BONNE CITOYENNE, une bombarde et 3 brigs restèrent sous voiles; les vaisseaux de 82º AUDA-CIOUS, CULLODEN et NORTHUMBERLAND étaient au mouillage

<sup>(1)</sup> Le contre-amiral Villeneuve avait été nommé commandant des armes.

à Marsa Sirocco. La croisière était alors dirigée par le capitaine Manley Dixon du Lion, en l'absence du commandant en chef, vice-amiral lord Keith, qui s'était rendu à Livourne pour notifier le blocus des ports de Toulon, Marseille, Cette et autres de la rivière du Ponant, sous prétexte que les neutres favorisaient les opérations de l'armée française en Italie (1).

Au moment même où les vaisseaux anglais se rapprochèrent, les batteries ennemies de terre, qui depuis quelque temps avaient perdu l'habitude de tirer, dirigèrent une longue et vigoureuse canonnade sur les bâtiments français. Le Guillaume Tell reçut plusieurs boulets, et un de ses canots fut coulé le long de son bord. Ce bombardement était inquiétant, car le vaisseau avait enlevé son blindage et avait ses poudres à bord. En outre, il emportait 130 malades et une cinquantaine de passagers, au nombre desquels se trouvait l'adjudant général Brouard. Cette attaque et la manœuvre de la division ennemie ne permettaient pas de douter que les Anglais ne fussent parfaitement informés du projet de sortie du Guillaume Tell; et il ne fallait rien moins que les raisons impérieuses qui existaient pour la tenter en pareille circonstance. Les derniers préparatifs en furent faits à l'entrée de la nuit; le vaisseau fut halé du port des galères à la pointe de Sengle et l'on attendit le coucher de la lune. A 115, une petite brise de Sud s'étant fait sentir, le Guillaume Tell largua ses amarres; mais il était à peine au milieu du port qu'il fut aperçu et signalé par le poste ennemi du Coradin. Ce signal fut immédiatement répété sur tous les points de l'île, et les batteries tirèrent sur le vaisseau français qui sortit au milieu d'une pluie de bombes et de houlets. Le vent était S.-E., bon frais, au

<sup>(1)</sup> de fut a cette epoque que, sorti pour croiser sur la côte, le treis-pents Quers Charlotte brûla en mer. Le vice-amiral keith, qui a les ganilles sur ce vaisseau, etait reste à Livourne.

large. Dans le but d'éviter plus facilement les croiseurs, ou du moins, pour ne pas faire soupçonner qu'il sortait de Malte, s'il était aperçu, le contre-amiral Decrès sit gouverner au plus près dès qu'il sut dehors. Il parvint à dépasser ainsi quelques bâtiments sans être inquiété. Mais son espoir fut de courté durée: à 11h hôm. le Guillaume Tell fut reconnu par la frégate de Mr Pene-IDPE, capitaine Henry Blackwood, et cette frégate avait malheureusement une marche bien supérieure à celle du vaisseau français; d'ailleurs, le temps n'était pas assez obscur pour que ce dernier pût dérober ses mouvements. A 1º du matin, le 30, la Penerope était à petite distance derrière lui; et, lançant alternativement d'un bord et de l'autre, elle ne cessa de lui envoyer des bordées auxquelles le Guillaume Tell ne répondit qu'avec ses canons de retraite. Le vaisseau français était obligé d'accepter cette position désavantageuse, car on apercevait quelques bâtiments à l'horizon, et toute manœuvre eût retardé sa marche. Il fut donc grandement incommodé par cette frégate et. vers b' du matin, ses galhaubans du grand mât de hune au vent ayant été coupés, il démâta de ce mât. Dans ce moment survint le vaisseau de 72° Lion, capitaine Mauley Dixon, qui avait été dirigé par la canonnade de la nuit. Lais-ant à la Penelope sa position de l'arrière, il se porta par le travers de bâbord du Guillaume Tell, à portée de fusil. Après trois quarts d'heure le feu du vai-seau anglais se ralentit. La distance à laquelle le combat avait commencé était encore diminuée, et il était facile de voir les ravages occasionnés sur le pont du Lion par l'artillerie et la mousqueterie du Guillaume Tell. Le contre-amiral Decrès voulant en profiter ordonna au capitaine Saunier d'aborder le vaisseau anglais: le soin que mit le capitaine Dixon à éviter l'abordage fit échouer cette tentative. Cependant, une circonstance favorable s'étant présentée plus tard, le capitaine Saunier parvint à engager le beaupré de son vaisseeau dans les haubans d'artimon du

Lion. Malheureusement le sillage de celui-ci était encore considérable; il ne fut pas arrêté par ce choc, et le bout-dehors du Guillaume Tell se rompit au moment où son équipage allait sauter à son bord; l'abordage fut de nouveau manqué. Le Lion avait toutesois son grément et ses voiles hachés; sa mâture était chancelante et il fut obligé de se retirer du feu. Le Guillaume Tell le suivit pendant quelques instants; mais force lui fut bientôt de l'abandonner et de revenir sur bâbord pour recevoir le Foudroyant qui arrivait alors en position de combattre. A 6h le capitaine sir Edward Berry passa derrière le Guillaume Tell en lui criant de se rendre; et, sans attendre une réponse qu'il prévoyait probablement, il lui envoya sa bordée; venant ensuite au vent, il se trouva par le travers de tribord du vaisseau français. La Penelope prit poste par la hanche du même bord. Le feu fut terrible pendant une heure; on se battait à portée de pistolet. Il y avait 36 minutes que le mât d'artimon du Guillaume Tell avait été abattu lorsque, à 7<sup>h</sup> moins un quart, son grand mât fut coupé au-dessous des jottereaux; une demi-heure plus tard, il le fut de nouveau un peu au-dessus du pont. Les voiles étaient en lambeaux, et plusieurs vergues, fracassées et à peine soutenues, menaçaient de tomber sur le pont. Le Liox qui avait réparé ses avaries revint à la charge et prit poste par le travers de bâbord. Saisissant un moment où le Foudroyant s'était un peu laissé culer, le capitaine Saunier vint en grand sur tribord et plaça le Généreux en travers sous le beaupré de ce vaisseau. Celui-ci évita d'être accroché en mettant toutes ses voiles sur le mât: mais pris d'enfilade, ce vaisseau, qui avait déjà perdu son mât d'artimon, sut démâté de son petit mât de hune et s'éloigna. Dans cette nouvelle tentative d'abordage, le capitaine Saunier reçut à la figure une blessure qui l'obligea de quitter le pont; il fut remplacé par le premier lieutenant Donnadieu. Le Guillaume Tell qui n'avait plus tue son mât de misainc et son petit mât de hune, com-

battait des deux bords et de l'arrière. Ses sabords étaient cependant en partie engagés à hâbord par les débris de sa mâture auxquels le feu prenait à chaque instant; ces accidents lui enlevaient une grande quantité d'hommes, constamment occupés à éteindre l'incendie. On comptait vingt canons démontés : un vingt et unième avait crevé. Quant aux gaillards, ils étaient trop embarrassés pour qu'on pût songer à se servir de l'artillerie qui s'y trouvait. Le grand mât avait été coupé deux fois, et l'un de ses troncons, d'environ 5 mètres, barrait le gaillard d'arrière, encombré déjà par les débris du mât d'artimon et par ceux de la dunette. La désense du Guillaume Tell était cependant toujours vigoureuse, et l'ardeur de son équipage augmentait encore lorsque, à 8º 30° le mât de misaine tomba sur bâbord. Tout ce côté, battu par le Lion, se trouva dès lors masqué par des pièces de mâture. De ce moment, le vaisseau fut entièrement abandonné au choc des lames, et ballotté par une grosse houle qui forca de fermer les sabords de la batterie basse pour empêcher l'eau d'y entrer. Le contreamiral Decrès sentit que, dans cette situation, une prolongation de désense devenait une obstination; et comme elle ne pouvait avoir d'autre résultat que de faire sacrifier inutilement les hommes qui avaient échappé jusqu'alors aux boulets ennemis, il crut pouvoir céder à la fortune: à 9º 35m, son pavillon et celui du Guillaume Tell furent amenés. Le cap Passaro de la Sicile restait à 20 milles dans le Nord. La Penelope, seule en état d'amariner le vaisseau français, le conduisit à Syracuse. Après vingt-quatre heures employées à réparer ses avaries, le Lion prit le Foudaovant à la remorque: le premier dut changer son beaupré; l'autre, tous ses mâts et ses vergues.

Le Guilleume Tell prit le nom de Malta dans la marine anglaise.

Le contre-amiral Decrès fut mis à bord du CULLODEN où, pendant trente-huit jours, il eut beaucoup à se plaindre des procédés du vainqueur. Il fut ensuite retenu à Mahon sur un ponton avec l'équipage entier du Guillaume Tell.

Cet officier général fut déclaré non coupable et déchargé de toute accusation par un conseil martial qui se réunit à Paris pour examiner sa conduite.

La corvette de 16° la Citoyenne, capitaine Butel, sortie de Flessingue pour porter des marins à Dunkerque, sut chassée, le 1° mai, par une frégate, 2 brigs et 2 cutters anglais. La marche inégale de ces bâtiments les ayant distancés, le capitaine Butel combattit un cutter qui était en avant des autres. Après une canonnade de deux heures, ce cutter se replia sur sa division, et il reçut de l'un des brigs une remorque qu'il sollicita par des signaux de détresse. La Citoyenne avait quelques avaries dans sa voilure et elle avait reçu dans son mât de misaine un boulet qui l'obligea à relâcher à Ostende.

Cette corvette était celle qui, en mars 1797, avait soutenu, près de l'île de Bas, un combat à la suite duquel son nom de Choquante avait été changé en celui de Citoyenne.

Le 5 mai, l'aviso le *Dragon*, capitaine Lacheurié, parti de Rochefort pour la Guadeloupe, fut pris par les frégates anglaises Cambrian et Fishgand que la brume l'avait empêché d'éviter.

La corvette de 14° l'Albanaise, sortie de Toulon pour porter des approvisionnements à Gènes fut chassée, le 2 juin, à 35 milles dans l'Ouest du cap Corse, par le brig anglais de 20° PORT MAHON; la brise était faible du O.-S.-O. et la mer houleuse. A 3° de l'après-midi, le brig commença à lui envoyer des boulets; mais la marche des deux navires était si peu différente, que la nuit se fit sans que la distance qui les séparait eût sensiblement diminué. Au jour, le vent passa à l'Est. Le brig anglais, toujours de l'arrière, re-

commença la canonnade; elle eut, cette fois, pour résultat d'attirer une frégate de sa nation qui fut aperçue dans le N.-O. Le capitaine Rolland (Étienne) se dirigea sur Porto Fino de l'île d'Elbe, distant encore de 6 milles. Mais à 6°, et avant qu'il eût pu atteindre ce port, la frégate de 44° Phœnix, capitaine Thomas Baker, joignait son feu à celui du brig. L'Albanaise tira deux bordées et son pavillon fut amené.

L'enseigne de vaisseau Rolland fut déclaré non coupable.

Dans les premiers jours du mois de juin, le commandant en chef de l'armée navale anglaise de la Manche, comte Saint-Vincent, expédia le capitaine sir Edward Pellew dans la Méditerranée avec 7 vaisseaux, 5 frégates, une corvette et 5 transports portant 5,000 hommes de troupes, en lui enjoignant de fouiller en passant la baie du Morbihan, dans laquelle bon nombre de navires cherchaient journellement un abri contre les croiseurs anglais. La division ennemie laissa tomber l'ancre dans cette baie et, dans la nuit du 5, les troupes s'emparèrent sans difficulté de Port Navalo. Ce village, situé à l'embouchure de la rivière de Vannes, n'avait aucune fortification. Pendant que ce facile coup de main était exécuté, les embarcations de la division étaient dirigées sur la corvette de 18º l'Insolent et 2 avisos qui étaient à ce mouillage. Le capitaine Voisin sit de suite couper les câbles de la corvette pour la jeter au plain; mais il envoya auparavant deux volées aux embarcations ennemies. Abordé par tous les bords, ce bâtiment fut enlevé. Les Anglais ne purent le remettre à slot et l'incendièrent.

Pendant que cela se passait, le capitaine Allanioux, de l'Anne, faisait couper les câbles de ce lougre et le jetait à la côte. Il déchargea ses canons sur les embarcations ennemies et fit évacuer son bâtiment. Il restait encore cinq hommes à bord lorsque les Anglais s'en emparèrent.

La canounière la Curieuse, capitaine Pasquier, sut éga-

lement enlevée à la côte où elle avait été mise. L'équipage avait pu être entièrement débarqué.

Le lieutenant de vaisseau Voisin, l'enseigne de vaisseau Allanioux et l'enseigne auxiliaire Pasquier furent déclarés non-coupables.

Les avisos l'Entreprenant et le Redoutable, capitaines Podesta et Barrallier, se rendant de Toulon à Malte, furent chassés, le 25 juin, dans le Sud de l'île de la Pantellerie. par la frégate anglaise de 40° Success, capitaine Shuldam Peard. Le capitaine Podesta ayant signalé liberté de manœuvre, les deux avisos se séparèrent. L'Entreprenant fut atteint par la frégate après une chasse de huit heures et amena son pavillon.

La brise était fraîche et la mer grosse. Le Redoutable cassa son beaupré et relâcha le soir à l'île Lampedouze. Il fut aperçu, le lendemain, à ce mouillage par la frégate anglaise et tenta vainement de lui échapper en mettant sous voiles.

L'enseigne de vaisseau Podesta et l'enseigne auxiliaire Barrallier furent déclarés non coupables.

Le capitaine Kerisac de Kermasson, de la corvette la Thérèse stationnée sur la rade de Fromentine, fut prévenu, le 1<sup>ex</sup> juillet, par la vigie de l'île de Noirmoutiers, que 2 vaisseaux anglais, alors au mouillage du Pilier, une frégate et un cutter mettaient leurs canots à la mer. Cette manœuvre était significative; aussi fit-on bonne garde à bord de la corvette. Vers 11<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du soir, ces embarcations furent aperçues à l'entrée de la rade, se dirigeant sur la Thérèse qu'elles abordèrent après avoir reçu sa bordée. De ce moment, la résistance devenait impossible, car la corvette était entièrement dépourvue d'armes blanches; force fut donc au capitaine de Kermasson de se rendre. Il fut embarqué, ainsi que l'équipage, dans les canots an-

glais; mais ces parages étaient probablement peu connus des marins qui les montaient, et ces embarcations s'échouèrent presque toutes en sortant de la rade. Les détonations de l'artillerie de la Thérèse avaient donné l'éveil à terre. Les batteries pointèrent leurs pièces dans la direction qu'elles avaient prise et, quelque incertain que fût leur tir, il décida les Anglais à abandonner celles qui étaient échouées. Le capitaine et les hommes de la Thérèse qui se trouvaient dans les canots échoués, atteignirent le rivage à la nage. La corvette et 8 caboteurs avaient été incendiés; mais 92 Anglais, sur 192 dont se composait l'expédition, furent faits prisonniers dans des embarcations qui appartenaient au Renown, au Defence et à la Fishgard.

Le lieutenant de vaisseau Kerisac de Kermasson fut déchargé d'accusation.

Le 13 juillet, le capitaine Senez, de la corvette de 30° le Berceau, en croisière à 140 lieues dans l'Est de Cayenne, aperçut un convoi sur lequel il se dirigea; bientôt il put reconnaître que 2 corvettes l'accompagnaient et que 5 autres navires avaient des canons. A 10<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> du matin, il engagea le combat avec les 2 corvettes. Le convoi prit chasse dans des directions différentes, mais les navires armés voulurent constater l'existence de leurs canons, et ils ne continuèrent leur route qu'après les avoir déchargés sur le Berceau. Une heure après, une des corvettes se retira. L'autre ne résista pas longtemps désormais: entièrement dématée, elle héla qu'elle se rendait : il était midi 30°. Le capitaine Senez crut pouvoir s'éloigner sans inconvénient d'un bâtiment dans cet état; n'ayant d'ailleurs pas dans ce moment un seul canot capable de tenir la mer, il se mit à la poursuite du convoi; à 6<sup>3</sup>, il avait amariné à navires. Mais il n'avait pas pris garde que la brise mollissait; il fut surpris par le calme et ne put rejoindre la corvette pendant la nuit; le lendemain, elle n'était plus en vue. Le Berceau entra à Cayenne. Le capitaine Senez y apprit que les bâtiments qu'il avait combattus étaient portugais, mais il ne put savoir leur nom.

Le 31 juillet à 2<sup>1</sup> 15<sup>m</sup> du matin, les embarcations de la frégate anglaise Amethyst et du cutter Viper, profitant de l'obscurité qui avait empêché de les distinguer des bateauxpêcheurs répandus en grand nombre dans la rade, assaillirent la canonnière le Cerbère, alors mouillée à Larmor. Les houras poussés par les Anglais en réponse au « Qui vive » de la sentinelle de la canonnière, firent seuls connaître qu'elles étaient ennemies. Le pont du Cerbère devint bientôt un champ de bataille sur lequel s'établit une lutte sanglante et dans laquelle le capitaine Mesnage fut blessé. Tombé sans connaissance, il ne fut pas témoin de la défaite de son équipage et de l'enlèvement de la canonnière dont le commandement lui était confié.

Dès que l'enseigne de vaisseau Audouy, qui commandait la goëlette le Tèlégraphe, mouillée aussi sur la rade de Larmor, vit le Cerbère entouré, il mit sous voiles et sortit de la baie. Cette conduite fit traduire cet officier devant un jury; celui-ci déclara qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre lui.

L'approche de h vaisseaux anglais cinglant vers la baie de Douarnenez, détermina les capitaines du côtre le Sans-Souci, de la chaloupe-canonnière l'Inquiète et des bateaux-canonnièrs 128 et 129 qui y étaient à l'ancre, à mettre sous voiles, le 19 août, pour chercher un abri près des batteries de terre. Pendant ce court trajet, ils échangèrent quelques boulets avec un des vaisseaux qui approcha assez le Sans-Souci pour le héler de se rendre. Le capitaine Lecaplain ayant répondu à cette invittion par un coup de canon à mitraille, le côtre de unique des

boulets de ce vaisseau auquel, par un bonheur inouî, il échappa à la faveur du calme qui survint.

Le capitaine Pitot, de la frégate de 40 la Vengeance, que nous avons laissée à Curação après un combat avec la frégate américaine Constellation, effectuant son retour en Europe et se trouvant, le 20 août, entre la Mona et Porto Rico avec des vents de N.-E., apercut sous la première de ces iles la frégate anglaise Seine de 48°, capitaine David Milne. Le capitaine Pitot laissa arriver pour passer sous le vent des îles, et fut chassé par cette frégate. Dix-huit heures après, les deux frégates échangeaient leurs premiers boulets et, à 1° du matin, lorsque la Seine se trouva par la hanche de babord de la Vengeance, le capitaine Pitot vint sur ce bord et engagea le combat par le travers. Après un quart d'heure de canonnade très-vive, la fregate ennemie serra le vent et le feu cessa. La Vengeance mit le cap au Sud et s'occupa de réparer ses avaries. Mais la frégate anglaise ne s'était éloignée que pour faire aussi quelques réparations; au jour, elle était encore en vue et sa position au vent lui avant permis de s'approcher une seconde fois de la Venyeunce, le combat recommença, à 6º 20". A 7º 40", la Seine mit sur le mât et se laissa de nouveau culer hors de portée. Les bas mâts de la frégate française étaient percés de part en part en plusieurs endroits; ses caronades étaient toutes démontées. L'affaire n'etait pourtant pas encore terminée. Le capitaine Milne revint une troisième fois à la charge et, à 9h, il était à portée de pistolet, par la hanche de bâtord de la frégate française. Le combat reprit avec surie. A 10<sup>4</sup>, le mat d'artimon de la Vengeance sut abattu; vingt minutes plus tard, son grand mât de hune eut le même sort. Dans ce moment, le vent ayant refusé de plusieurs quarts, les deux frégates masquèrent. La Seine, plus promptement orientée que la Vengeunce, se plaça en travers sur son avant. La fiégate française ne pouvait plus manœuvrer: le capitaine Pitot héla qu'il amenait; il était 10° 30°. Quelques moments après, le mât de misaine s'abattit.

La Vengeance avait

26 canons de 18

10 — de 8

et 4 caronades de 36.

La Seine portait

18 canons de 18

12 — de 9

et 8 caronades de 32.

Cependant le blocus de Malte continuait plus actif que jamais. Tous les vivres étaient consommés, et le mauvais succès de l'expédition du contre-amiral Perrée ne laissait au général Vaubois aucun espoir de conserver cette tle. La capitulation devant nécessairement entraîner la prise des bâtiments qui se trouvaient encore dans le port de la Valette, il voulut tenter de sauver les frégates de 40 la Diene et la Justice, les sèules qui fussent en état de prendre la mer; la Boudeuse avait été démolie pour faire du bois à brûler. Quant aux vaisseaux le Dégo et l'Athénien, il n'avait pas été possible de les armer.

Favorisées par une obscurité profonde et un bon vent, les deux frégates sortirent pendant la nuit du 24 août, la première sous les ordres du capitaine Villeneuve; l'autre, commandée par le capitaine Soleil. La Diane avait 114 hommes d'équipage et la Justice 136. Pour tous vivres, elles avaient du biscuit et de l'eau : c'était la seule nourriture de la garnison depuis un mois. Mais la surveillance de la croisière anglaise augmentait avec l'état désespéré de la place, et les frégates avaient à peine doublé la pointe du fort Ricazoli, qu'elles furent aperçues, canonnées par les batteries, et chassées par la frégate de 40° Sustant capitaine Shuldam Peard, et les vaisseaux Gautant la frégate anglaise et amena son res la frégate anglaise et amena son res la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate anglaise et amena son res la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate de 40° sustant la frégate anglaise et amena son res la frégate de 40° sustant la frégate de 4

le nom de Niore dans la marine de la Grande Bretagne. Les deux vaisseaux suivirent la Justice jusqu'au lendemain matin; ils abandonnèrent alors la poursuite. Cette frégate entra à Toulon le 1er septembre.

Malte succomba enfin malgré l'énergique et patriotique. défense du général Vaubois; sa garnison arriva à Marseille à la fin de septembre. La perte de cette île entraîna celle du Dégo et de l'Athénien.

Le capitaine Conseil, de la flûte la Salamandre, se rendant de Péros à Brest avec des marins pour l'escadre, ayant aperçu 2 voiles dans le Nord de l'île de Bas, entra à Poularvilic où se trouvaient déjà 7 navires qu'escortait la canonnière la Protectrice, capitaine Guéguen. Le lendemain 2 septembre, tous ces bâtiments appareillèrent; ils furent de suite chassés par une corvette et un brig anglais qui les obligèrent à relâcher à Locquirec. Les deux bâtiments ennemis allèrent les y attaquer dans l'après-midi, mais ils se retirèrent après une canonnade de trois heures.

Obligé en quelque sorte de renoncer à se servir de bâtiments d'un fort tonnage pour le transport de ses dépêches, le ministre de la marine employait un grand nombre de petits navires légers qui avaient plus de chances de passer inaperçus. Quelques-uns furent cependant capturés par les Anglais.

Le 1° septembre, c'était l'aviso la Capricieuse de 6°, capitaine Gaudsernaud qui, se rendant en Égypte, était pris par la corvette anglaise Termagant, à 60 milles dans le Sud de Porquerolles.

Le même mois, la frégate anglaise la SAINTE-THERÈSE faissit amoner l'aviso l'Indépendant, capitaine Marrol, à se milles dans l'Ouest de la Sardaigne.

meis suivant, l'aviso la Jeune Alexandrine,

capitaine Perrin, se rendant en Égypte, était pris à 18 milles dans l'Ouest de l'Île Saint-Pierre de Sardaigne. par la corvette anglaise BULL-bog.

Obligés de céder sans combat à des forces contre lesqueries ils ne pouvaient lutter, ces trois enseignes de vaisseau furent déclarés non coupables.

Le 19 de ce même mois d'octobre, c'étaient 2 corsaires anglais. l'un de 16, l'autre de 14 canons qui, sur la côte d'Espagne, s'emparaient du Neptune de 4°, capitaine Lematechal: cette goëlette ramenait en France l'ex-agent du Directoire Desfourneaux, renvoyé de la Guadeloupe.

Quoique depuis le 30 septembre un traité de paix eut retabili les relations de bonne amitie entre la France et les Ltat-Unis d'Amerique, et mis fin a ce qu'on appela sur le nouveau continent une quasi-guerre, un dernier, compai eut lieu, au mois d'octobre de cette année, entre deux bâtiments de ces puissances. Le 12, la corvette de 30' le Berceau, capitaine Senez, en croisière à 260 lieues de Cavenne avec la goélette l'Espérance, capitaine Hamon, fut chassee par la fregate americaine de 45 Boston, capitaine George Little. A 3' 40" de l'après-midi, celui-ci sommait le corvette française de se rendre. Le capitaine Senez n'ayant pas repondu a cette injonction, le Berceau reçut, presque a bout portant, la bordée de la fregate placée aior- par son travers de bábord. La riposte ne se fit pas attendre et le combat, ainsi engage, contidua vent arrière jusqu'à o' du soir. A ceste heure, les deux bâtiments se separerent pour reparer leurs avaries : le Berceau en avait de nombreuses dans son grement et dans sa voilure; il avait en outre perdu ses trois mâts de perroquet. Le feu recommença a 5: 30" pour cesser de nouveau à 11°. La frégate en mie avait a penie discontinue de tirer, que les deux de la corvette s'abattirent sur l'avant. Cette cir-

parut pas suffisante au capitaine de la Bouron:

il se maintint en dehors de la portée du canon. Le capitaine Senez put faire déblayer son pont, mais il ne lui fut pas possible de remplacer ses mâts de hune, parce que ceux de rechange avaient eux-mêmes été coupés dans la drôme. La nuit se passa ainsi et le capitaine français croyait l'affaire terminée lorsque, à sa grande surprise, la frégate américaine vint, dès qu'il fit jour, se placer en observation par le travers du Bercenu, réglant sa marche sur celle de cette corvette qui se trainait péniblement sous ses basses voiles. La chute du mât de misaine et celle du grand mât qui la suivit de près, n'apportèrent aucune modification au plan que s'était tracé le capitaine Little : il était 2' lorsqu'il se décida à se rapprocher. La résistance était désormais impossible : le pavillon du Berceau fut amené.

Le Berceau avait 22 canons de 8,
et 8 caronades de 12.

La Boston portait 26 canons de 12,
12 — de 9,
et 10 caronades de 32.

A quelques mois de là, la corvette le Berceau fut rendue à la France en vertu du traité du 80 septembre.

Le capitaine Senez se plaignit des mauvais traitements dont l'état-major et l'équipage furent l'objet à bord de la Boston, de la part des hommes de cette frégate. Les exactions les plus grandes furent commises. Tous les matelots furent mis aux fers; leurs bagages furent pillés; ceux des officiers ne furent pas épargnés davantage. Ces faits étaient connus du capitaine Little; mais il refusa de transmettre à qui de droit la plainte qui lui fut remise par le second du Bercesse. Quant au capitaine Senez, il avait été débarqué à la Guadeloupe quelques jours après le combat.

La corvette de 28° la Vénus, capitaine Bourrand, partie depuis quatre jours de Rochefort pour le Sénégal fut

chassée, le 22 octobre, par les frégates anglaises Indepati-Gable et Fishgard. A 5<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du soir, la première qui était un vaisseau rasé, canonnait la corvette; l'autre ne tarda pas à être à portée. Son adjonction n'était pas nécessaire. Le capitaine Bourrand fit envoyer une bordée à l'Indepatigable et amena son pavillon.

Le capitaine Duclos, de la corvette de 20° la Réolaise, escortant un convoi sur la côte de Bretagne, fut chassé, le 17 novembre, par la division anglaise du capitaine sir Richard Strachan, et alla chercher un refuge sous la hatterie de Port Navalo. Lorsqu'il aperçut les embarcations de la division ennemie se dirigeant de son côté, il mit la corvette à la côte et l'incendia.

En exécution d'un arrêté des Consuls, la frégate la Dédaigneuse reçut la mission d'aller prendre à la Guyane française, pour les transporter aux îles de Ré et d'Oleron, tous les individus qui avaient été condamnés à la déportation autrement que par des actes du pouvoir judiciaire. Le 20 novembre, le capitaine Constantin (Jacques), du lougre de 12° le Renard, appareillé pour éclairer la marche de cette frégate, aperçut un cutter sous la terre. Il se dirigea de son côté et, à 11° 15° du matin, le combat commença. Pendant près de cinq heures, les deux capitaines continuèrent une lutte à peu près égale; le cutter, qui était anglais, portait 6 canons et 2 caronades de fort calibre. Tous deux manœuvrèrent sans interruption pour prendre telle position qui leur semblait plus avantageuse; enfin l'Anglais se retira. Le Renard ne put le poursuivre.

avaries l'obligèrent à rentrer à Rochesort aussitôt que igneuse sût aperçue.

Dans le courant de cette année, les Anglais s'allièrent aux Maures du désert et attaquèrent avec eux les possessions françaises du Sénégal. L'île de Gorée tomba en leur pouvoir.

## BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1800.

|           |                           | ANGLAIS.                                                      |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cano      |                           | <b>-</b>                                                      |
| 110       | QUEEN CHARLOTTE           | Brûlé par accident                                            |
| 72        | MARLBOROUGH               | Naufragés sur les côtes de France.                            |
| 10        | REPULSE                   | Manfragia ann la sète d'Espagna                               |
| •0        | STAG                      | Naufragée sur la côle d'Espagne.<br>Enlevée par son équipage. |
| 20        | DANAE                     | Naufragée sur la côte d'Égypte.                               |
|           | BRAZEN®                   | — sur les côles d'Angleterre.                                 |
|           | CHANCE                    | •                                                             |
| 18        | TROMPEUSE                 | Sombrées.                                                     |
|           | DILIGENTE                 | Naufragée sur l'île de Cuba.                                  |
|           | HOUND                     | — sur Shetland.                                               |
|           | ( HAVICE                  | — sur Jersey.                                                 |
| 16        | MARTIN                    |                                                               |
|           | (RAILLEUR                 | Sombrés.                                                      |
| 14        | ALBANAIBE                 | Prise par les Français.                                       |
| 12        | MASTIFF                   | Naufragé sur les côtes d'Angleterre.                          |
|           |                           | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                        |
|           | •                         | Prançais.                                                     |
| 96        | Guillaume Tell            |                                                               |
| 78        | Généreux.                 | Pris chacun par une division.                                 |
| •         | ( Athénien )              |                                                               |
| 61        | Dego                      | Capturés à Maite.                                             |
| 44        | Carmagnole                | Naufragée à Flessingue.                                       |
|           | § Pallas                  | Prise par une division.                                       |
| 12        | Concorde                  | — par un vaisseau.                                            |
|           | [ Diane                   | - par une division.                                           |
| 40        | Vengeance                 | - par une frégate.                                            |
|           | Medec                     | - par deux vaisseaux de Compagnie.                            |
| <b>58</b> | Dénirée                   | - par une cervette.                                           |
| 28        | Vénus                     | <ul> <li>par deux frégales.</li> </ul>                        |
| 34        | Ville-de-Marseille, 14to. | par un vaisseau.                                              |
| 22        | Brûle-Gueule              | Naufragée dans le raz de Sein.                                |
| 20        | Molaise                   | Détruites à la côte.                                          |
| 18        | Insolente                 | P44 2000 & 16 COS6.                                           |
| 4.0       | Ligarienne                | Drives charges are man fatores                                |
| 10        | Curience                  | Prises chacune par une frégate.                               |
| 14        | Albanaise                 | P charme per une friente                                      |
| -         | Vedette                   | P chacune par une frigate.                                    |
|           | Tishiri                   | truite à la côte.                                             |
| 1,744     | and the same              | à l'espemi.                                                   |
| 4.7       |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |

## RECAPITULATION.

|                                    | Pris. | Décreits<br>ou<br>naufragés. | Incendies. | TOTAL,       |  |
|------------------------------------|-------|------------------------------|------------|--------------|--|
| Prégales.                          |       | 2                            | 1          | 3            |  |
| Bátiments de rango in-<br>ferieurs | 4     | 10                           |            | 12<br>4<br>7 |  |
| Bâtiments de rangs in-<br>ferieurs |       |                              | •          | 10           |  |

## ANNÉE 1801.

Le port de Brest manquait de vivres. La difficulté d'y aire arriver les convois détermina le Premier Consul à dissoudre l'armée navale qui s'y trouvait sous le commandement du vice-amiral Villaret Joyeuse, et à en envoyer une partie à Rochefort. Au mois de février, les contre-amiraux Dordelin (Joseph) et Latouche Tréville reçurent l'ordre de se rendre isolément dans ce port avec quelques vaisseaux. Nommé au commandement de la flottille qu'on réunissait à Boulogne, le dernier de ces officiers généraux fut remplacé par le capitaine de vaisseau Maistral (Esprit). 32 vaisseaux anglais étaient échelonnés par pelotons le long de la côte, et deux lignes de frégates et de bâtiments légers, placés plus près de terre, donnaient au commandant en chef le moyen de connaître promptement tous les mouvements des rades françaises. Aussi le lieutenant général espagnol Gravina, qui était toujours sur la rade de avec 15 vaisseaux, fut-il invité à faire escorter les x divisions au delà de l'île de Sein. Pour mettre 10 vaisx en état de rendre ce service, le lieutenant général

espagnol fut obligé de leur donner une partie du matériel de ceux qui ne sortaient pas, et il ne put leur procurer que dix-sept jours de vivres. Contrariés par les vents et par la présence continuelle de l'ennemi, les vaisseaux qui devaient se rendre à Rochefort ne sortirent pas, et l'idée de réunion d'une escadre sur la rade de l'île d'Aix fut abandonnée. Au milieu du mois d'avril, le vice-amiral Bruix, qui avait été désigné pour en prendre le commandement, reçut l'ordre de se rendre à Cadix avec 5 vaisseaux de Rochefort; 5 vaisseaux espagnols devaient s'y ranger sous ses ordres, ainsi que 6 autres que l'Espagne venait de céder à la France, et dont le commandement avait été donné au contreamiral Dumanoir Lepelley. L'attaque du Cap de Bonne-Espérance dont les Anglais s'étaient emparés, était le but de cet armement. Une division hollandaise de 7 vaisseaux. 3 frégates, une corvette et une goëlette devait coopérer à cette expédition, et rejoindre l'armée franco-espagnole aux lles Canaries. Mais le blocus des ports de la Hollande n'était pas moins rigoureux que celui des côtes de France, et la division hollandaise ne mit pas sous voiles. Au mois de juin, le contre-amiral Decrès prit le commandement de la division de Rochefort qui ne bougea pas.

A Brest, on vivait au jour le jour. Le vice-amiral Villaret Joyeuse reçut l'ordre de sortir avec 10 vaisseaux français et 10 espagnols pour favoriser l'entrée des convois : il n'appareilla pas et reçut plus tard une autre mission.

Un arrêté des Consuls, en date du 3 mars de cette année, ordonna la formation à Boulogne d'une flottille dont le commandement fut donne au contre-amiral Latouche Tréville; elle devait être composée de 36 chaloupes-canonnières et de 213 bateaux-canonniers. Cette flottille fut partagée en douze divisions de trois sections chacune; chaque section était par conséquent d'une chaloupe-canonnière et de 6 bateaux-canonniers. Le contre-amiral Latouche

Tréville forma avec 18 péniches et 5 bateaux-bombardiers, une treizième division qu'il nomma division légère. Chaque division était commandée par un capitaine de vaisseau; chaque section par un capitaine de frégate ou un lieutenant de vaisseau. Les chaloupes-canonnières, placées sous le commandement des enseignes de vaisseau, portaient généralement 3 canons de 24; quelques-unes n'avaient que du 18. Leur équipage se composait de 3 officiersmariniers, 2 aide-canonniers, 15 matelots, 43 soldats et un officier d'infanterie, en tout 65 hommes. Les bateauxcanonniers avaient pour capitaine un maître ou un patron: ils portaient un canon de 24 ou de 18 et, presque tous, un second canon de 8 ou de 6. Ils avaient 9 hommes d'équipage et 18 soldats. Les péniches, généralement armées de 4 pierriers, étaient de grandes embarcations de 22=.70 à 17".55 de longueur, sur 3".56 à 2".97 de largeur. Elles étaient bastinguées et demi-pontées. Les premières bordaient 18 avirons; les autres 14. Ces embarcations n'étaient pas toutes construites. Les quatre arrondissements maritimes de l'Océan ne comptaient encore que 24 chaloupes. 211 bateaux-canonniers et 36 péniches. La construction des autres embarrassait cependant moins que la difficulté de réunir cette flottille, dispersée depuis Flessingue jusqu'à Lorient, et des engagements partiels signalèrent presque toujours les déplacements de ses divisions ou de ses sections. L'Angleterre s'alarma en effet de ces préparatifs. et ses moyens de défense leur furent proportionnés. La première mesure employée par son gouvernement pour calmer l'agitation des esprits, fut de nommer le viceamiral Horatio Nelson au commandement en chef de la défense des côtes.

Bien que la cinquième division de la flottille et la sixième fussent seules réunies à Boulogne, le vice-amiral Nelson jugea devoir commencer immédiatement l'œuvre de destruction dont il avait été chargé par son gouvernement. Le 3 août, il parut devant ce port avec 2 vaisseaux. 2 fré-

gates, 14 brigs, 7 cutters, un lougre et 3 bombardes. Le vent était à l'Est, joli frais. 8 chaloupes-canonnières, 12 bateaux-canonnières et 5 bateaux-bombardiers avaient été embossés en avant des jetées; le capitaine de vaisseau Pévrieu les commandait. Dans cette première attaque, les Anglais n'employèrent que des bombardes; elles commencèrent leur feu à 5<sup>h</sup> du matin et ne cessèrent de tirer qu'à 9<sup>h</sup> du soir. La division ennemie essaya de se tenir sous voiles; mais, entraînée par le courant, elle mouilla à 3,500 mètres du môle. 3 bateaux de la sixième division de la flottille française furent coulés: on put les relever; ils n'avaient pas perdu un seul homme.

Cette attaque, à laquelle la flottille riposta peu, constata la mauvaise qualité de la poudre qui lui avait été donnée. Aussi, et afin de ne pas perdre inutilement les boulets, le contre-amiral Latouche Tréville avait-il ordonné de bonne heure de cesser de tirer.

Le vice-amiral Nelson retourna à Deal le 6, laissant la surveillance de la flottille au capitaine Somerville, de la frégate IPHIGENIA.

Quoique, après l'attaque du 3 août, on eût publié en Angleterre que les préparatifs faits à Boulogne devaient être méprisés s'ils avaient pour objet une invasion: que ces forces étaient incapables de faire la moindre injure, d'exciter la moindre alarme, le vice-amiral Nelson reparut devant ce port, vers le milieu du mois, avec 32 bâtiments; dans le nombre on comptait 3 vaisseaux, 2 frégates et 8 bombardes. Les mouvements d'embarcations qui eurent lieu dans la soirée du 15, firent présumer au contre-amiral Latouche Tréville que les Anglais projetaient une attaque. Il plaça en conséquence des péniches en éclaireurs sur l'avant de la ligne d'embossage, et il donna l'ordre de prévenir le capitaine de vaisseau Pévrieu, qui la commandait, de toutes les manœuvres de l'ennemi. Les bombardes et les chaioupes canonnières étaient placees parallèlement au

rivage, chaque bombarde flanquée de 2 canonnières et, à chaque extrémité de la ligne, s'élevaient perpendiculaire. ment deux autres lignes, formées alternativement aussi d'un bateau-bombardier et d'un bateau-canonnier. L'intention du vice-amiral Nelson était, en effet, de faire attaquer la flottille française, cette nuit même, par les canonnières et les embarcations de sa division. A 11<sup>b</sup> du soir, il les mit en marche, mais l'obscurité et le courant ne tardèrent pas à déranger les plans du vice-amiral anglais, et l'attaque ne put avoir lieu ainsi qu'il avait été convenu. La deuxième division de la flottille ennemie, dirigée par le capitaine Edward Thornborough Parker, de la frégate Medusa, arriva la première à minuit et demi. Le capitaine anglais attaqua avec six embarcations la chaloupe-canonnière l'Etna, capitaine Lebrettevillois, que montait le capitaine de vaisseau Pévrieu. Le feu de cette chaloupecanonnière fut si vif, que bon nombre d'assaillants furent mis hors de combat avant que les embarcations anglaises eussent pu l'aborder, et, malgré l'intrépidité de leurs équipages, elles furent obligées de se retirer. Blessé mortellement, le capitaine Parker prit le large, emmenant avec lui un lougre, faible compensation des pertes qu'il avait faites. Une division de bombardes, commandée par le capitaine John Conn, avait navigué avec la division du capitaine Parker et s'éloigna avec elle. La troisième division, sous les ordres du capitaine Isaac Cotgrave, du GANNETT, se présenta au feu la seconde. La résistance qu'elle rencontra sur la partie de la ligne qu'elle attaqua, détermina cet officier à battre en retraite entre 2 et 3º du matin. Vint ensuite la première, conduite par le capitaine Philip Somerville, de l'Iphigenia. Cette division avait été entraînée dans l'Est par le courant, et elle ne put engager le combat que peu de temps avant le jour ; en butte au feu de la flottille et à celui de la jetée, elle ne tarda pas à prendre le large. Enfin, le capitaine Robert Jones, de l'Isis, ne put réussir à atteindre la ligne, et il s'en retourna avec la

quatrième division, sans avoir brûlé une amorce. Les rapports anglais avouèrent 4 officiers tués et 23 blessés; 38 matelots ou soldats tués et 105 blessés. Les pertes des Français étaient beaucoup moindres. L'Etna avait perdu un homme et comptait 18 blessés; son capitaine et le commandant Pévrieu étaient au nombre des derniers. La chaloupe-canonnière le Volcan, capitaine Guéroult, avait 7 hommes tués et 19 blessés. La chaloupe-canonnière la Surprise, capitaine Caro (Nicolas), abordée par quatre embarcations, en prit une, en coula une autre et repoussa les deux dernières; elle n'avait que 2 blessés. Le bateau nº 12 de la cinquième division et le bateau nº 13 avaient chacun un blessé. A ces pertes, il faut ajouter les 16 hommes de la péniche nº 3 enlevée par la division du capitaine Parker. Les détachements embarqués sur la flottille appartenaient à la 47°, à la 56° et à la 108° demi-brigade.

Tel fut le résultat de l'attaque des Anglais contre deux divisions de cette flottille qui, disait-on, ne valait pas les hommes qu'on pouvait sacrifier pour la prendre ou pour l'incendier. Une expédition formidable vint échouer contre elle, Je dirai plus, le premier des amiraux de l'Angleterre, qui la dirigeait, se retira défait; car, en pareille circonstance, il y a défaite quand on n'a pas réussi. Aussi, lord Nelson qui comprit alors l'importance réelle de ces armements, ne cessa-t-il de les contrarier par tous les moyens en son pouvoir.

J'ai essayé de bien déterminer la force de ces embarcations destinées à jouer un si grand rôle pendant quelques années. J'ajouterai que, lorsqu'il ventait frais, les bateauxcanonniers marchaient bien vent arrière et largue; ils tenaient les chaloupes sous cette allure; ils allaient moins bien au plus près. A l'aviron, ils n'étaient pas capables de retouler le courant, et ils ne gouvernaient plus lorsqu'ils le prenaient par le travers. A l'ancre, ils embarquaient facilement la mer par l'avant. Le Premier Consul venait d'apprendre que les 15 à 18,000 hommes que l'Angleterre tenait rassemblés dans ses ports allaient être dirigés sur l'Égypte. L'envoi d'un secours à l'armée d'Afrique était depuis longtemps l'objet de ses préoccupations; cet envoi ne pouvait être différé désormais. Il ordonna d'expédier des approvisionnements de toute espèce et des petits détachements par des frégates isolées, en même temps qu'il faisait embarquer 5,000 hommes sur une division dont le commandement fut donné au contre-amiral Ganteaume. Le 27 janvier, cette division appareilla de Brest, composée comme il suit:

```
Canons.
     Indivisible. . . . . . . capitaine Gourrége.
                            Ganteaume (Honoré), contre-amiral.
     Indomptable..... capitaine Moncousu,
    Formidable. . . . . . . .
                                     Bourdé (Jacques).
     Desaix. . . . . . . . . . . . .
                                     Christy Pallière (Jean).
78 Constitution.....
                                     Faure.
     Jean Bart. . . . . . . . .
                                     Meynne.
    Bergeret.
  Frégates : Créole, Bravoure.
  Lougre: Vautour.
```

La faiblesse de la brise fit mouiller la division à Bertheaume. Elle remit sous voiles le lendemain; mais aperçue par l'escadre anglaise du vice-amiral sir Henry Harvey, elle retourna au mouillage et, le 13, la mauvaise apparence du temps décida le commandant en chef à rentrer à Brest; il partit enfin, le 23, avec une grande brise d'Est. Le Formidable eut ses trois huniers emportés sous Saint Mathieu : la Constitution démâta de son grand mât de hune; le Vautour recut un coup de mer qui le compromit. Avant la fin de la journée, la division était dispersée, et chacun naviguait isolément. Le contre-amiral Ganteaume attendit vainement qu'on le ralliat : à la nuit. il continua sa route. Le lendemain la Créole rejoignit l'Indivisible. Il ventait toujours grand frais; le vaisseau amiral démâta de son grand mât de hune. Le 29, à la ir du cap Saint-Vincent du Portugal, ce vaisseau

• •

chassa un bâtiment qui amena son pavillon à 9<sup>a</sup> du soir : c'était la corvette anglaise de 2h<sup>a</sup> Spitfire, capitaine Richard Dalling Dunn, expédiée par le contre-amiral sir Borlase Warren pour observer la division française. La mauvaise marche de cette corvette détermina le contre-amiral Ganteaume à la couler.

Depuis le 24, tous les bâtiments, moins l'Indivisible et la Créole étaient réunis; ils ne cessèrent d'être observés par des frégates ennemies. Le capitaine Moncousu, auquel son ancienneté donnait le commandement, ne les sit pas poursuivre, asin d'arriver plus promptement sur le parallèle du cap Saint-Vincent, rendez-vous assigné en cas de séparation. Cependant, le 27 à l'entrée de la nuit, dans l'Ouest du cap Finistère, il donna l'ordre au capitaine Dordelin (Louis), de la frégate de 40° la Bravoure, d'aller reconnaître deux voiles en vue : c'étaient la frégate anglaise de 44° Concorde, capitaine Robert Barton et un navire suédois. Lorsque la Bravoure fut à portée de voix, les deux frégates se hélèrent, et s'étant reconnues ennemies, elles se canonnèrent pendant une demi-heure. Ensuite, elles se séparèrent, sans qu'il soit possible de dire laquelle se retira la première, car les deux capitaines se déclarèrent victorieux. Le capitaine anglais prétendit que la Bravoure ayant cessé de tirer, il avait pensé qu'elle se rendait, et il n'avait été détrompé qu'en la voyant s'éloigner. Toujours est-il qu'il ne la poursuivit pas. De son côté, le capitaine Dordelin écrivit qu'il avait forcé la Concorde à se retirer et que, déjà fort éloigné de sa division, il n'avait pas cru devoir poursuivre son adversaire. La présence de la division française milite en faveur de cette dernière version. Le capitaine Barton devait craindre que sa frégate ne fût mise hors d'état de pouvoir s'éloigner plus tard et, dans le cas même où il sortirait vainqueur de sa lutte avec la Bravoure, d'être pris par quelque vaisseau attiré par la canonnade. Quoi qu'il en soit, la frégate française rallia sa division. Le

capitaine Dordelin avait eu une partie de la main droite emportée par un boulet.

Le 31, tous les bâtiments rallièrent l'Indivisible: le Vautour seul avait relâché à Saint-Cyprian, petit port voisin du cap Ortegal. Le 8 février, le contre-amiral Ganteaume apprit que l'amiral Keith venait de faire route pour Alexandrie avec 9 vaisseaux et un convoi portant 18,000 hommes de troupes; qu'à ces forces devaient se réunir celles du Capitan Pacha; enfin, que le contre-amiral sir Borlase Warren attendait un renfort qui porterait à 10 le nombre des vaisseaux de son escadre. Les moments étaient donc précieux : le lendemain, il franchit le détroit de Gibraltar en plein jour. Le 10, la division s'empara du cutter anglais de 14° Sprightly, qui fut coulé. Trois jours plus tard, elle enveloppa et sit amener la frégate anglaise de 40° Success, capitaine Shuldam Peard, sortie de Gibraltar pour aller annoncer au vice-amiral Keith son entrée dans la Méditerranée. Le commandant en chef de la division française sut par le capitaine de cette frégate qu'une division anglaise, aux ordres du contre-amiral sir Robert Bickerton, se tenait en croisière sur la côte d'Égypte. Tous ses vaisseaux avaient des avaries, et il n'avait pas de rechanges pour les réparer d'une manière convenable. Leur présence dans cette mer était connue. Pensant, qu'alors même qu'il lui serait possible d'éviter un combat inégal jusqu'au terme de son vovage, il le lui faudrait accepter avant d'avoir mis ses troupes et ses munitions à terre, le contre-amiral Ganteaume se décida à prendre la route de Toulon où il mouilla le 18 février.

Le contre-amiral Ganteaume avait été bientôt bloque à Toulon. Mais, trompant la vigilance de l'escadre ennemie, il sortit de cette rade avec sa division, le 19 mars au soir; un abordage entre les vaisseaux le Formidable et le Dis-

dun dans le commandement du dernier. Le contre-amiral Linois, qui avait arboré son pavillon sur le Formidable, avait pris le capitaine Laindet Lalonde pour capitaine de pavillon; enfin, le Jean Bart avait été donné au capitaine Allary. Une épidémie s'était déclarée parmi les équipages pendant le séjour à Toulon; ils en avaient été affaiblis au point que, pour mettre les vaisseaux en état de tenir la mer, il avait fallu prendre des matelots à bord des frégates et des autres bâtiments qui ne faisaient pas partie de la division. Le contre-amiral Ganteaume remit à la voile. le 25, avec la corvette l'Héliopolis, capitaine Lugand, et 2 transports en plus. Il avait ordre de se diriger d'abord sur l'île d'Elbe pour éloigner les bâtiments anglais qui contrariaient les opérations du général Murat, et d'aider cet officier général à s'emparer de cette île. Selon les nouvelles qu'il aurait de l'escadre anglaise, il devait ensuite suivre sa mission principale, c'est-à-dire, se rendre en Égypte. La paix venait d'être signée avec le roi de Naples: tous les ports du royaume des Deux-Siciles étaient conséquemment ouverts aux bâtiments français et fermés aux Anglais. Le 1" mai, le contre-amiral Ganteaume arriva devant l'île d'Elbe et en établit le blocus; le 6, il canonna Porto Ferrajo. Il prescrivit ensuite au Formidable, à l'Indomptable, au Desaix et à la Créole de verser leurs troupes passagères aux autres vaisseaux; leur prit le nombre d'hommes nécessaire pour compléter les équipages de ces derniers, et leur donna les malades déjà nombreux de la division, avec ordre de les déposer à Livourne, et de se rendre ensuite à Toulon. Cela fait, il continua sa route et, le 7 juin, il mouilla dans l'Ouest d'Alexandrie. Le soir même, 11 bâtiments anglais furent signales dans le N.-E.; la brise était fraiche du O.-N.-O. Le contre-amiral Ganteaume ordonna l'appareillage immédiat en filant les cables par le bout, et prit le plus près babord amures. L'Héliopolis et les 2 transports reçurent l'ordre d'entrer à Alexandrie. Ces trois bâtiments furent chassés par 9 vaisseaux dont plusieurs portaient le pavillon turc, 7 frégates, 4 brigs et 3 cutters; la corvette atteignit le port, mais les navires de charge tombèrent au pouvoir de l'ennemi. Le 24, la division française rencontra le vaisseau anglais de 82° Swiftsure, capitaine Benjamin Hallowell, qui ralliait l'escadre d'Égypte. Chassé par l'Indivisible et le Dix-Août, ce vaisseau amena son pavillon après une honorable résistance. La division ne fit pas d'autre rencontre, et elle mouilla à Toulon le 22 juillet.

Les Anglais avaient débarqué 22,000 hommes à Aboukir, et ils recevaient de l'Inde des renforts qui leur arrivaient par Suez. Une armée d'Osmanlis était entrée en Égypte par Salahieh et Belbeys. Les Français étaient trop réduits pour conserver leurs positions. Le général en chef Menou capitula dans Alexandrie le 27 septembre. Les frégates la Justice, l'Égyptienne, la Régénérée dont les équipages avaient été incorporés dans l'armée de terre, et le vaisseau le Causse devinrent la propriété du vainqueur. Le Dubois et la frégate la Montenotte avaient été démolis.

Arrivés à Toulon où les avait renvoyés le contre-amiral Ganteaume, les vaisseaux le Formidable, l'Indomptable, le Desaix auxquels on adjoignit la frégate la Muiron, furent laissés sous le commandement du contre-amiral Linois, et cet officier général reçut l'ordre d'aller à Cadix rejoindre les divisions du contre-amiral Dumanoir Lepelley et du lieutenant général espagnol Moreno. Il put mettre à la voile le 13 juin; mais, quoique les équipages de 3 frégates qui se trouvaient sur la rade eussent été répartis sur les vaisseaux, ceux-ci étaient loin d'avoir leur effectif réglementaire; aussi le commandant en chef dut-il toucher à Porquerolles et à Marseille pour prendre des marins et quelques soldats. Le 3 juillet, à petite distance du détroit de Gibraltar, la division s'empara du brig anglais de 14° EDY, capitaine lord Cochrane. Ayant appris par cet

officier qu'une forte division anglaise bloquait le port de Cadix, le contre-amiral Linois alla mouiller à Algésiras et y embossa ses vaisseaux, afin d'être prêt à tout événement. Il appuya sa ligne, au Sud sur l'île Verte et, de l'autre côté, sur la batterie San Yago, dans l'ordre suivant du Nord au Sud.

| Labor |              |         |                               |  |  |
|-------|--------------|---------|-------------------------------|--|--|
|       | , Formidable |         | capitaine Laindet Lalonde.    |  |  |
| 86    | 7            |         | Durand Linois, contre-amiral, |  |  |
|       | Indomptable  | · · · · | capitaine Moncousu.           |  |  |
| 78    | Desaix       |         | - Christy Pallière (Jean).    |  |  |
| 42    | Muiron       |         |                               |  |  |

Sept chaloupes-canonnières qui se trouvaient sur rade prirent position à la gauche de la ligne (1).

Le 6 à 8° du matin, le vent variable de l'Ouest au N.-O., une division anglaise fut signalée dans le détroit. C'étaient les vaisseaux :

| Canon | 15.         |  |  |  |  |           |                                     |
|-------|-------------|--|--|--|--|-----------|-------------------------------------|
| MO    | CENAR       |  |  |  |  | capitaine | Jahleel Brenton.                    |
|       |             |  |  |  |  | sir James | Saumarez, contre-amiral             |
|       | / Pourte    |  |  |  |  | capitaine | Charles Sterling.                   |
|       | AL DACIOUS. |  |  |  |  | `-        | Charles Sterling.<br>Shuldam Peard. |
| 83    | VENERABLE.  |  |  |  |  | _         | Samuel Hood.                        |
|       | HANNIBAL    |  |  |  |  |           | Salomon Ferris.                     |
|       | SPENCER.    |  |  |  |  |           | Henri d'Esterre Darby.              |

On sait que la ville d'Algésiras est située dans la partie occidentale de la vaste baie formée, d'une part, par le

<sup>1,</sup> M. William James, The naval history of Great Britain, dit qu'il y avait 16 canonnières espagnoles, 3 dans le Sud de l'île Verte, 6 entre la batterie San Yago et le Formidable et les 7 autres à un demi-mille dans le Nord de la tour del Almirante. Les rapports n'en signalent que 7 : les autres étaient, en tout cas, trop eloignées pour être de quelque utilité et elles ne bougèrent pas. Un lit, du reste, dans une note roctificative écrité de la main du contre-amiral Linois : Ce qui, dans moin rapport, est relutif aux canonnières espagnoles est inexact; elles ne combattirent à peine que la première heure de l'action; eller allerent s'échouer à terre et ne pourquent aller autrement. — Loon Guetin, Histoire de la marine contemporaine.

Le contre-amiral Linois donne, dans une lettre qu'il ecrivit au ministre de la n...rine, l'explication des differences qui se pouvent remarquer entre son rapport officiel insère au Monifeur et son rapport confidentiel. Il avait cru, par politique, devoir dissimuler l'indignation que lui inspirait la conduite des Espa, nols — Mathieu Dumas, Précis des événements politiques. Pièces justifi nrices. Cela explique les différences qui pouvent se rencontrer dans les relations
qui out etc données de cette affaire.

grand promontoire qui se termine à Tarifa, et de l'autre, par la pointe sur laquelle a été bâti Gibraltar. La rade est ouverte du S.-O. au N.-E. en passant par le Sud. A trois quarts de mille, dans le Nord de la ville et sur la côte, se trouve la batterie San Yago, alors armée de cinq canons de 18 et, plus haut, la tour del Almirante. Dans le Sud de la ville, à moins d'un mille, on voyait la batterie abandonnée de Santa Garcia et, presque vis-à-vis, à 300 mètres de terre, se trouve l'île Verte sur laquelle existait une batterie de 7 canons de 24.

Le contre amiral Saumarez dirigea sa division sur le mouillage, et, à 8h 15m, la batterie de l'île Verte commença à la canonner; le feu s'engagea sur toute la ligne à mesure que les vaisseaux anglais arrivèrent à portée de canon. La brise qui mollissait d'une manière sensible, passa à l'E.-N.-E. avec intermittence de calme. A 8º 45m, le Pompte laissa tomber une ancre, à portée de pistolet, par le bossoir de tribord ou du large du Formidable. Quelques minutes plus tard, l'Audacious d'abord et le Venerable ensuite mouillèrent à environ deux câbles, le premier par le travers du Desaix, l'autre au large de l'Indomptable. Un quart d'heure après, le C.ESAR prit poste devant l'Aupacious, et partagea son seu entre l'Indomptable et le Desaix; puis enfin, l'HANNIBAL mouilla entre le CESAR et le POMPÉE, de manière à pouvoir canonner l'Indomptable et le Formidable. Le Spencer ne put approcher assez pour prendre une part active au combat. Ce n'était probablement pas ainsi que le contre-amiral Saumarez comptait attaquer la division française, car il ordonna bientôt à l'HANNIBAL d'appareiller, et ce vaisseau se dirigea vers le Nord. Le contreamiral Linois n'avait pas mouillé ses vaisseaux aussi près de terre qu'il lui eût été possible de le faire. Croyant voir dans la manœuvre de l'Hannibal l'intention de passer à terre de sa ligne, et craignant d'être pris entre deux feux, à 9º 30m, il fit signal de couper les câbles. Aidés de leurs focs et de leurs voiles d'étai, les vaisseaux français se mirent au plain, et réussirent à y prendre une position convenable. L'Indomptable seul ne put présenter de suite le travers au large, et souffrit un moment dans cette nouvelle position. L'amiral anglais n'avait pas tardé à comprendre l'importance des positions de San Yago et de l'île Verte. La faiblesse du feu de ces batteries lui donnant l'espoir de pouvoir facilement s'en emparer, il avait ordonné l'attaque immédiate de la dernière. Mais, dès que le capitaine de la Muiron s'était aperçu que le feu de l'île était sans vigueur, il avait envoyé 130 hommes et des munitions à cette batterie. Le Desaix lui avait aussi envoyé du renfort, ainsi qu'à celle de San Yago (1). Les embarcations anglaises furent accueillies par une fusillade à laquelle elles étaient loin de s'attendre, et qui leur fit rebrousser chemin. Leur présence était d'ailleurs devenue nécessaire sur un autre point. L'HANNIBAL venait de s'échouer sous San Yago en virant, soit pour passer à terre du Formidable, soit pour prendre au large de la ligne une position plus favorable que celle qu'il occupait d'abord. Les embarcations tentérent vainement de le remettre à flot; elles furent mitraillées par la batterie et par le Formidable. De son côté, le l'ompre ne réussissait pas à prendre un poste convenable et il recevait des bordées désastreuses; une d'elles coupa la drisse de son pavillon et l'on put croire un moment que ce vaisseau amenait. L'illusion ne fut pas de longue durée; un nouveau pavillon monta à la corne, et le Pompée fut retiré du feu par des embarcations. Les vaisseaux francuis avaient à peine changé de position, que le contreamiral Saumarez ordonna aux siens de couper leurs câbles pour se rapprocher. Le Cæsan, l'Audacious et le Venenable prirent à peu près les mêmes positions relatives, et diri-

<sup>1,</sup> Aduses sur l'état de leurs batteries, les Espagnols avaient déclare qu'on pouvait compter sur l'energie de leur secours. Ces batteries, dépourvues de poudre et de projectiles, étaient servies par des milices. Il fallut les armer et les approvisionner pendant le combat. — Lettre du contre-amirat Linnis en ministre de la marine. — Mathien Dumas, Précis Austerique Pieces justifica-

gèrent leur feu sur le Desaix, l'Indomptable et l'île Verte, pendant que l'Hannibal et le Pompée continuaient à combattre le Formidable et la batterie San Yago. La brise, toujours faible et variable, ne cessait de contrarier l'attaque des Anglais. A 1<sup>h</sup> 35<sup>m</sup>, le contre-amiral Saumarez fit de nouveau le signal de couper les câbles, mais cette fois pour s'éloigner et se rendre à Gibraltar. L'Hannibal ne put le suivre et amena son pavillon à 2<sup>h</sup>.

Les Anglais avaient éprouvé de grandes pertes et de sérieux dommages. Le grand mât du Cæsar avait été traversé en plusieurs endroits, et ses autres mâts étaient plus ou moins endommagés. Le Pompée avait sa mâture criblée. Le Venerable avait perdu son mât de perroquet de fougue. Le Spencer n'avait que de très-légères avaries. Ce succès avait coûté cher aux Français. Les capitaines Laindet Lalonde, du Formidable et Moncousu, de l'Indomptable avaient été tués, le dernier, aux premières volées des vaisseaux anglais : les capitaines de frégate Touffet et Lucas les avaient remplacés.

Les vaisseaux avaient trop souffert pour que le contreamiral Linois pût songer à continuer sa route sur Cadix. Il écrivit au contre-amiral Dumanoir Lepelley et au capitaine général Mazarredo pour leur donner connaissance du combat qu'il venait de livrer, et leur demander des secours qu'il ne trouverait pas à Algésiras. Il remit ses vaisseaux à flot et prit ses dispositions pour repousser une nouvelle attaque dans le cas où elle serait tentée. Il donna le commandement du Formidable au capitaine de frégate Troude qui était second du Desaix; conserva celui de l'Indomptable au capitaine de frégate Touffet, et il désigna le capitaine de frégate Lucas pour commander l'Hannibal (1).

<sup>1)</sup> M. Léon Guerin, appréciant les résultats du combat d'Algesiras, dit, desseu Histoire contemporaine de la marine française : « d'un president d'intrépides canonniers, six haches d'age pour tant d'intrépides canonniers, six haches d'age pour tant « de hardis et intelligents matelots, de modiques pensions p

Il ne fallut pas moins que les pressantes sollicitations du contre-amiral Dumanoir Lepelley pour décider les Espagnols à sortir de Cadix. Le lieutenant général Moreno mit à la voile et se rendit à Algésiras avec à vaisseaux espagnols et une frégate auxquels s'adjoignirent un vaisseau français. 2 frégates et un lougre.

L'escadre franco-espagnole qui se trouva réunie à Algésiras sous le commandement supérieur du lieutenant général espagnol D. Juan Moreno, après l'arrivée des vaisseaux de Cadix, était composée comme il suit;

```
Canons.

| Real Carlos | Capitaine | Capit
```

Le 12 juillet, les vaisseaux qui avaient combattu étant en état de prendre la mer, l'escadre mit à la voile à 1°45<sup>m</sup> de l'après-midi (1). Le contre-amiral sir James Saumarez qui l'observait de Gibraltar, imita ce mouvement. La frégate portugaise Carlotta, capitaine Crawford Duncan, sortit avec la division anglaise. La brise était faible de l'Est. Le lieutenant général Moreno, se conformant aux or-

(1) L'amiral

suite fait diner

avant la messe, il avait en

<sup>«</sup> enfants des deux commandants tués sur leur banc de quart, un brevet de ca« pitaine de vaisseau et un brevet de capitaine de frégate obtenus, non sans
« peine, par Linois, l'un pour Troude, l'autre pour Toufiet : voilà à peu près
« tout ce que Bonaparte jugea à propos de faire pour la division qui... »

M. Léon Guérin fait erreur en ce « secerne le capitaine Troude; la date de la nomination de cet efficier au gi su de capitaine de vaisseau indique suffisamment que, al le cambat d'Alm a cette promotion, ce fut le cembat isolé du

donnances qui prescrivaient aux commandants des escadres espagnoles de passer sur une frégate lorsqu'ils se trouvaient en présence de l'ennemi, arbora son pavillon sur la Sabine, et il exigea que le contre-amiral Linois se rendit auprès de lui. Celui-ci n'y consentit qu'après avoir fortement exprimé la répugnance qu'il éprouvait à quitter son vaisseau, et il ordonna au capitaine du Formidable de conserver son pavillonde commandement. A 4, huit nouvelles voiles furent aperçues au vent. Quelques signaux avant été échangés entre elles et le vaisseau amiral anglais, le commandant en chef de l'escadre combinée sit signal de retourner au mouillage; mais ces navires furent reconnus n'être pas de guerre et, à 4º 30m, il donna l'ordre de franchir le détroit. Après avoir dépassé la pointe Carnero, le lieutenant général espagnol mit en panne pour rallier ses vaisseaux. L'Hannibal n'ayant pu doubler cette pointe, quoiqu'il fût remorqué par l'Indienne, le capitaine Lucas recut l'ordre de retourner à Algésiras. A l'entrée de la nuit, le commandant en chef signala la ligne de front, les frégates en avant. La brise avait beaucoup fraichi et on filait de neuf à dix nœuds. Il fut impossible de se maintenir dans cet ordre, et bientôt l'escadre se trouva naviguer sans en observer aucun; chaque vaisseau prit poste, suivant sa marche, dans une espèce de ligne de convoi mal formée. Le Formidable qui avait ses bas mâts fort endommagés, qui portait un grand hunier pour grande voile, un perroquet pour petit hunier, un autre perroquet pour perroquet de fougue, et un perroquet de fougue de frégate pour grand hunier, le Formidable ne pouvait atteindre que sept nœuds: encore démâta-t-il du mât de perroquet qui lui servait de petit mât de hune. Les Anglais s'apercurent bientot du désordre de l'escadre combinée; ils forcèrent de voiles et canonnèrent le Formidable. Favorisé par l'obscurité qui était profonde, le capitaine Troude parvint à se dégager en répétant leurs signaux.

Il était minuit et demi, et le Formidable donnait parmi

les vaisseaux de queue de son escadre en faisant des signaux de reconnaissance qui ne furent pas compris ou pas
aperçus, lorsque le trois-ponts espagnol San Hermenegilde
lui présenta le travers et lui envoya sa bordée. Le Real
Carlos fit la même manœuvre, mais il reconnut le Formidable, au moment où il allait tirer. Supposant alors que le
San Hermenegilde était ennemi, il s'approcha de lui et se
plaça sous le vent pour le combattre. Le feu s'était déclaré
dans la batterie basse de ce dernier vaisseau et il se propageait en ce moment dans toutes ses parties avec une rapidité effrayante. Le Real Carlos s'en aperçut trop tard :
la mâture du San Hermenegilde tomba sur lui, L'incendie
devint alors général à bord des deux trois-ponts espagnols
qui furent entièrement consumés (1).

Le Saint-Antoine que sa mauvaise marche retenait aussi de l'arrière fut atteint par la division anglaise; à minuit 15<sup>-</sup>, le Supere l'attaqua par tribord. Blessé dès le commencement du combat, le capitaine Leray fut enlevé du pont et reimplacé par le capitaine de frégate Nouvel. Le Cæsar prit ensuite poste par la hanche de bâbord du Saint-Antoine et bientôt un troisième vaisseau le combattit par la joue du même bord. La défense du vaisseau français fut vigoureuse; mais, entièrement dégréé et ne gouvernant

<sup>(1)</sup> Co sont là les seuls détails donnés par le journal du capitaine Troude sur cette malheureuse catastrophe. Tout ce qui a été écrit sur ce sujet est plus ou moins emprunte au champ des hypothèses. Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que le Formidable se trouva seuben position d'apprecier les causes, et de suivre les premières phases de ce vaste incendie. Quant au commandant en chof, il ne semble pas s'être preoccupé de cet événement plus que s'il ne se passait pas sous ses yeux.

M. William James, The naval history, etc., prétend que ce fut un vaisseau anglais qui fut la cause de l'incendie des deux trois-pents espagnols. D'après lui, le Surgan aurait ouvert sen feu sur le Real Carlos, à 11º 50°; mais sen capitaine se serait retiré, ayant remarqué, des la troisième bordee, que le vaisseau espagnol était en fou.

L'auteur des Victoires et conquétes dit que 58 hommes furent recueillis par le Surian et 262 autres par l'escadre combinee. La position avancée des bâtiments français et espagnols rend malhéureusement pou vraisemblable cette assertion, qui n'est confirmée par aucun rapport.

plus qu'avec peine, gêné dans ses manœuvres par la grande vergue et les deux vergues de hune tombées sur le pont, abandonné de sa division qui continuait sa route, il amena après une heure et demie de combat. Ce vaisseau fut classé sous le nom de San Antonio dans la marine anglaise.

Disons de suite que le capitaine de vaisseau Leray et le capitaine de frégate Nouvel furent déchargés d'accusation.

Le commandant en chef continua de courir au O.-N.-O. jusqu'au jour; il forma alors une prompte ligne de bataille et se dirigea sur Cadix. h vaisseaux qui manquaient ne parurent pas au lieutenant général Moreno un motif suffisant pour s'arrêter un moment. Ces quatre vaisseaux étaient le San Hermenegilde, le Real Carlos, le Saint-Antoine et le Formidable. Le sort des trois premiers est connu. L'amiral anglais aperçut bientôt le dernier faisant de vains efforts pour suivre son escadre, alors à toute vue dans l'Ouest, et il le chassa avec les vaisseaux

Dans l'Ouest du détroit de Gibraltar, la brise était faible de l'E.-S.-E. Le Formidable fut atteint à 6 milles dans le Sud du fort Santi Petri, construit à l'entrée du canal qui sépare l'île de Léon de la terre ferme. Éloigné de son chef, le capitaine Troude ne crut pas devoir exécuter l'ordre qui lui avait été donné, au moment de l'appareillage, de conserver le pavillon de commandement; et lorsque le drapeau national fut déployé à la corne, il fit hisser une simple flamme au grand mât. Affaibli de 100 hommes, tués ou blessés au combat du 6, l'équipage du Formidable fut quelque peu démoralisé de se trouver en présence de forces aussi supérieures. Il s'estraya même de la contenance de on nouveau commandant, et des murmures farent entenus: ceux qui les proféraient disaient qu'on les condui-

sait à la boucherie. Par suite de cette disposition des esprits, les premières bordées du Venerable, tirées à 5° du matin, restèrent sans réponse. La position était difficile et critique. Le Venerable avait pris poste très-près par la hanche de bâbord du Formidable que la Thames canonnait en poupe; avant peu, les autres vaisseaux allaient être en position de joindre leur feu à celui de ces assaillants. Le capitaine Troude dut employer les moyens les plus énergiques pour ramener à son devoir cet équipage égaré qu'il ne connaissait pas encore, et il lui déclara que le pavillon du Formidable ne serait amené que lorsque le vaisseau coulerait sous ses pieds.

Cette déclaration, qui parut invariable par la détermination que prit le capitaine Troude de placer une garde au pavillon, produisit tout l'esset qu'il en attendait. L'équipage revint de son étonnement; le feu commença, d'abord faiblement, mais bientôt avec une vivacité et une précision qui ne tardèrent pas à décider la victoire. Le capitaine du Formidable laissa arriver et envoya sa première volée par la joue du tribord du Venerable qui fut obligé d'arriver aussi pour n'être pas abordé; le combat continua vergues à vergues. Le capitaine Troude réussit à conserver cette position qui le mettait à couvert du feu des autres vaisseaux, et qui donnait au sien une vigueur d'autant plus grande que, à cette distance, le pointage était inutile. Son plan avait été arrêté aussitôt qu'il avait vu la division ennemie le chasser sans ordre: combattre chaque vaisseau isolément avec toute la vigueur possible, asin de mettre son adversaire hors de combat avant qu'il pût être soutenu. Cependant le Cæsar était parvenu à se placer sur l'arrière du Venerable et, au moyen de légères arrivées, il envoyait des volées au Formidable; la frégate se tenait toujours au même poste et canonnait le vaisseau français par derrière fort à son aise. Le Superb, quelque peu souventé, ne put trouver place. Après cinq quarts d'heure de combat, le Venerable démâté de son grand mât et du mât de

perroquet de fougue abattit en grand du côté du CESAR. Le capitaine Troude sut profiter de l'avantage que lui offrait cette position; il laissa arriver un peu afin de bien mettre son adversaire par son travers, et il le canonna en poupe avec la certitude d'envoyer au Cæsan les boulets qui me l'atteindraient pas. Quoiqu'il fit presque calme, la mer était si belle que le Formidable évoluait avec facilité. Il y avait quinze minutes que le vaisseau français combattait dans cette position avantageuse, lorsque le VENERABLE démâta de son mât de misaine. Ce vaisseau vint alors en grand sur bâbord, et laissa le Formidable aux prises avec l'amiral anglais. Le Cæsar conservant toutes ses voiles dépassait le Formidable et, pour se maintenir par son travers, celuici était obligé de venir incessamment au lof; ce mouvement le rapprochait du reste de la côte, et l'éloignait du SUPERB qui était encore sous le vent et de l'avant. Après dix minutes, le Cæsar vira vent arrière et se dirigea sur le Venerable dont la position désespérée méritait toute la sollicitude de son amiral. Restait le Supers, jusqu'alors paisible spectateur de la lutte; mais, soit que sen capitaine craignit d'être traité comme ses compagnons; soit, ainsi que le dit le capitaine Troude dans son rapport, qu'il ne vit aucune gloire à combattre un vaisseau désemparé, il vira vent arrière, et passant hors de portée du Formidable, il rallia le CESAR. Il était 7<sup>h</sup>. Le combat avait entièrement cessé, mais le vent était tout à fait tombé, et la division anglaise était encore à portée de canon, occapée à évacuer le Venerable et à en transporter l'équipage sur les deux autres vaisseaux; la frégate lui donnait la remorque. Portée à la côte par le courant et par le vent qui s'éleva au O.-S.-O., la Thames largua ses amarres et le vaisseau fut jeté entre le fort Santi Petri et la nointe Saint Roch. Le capitaine du Formidable fit rallier à chaloupes-canonnières espagnoles qui étaient sous la terre et mi attendirent un signal pour lui venir er aide. Il donna rdre à leurs capitaines d'aller s'emparer du Venerable :

ils n'en firent rien, et le commandant en ches ne s'en occupa pas davantage, quoique le capitaine Troude lui eût expédié un officier pour lui rendre compte de son combat, et lui faire connaître la situation du vaisseau anglais. Le Formidable continua sa route vers Cadix et mouilla sur cette rade, à 2<sup>h</sup> de l'après-midi, aux acclamations de toute la population qui avait été témoin de sa lutte disproportionnée et de son triomphe. Le Formidable n'était plus qu'un monceau de ruines. Un seul point peut-être était resté intact : c'était le panneau de la chambre du capitaine contre lequel se trouvait accroché le portrait de Bonaparte.

Quelques mots sur la version de M. W. James (1), auquel on peut reprocher un langage moins que bienveillant dans cette circonstance. J'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer combien les paroles des écrivains anglais sont peu mesurées lorsqu'ils croient voir l'honneur de la marine de la Grande-Bretagne engagé. S'ils l'osaient, ils se feraient forts de prouver que les Français n'ont jamais remporté de victoire sur mer. Cette prétention doit peu surprendre lorsque l'on a entendu, en 1861, le premier ministre de l'Angleterre combattre au Parlement une diminution du budget de la marine, comme étant de nature à enlever à l'Angleterre la suprématie des mers. Le combat du Formidable est rapporté en quelques lignes dans l'Histoire navale de la Grande-Bretagne; mais la critique du récit donné dans les Victoires et conquêtes, le seul qui existat lorsque le travail de l'historien anglais a paru, prend un espace plus que double, dans le même ouvrage. D'après M. James, le Venerable seul aurait combattu le Formidable : la Thames se serait bornée à lui envoyer quelques boulets. Le Casar n'aurait pas brûlé une amorce. L'historien de la marine de la Grande-Bretagne ne nie pas la déconfiture du Venerable; il dit même que ce vaisseau fut porté par

<sup>(1)</sup> The naced history of Great Britain.

les courants sur les roches qui bordent la côte dans les environs du fort Santi Petri; mais il ajoute que, grâce aux embarcations de la division, et à la remorque que lui donna, d'abord la frégate, et plus tard le Spencen qui avait rallié ainsi que l'Audacious, le Venerable put être remis à flot le soir même. M. James ne dit pas s'il atteignit Gibraltar.

Voilà la version anglaise, version bien différente, on le voit, de celles accréditées en France, et celles-ci, je puis le certifier, sont, à quelques variantes de détails près, la reproduction fidèle du rapport du capitaine du Formidable. lequel peut être contrôlé par le journal du bord. Or en supposant, - supposition toute gratuite - que le rapport contienne quelque erreurs de détail, on ne peut admettre que la personne chargée de tenir ce journal, minute par minute, soit tombée dans un état d'hallucination assez grand, pour avoir vu son propre bâtiment combattre un deuxième vaisseau pendant une demi-heure, si cela n'était pas. Quoiqu'il en soit de cette dissérence d'appréciation, nul ne peut contester que le résultat de cette affaire fut : 1º la mise hors de combat par le Formidable d'un vaisseau anglais de même force que lui (1); 2° l'obligation pour l'officier général qui commandait la division anglaise de renoncer à une entreprise sur la réussite de laquelle il ne dut entrer, tout d'abord, aucun doute dans son esprit.

A son retour en France, le capitaine du Formidable sut appelé à Paris, et le Premier Consul voulut voir l'officier qui avait si vaillamment soutenu l'honneur du pavillon. Lorsqu'il parut devant Bonaparte, le Consul le présentant à son état-major: « Messieurs, dit-il, je vous présente l'Horace français, le brave capitaine Troude » (2).



<sup>(1)</sup> Lo Formidable avait 86 canons, le Venerable 82. Différence 4, soit 2 per bord, ce qui n'empêche pas M. James de dire : « Dans sa rencontre avec un t bâtiment d'une force aussi supérieure, le Venerable...»

<sup>(2)</sup> Bignon, Histoire de la diplomatie française.

Le 3 janvier, à l'entrée de la nuit, 5 embarcations contenant 96 hommes débordèrent de la frégate anglaise de 48° Melpomene, capitaine sir Charles Hamilton, et se dirigèrent vers l'embouchure du sleuve le Sénégal, en dedans de laquelle était mouillé le brig de 18° le Sénégal, capitaine Renou. Ces embarcations parvinrent à franchir inaperçues la barre et la batterie qui en désendait le passage et, à 11<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, elles arrivèrent le long du brig qui, non préparé à cette attaque, n'avait pu tirer que deux coups de canon. Après une lutte de vingt minutes, le Sénégal fut enlevé. Les Anglais l'échouèrent sur la barre en voulant le faire sortir de la rivière, et il y fut défoncé. Canonnées par la batterie de terre et fusillées par un détachement descendu sur la plage, les embarcations anglaises furent promptement obligées de prendre le large. Le capitaine Hamilton avait réussi à détruire un brig français; mais ce triomphe lui coûtait le dixième des hommes qui formaient l'expédition, sans parler des blessés.

Pendant la nuit très-obscure du 17 janvier, 8 péniches anglaises, détachées de la division qui croisait à l'embouchure de la Seine, attaquèrent la canonnière la Chiffonne, capitaine Lesage, mouillée devant Isigny. Quoique surpris, l'équipage de la canonnière opposa une telle résistance, que les Anglais se virent forcés de se retirer. Cette affaire fit le plus grand honneur au capitaine Lesage qui, la poitrine traversée d'une balle, resta sur le pont pour donner des ordres au lieutenant Berniers; cet officier fut lui-même blessé. En supposant ces péniches armées chacune de 25 hommes, l'équipage de la Chiffonne, fort de 46 hommes, en combattit 200.

Ces mêmes embarcations avaient déjà été repoussées le matin par la canonnière la Terrible, capitaine Fabien, qui

les avait empêchées de s'emparer d'un transport mouillé à l'île Tatihou.

Le capitaine Sougé, de la goëlette de 4° l'Eclair, effectuant son retour de la Guadeloupe en France apercut, le 17 janvier, devant les Saintes, une corvette et un cutter anglais qui faisaient route dans le but évident de l'atteindre; il prit le parti de retourner au mouillage et de demander protection aux batteries de la Grande Anse. A 3<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, les deux bâtiments ennemis lui envoyèrent une volée : 10 minutes plus tard, l'Eclair laissait tomber l'ancre. Le lendemain, à 6<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du matin, un bâtiment portant pavillon suédois fut aperçu au large, se dirigeant sur la Grande Anse; il rangea de si près la batterie de la pointe qu'il put être hélé par la sentinelle, à laquelle il répondit venir de la Pointe-à-Pitre et aller à la Basse-Terre. mais avec l'intention de s'arrêter à la Grande Anse. Une fois dans la baie, il gouverna sur l'Eclair. Cette manœuvre était trop suspecte pour ne pas éveiller l'attention du capitaine Sougé. Il prévint cet étranger qu'il allait faire tirer sur lui s'il ne changeait pas de route. Celui-ci ne tint aucun compte de cet avertissement, et il aborda la goëlette. Le capitaine Sougé mit sa menace à exécution; mais les deux boulets de l'Eclair n'empêchèrent pas le pont de la goëlette d'être de suite couvert d'ennemis car, il n'y avait plus à en douter, quoique le pavillon de la Suède flottat toujours à la corne, ce bâtiment était anglais. La désense des Français fut opiniâtre; et ce fut seulement lorsque le capitaine Sougé et ses deux officiers blessés ne purent plus diriger le petit nombre de matelots capables de combattre encore, que le pavillon fut amené. L'Eclair fut apparaillée et emmenée au large; les batteries de terre ne commencèrent à faire seu que lorsque la goëlette sut en debors de la baie. Le capitaine de l'Eclair ne fait mention ni du nom

ni de la force du bâtiment anglais; il dit seulement que ses 34 hommes en combattirent 80 (4).

L'enseigne de vaisseau Sougé fut déchargé d'accusation.

Le 18 janvier, la corvette de 16° l'Aurore, revenant de l'île de France, fut chassée par une frégate anglaise, alors qu'elle allait atterrir sur Oleron. Le capitaine Girault essaya vainement d'échapper à ce redoutable adversaire dont il omet de faire connaître le nom, et il amena son pavillon dès qu'il reçut ses premiers boulets.

Le capitaine Girault fut déclaré, à l'unanimité, non coupable, par le conseil martial devant lequel il fut traduit.

Le capitaine Renault, de la corvette de 20° la Sans Parcille, parti de Toulon pour Alexandrie où il portait des munitions de guerre aperçut, le 20 janvier, à mi-canal entre la Sardaigne et les Baléares, un bâtiment qui le chassa. La mer était grosse et la corvette fatiguant beaucoup, le capitaine Renault fit jeter à la mer à canons et les boulets dont elle était chargée. A 8° du soir, la frégate anglaise de 34° Mercury, capitaine Thomas Rogers, canonnait la Sans Parcille par la hanche de bâbord. Le capitaine Renault laissa alors arriver vent arrière en passant sur l'avant de la frégate, mais sans profiter de la facilité qui lui était donnée de lui tirer une bordée d'enfilade. Suivi dans ce mouvement par la frégate Mercury qui envoya à la Sans Parcille une décharge de mousqueterie accompagnée de quelques coups de canon, il ameua son pavillon.

La détermination prise par le capitaine Renault d'amener son pavillon sans combattre fut motivée, moins par la disproportion des forces, que par l'état de son équipage; les

<sup>1.</sup> M. W. James, The naval history of Great Britain, attribue co coup de main a la chaloupe-goriette Garland montée par 32 homfies.

trois quarts de ses hommes, malades du mal de mer depuis que la corvette avait doublé le cap Sepet, étaient incapables de rendre aucun service. Ce fait, bien constaté, le conseil martial qui fut chargé de statuer sur sa conduite le déchargea de toute accusation.

La frégate de 40° la Dédaigneuse, capitaine Prévost Lacroix, que nous avons vu sortir de Rochefort pour aller prendre à Cayenne des prêtres qui y avaient été déportés (1), était arrivée à sa destination le 19 décembre 1800. Malgré les sollicitations pressantes du capitaine de cette frégate, l'embarquement de ces déportés se fit avec lenteur. L'opération fut ensuite contrariée par la présence de la frégate anglaise de 44° TAMAR, qui parut au large le 30 au matin; le capitaine Prévost Lacroix appareilla et lui donna la chasse : le soir, la frégate anglaise était hors de vue. Une grave avarie, survenue pendant que la Dédaigneuse retournait à Cayenne, décida son capitaine à faire route pour France : une partie des chevilles de la guibre s'étaient détachées; la guibre s'était déliée, et le beaupré avait pris beaucoup de jeu. Le 27 janvier, la Dédaigneuse sut chassée par une frégate. Le vent souffait du N.-N.-O. Au jour, le cap Ortegal fut aperçu et, en même temps, 6 frégates et un brig. Le capitaine Lacroix se dirigea sur le Ferrol. Malheureusement, la brise manqua entièrement à l'entrée de la baie, et la Dédaigneuse resta en calme, tandis que, poussés par un reste de vent du large. les bâtiments ennemis avançaient toujours. A minuit, la frégate de 44° Sirius, capitaine Richard King, était par son travers de tribord; l'OISEAU, de même force, capitaine Samuel Hood Linzee, par sa hanche de bâbord; l'Ametrayst, du même rang, capitaine John Cooke, suivait de près, et l'Immortalité, capitaine Henry Hotham, était un peu plus de l'arrière. Le combat s'engagea d'abord avec les deux premières frégates. A la quatrième bordée, le capitaine Prévost Lacroix reçut un biscaïen dans la poitrine; il fut remplacé dans le commandement par le lieutenant de vaisseau Gois. Cet officier continua cette lutte inégale pendant une heure encore; il fut alors obligé d'amener son pavillon: il était 2°. De tout le grément de la Dédaigneuse, trois haubans seuls étaient intacts; le reste, haché, pendait de tous côtés. Le mât d'artimon, transpercé en plusieurs endroits, menaçait d'augmenter l'encombrement du pont.

Le 29 janvier, les brigs de 18° la Curieuse, capitaine Radelet, la Mutine de 16, capitaine Reybaud, et la goëlette de 6 l'Espérance, capitaine Hamon, en croisière au vent de la Barbade, donnèrent la chasse à la corvette anglaise de 24° Bondelais, capitaine Thomas Manby. La Curieuse l'atteignit à 6<sup>5</sup> du soir et, sans attendre l'arrivée de ses deux compagnons, le capitaine Radelet engagea le combat. Cette ardeur lui coûta la vie : il eut les deux jambes emportées par un boulet et mourut quelques instants après. La Curieuse ne survécut pas à son capitaine; le même linceul les ensevelit tous les deux : elle coula, entrainant dans l'ablme quelques malheureux blessés qu'on n'avait pas eu le temps d'enlever. Criblée par l'artillerie de la corvette anglaise, la Curieuse avait dù amener son pavillon avant que la Mutine et l'Espérance pussent lui prêter leur appui (1).

Le soir même de son départ, la corvette la Flèche, capitaine Bonamy, appareillée le 16 février, de la rade de Mindin, à l'embouchure de la Loire, avec des déportés pour Cayenne, fut chassée par un bâtiment dont

<sup>(1,</sup> l'an empruaté les détails de cette affaire à M. W. James, The naval history, etc.

il ne fut d'abord pas possible de reconnaître la force. Vers 3<sup>h</sup> du matin, elle engagea une canonnade de chasse et de retraite avec cet inconnu et, une heure plus tard, ayant reconnu en lui un cutter auquel on compta 1½c, le capitaine Bonamy lui présenta le travers. Mais, soit que cet adversaire dont on ne sut ni le nom ni la nationalité se fût mépris sur la force de la corvette, soit qu'il eût reçu quelque grave avarie, au vingt-cinquième boulet il s'éloigna. Le vent soufflait frais de l'Ouest. La Flèche craqua son mât de misaine, et cette circonstance décida son capitaine à relâcher à Riva de Cella en Espagne.

La mission de la *Flèche* avait nécessité la mise à terre d'une partie de son artillerie; afin de pouvoir embarquer une plus grande quantité d'eau, on ne lui avait donné que 8 canons.

Tandis que le contre-amiral Ganteaume faisait route pour Alexandrie avec sa division, les frégates de 44° l'4fricaine, capitaine Saunier, et la Régénérée, capitaine Richer, partaient de Rochefort, le 14 février, pour la même destination; elles étaient encombrées d'armes, de vivres, de munitions et de troupes passagères. Les deux frégates se séparèrent la nuit même de leur départ. L'Africaine venait de passer le détroit de Gibraltar vent arrière lorsque. le 19, elle fut chassée par 2 bâtiments. Un d'eux, la frégate anglaise de 44° PHOEBE, capitaine Robert Barlow, gagna facilement l'Africaine et, placées par le travers l'une de l'autre, les deux frégates commencèrent le combat à 7<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> du matin. Deux fois le capitaine Saunier essava d'aborder la Phoebe, mais chaque fois le capitaine anglais reussit à déjouer cette manœuvre devenue la dernière ressource des Français; le feu de la frégate anglaise continuait, en esset, vif et serré, tandis que celui de l'Afrisome diminuait à chaque instant. C'est que, sur la der-

'n mort apparaissait dans tous les rangs. A 9 30, e Saunier. déjà blessé au bras, reçut deux nou-

velles blessures d'un éclat qui le frappa à la poitrine et à la figure; il fut remplacé dans le commandement par le capitaine de frégate Magendie qui était blessé lui-même; les officiers du bord avaient tous quelque blessure. Ceux de l'armée de terre n'avaient pas été moins cruellement frappés: 5 avaient perdu la vie et 7 autres étaient blessés. Le feu s'était manifesté dans plusieurs endroits de la frégate francaise et, dans ce moment, il était encore dans l'entrepont. Le lieutenant de vaisseau Lasitte qui, à son tour, avait remplacé le capitaine de frégate Magendie, ne put prolonger la lutte: à 9<sup>h</sup> 45<sup>m</sup>, il fit amener le pavillon. Presque toutes les manœuvres de l'Africaine étaient coupées, ses voiles étaient en lambeaux, sa coque était criblée et elle avait 1m. 300 d'eau dans la cale. Son personnel aussi avait été affreusement maltraité. Un procès-verbal dressé à la fin du combat constate 127 morts et 176 blessés; en tout, 333 hommes hors de combat. Ce chiffre, quoique énorme, peut n'être pas exagéré. L'Africaine avait 300 passagers parmi lesquels on comptait 79 tués et 85 blessés et, dans le nombre des derniers, les deux généraux Desfourneaux. Le capitaine Saunier mourut quelques heures après avoir quitté le pont.

L'Africaine prit le nom d'Amelia dans la marine anglaise.

```
Cette frégate portait 26 canons de 18
et 18 — de 8
La Phonas avait 26 — de 18
10 — de 9
et 8 caronades de 32.
```

l'n mot sur quelques circonstances qui durent contribuer à la prise de l'Africaine. Le capitaine Saunier avait fait diminuer de 0-.045 les coussins des affûts de tous les canons. Non content de cette mesure qui avait pour but de forcer les canonniers à pointer haut, lorsqu'il avait été certain de ne pouvoir éviter le combat avec la frégate anglaise, il avait fait enlever ces coussins ainsi que les coins de mire. Il était certain qu'on tirerait ainsi à démâter (1). Le résultat de cette mesure pouvait être prévu: la frégate anglaise reçut seulement 3 boulets dans la coque et elle n'eut que 11 blessés! Nul doute aussi que l'encombrement résultant de la présence de 300 passagers n'ait considérablement contrarié le service. Selon les uns, ces militaires auraient vaillamment combattu en remplaçant les marins à leurs pièces lorsque cela était nécessaire. D'après les autres, retenus dans l'entrepont où quelques uns furent blessés, ils auraient crié à la trahison et, montés sur le pont avec leurs armes, ils y auraient occasionné un grand désordre. Le général Desfourneaux ne parle pas de cette circonstance dans son rapport (2).

La Régénérée arriva le 2 mars à Alexandrie. Un mois auparavant, les frégates la Justice et l'Égyptienne étaient aussi parvenues à entrer dans ce port.

Le capitaine Barrington Dacres, de la corvette anglaise de 18° Bull dog jeta l'ancre, le 27 février, à une demiportée de canon de la batterie du môle d'Ancône et, sans brûler une amorce, il amena son pavillon au quatrième coup de canon qui lui fut tiré. Cet officier ignorait la prise de possession de cette ville par les Français.

Le lougre de 6° l'Ami des lois, capitaine Lelasseur, mouillé dans la baie d'Ételle, près de Lorient, fut attaqué par un cutter anglais pendant la nuit du 21 avril. Celuici ayant engagé son beaupré dans les haubans du lougre qu'il élongea de long en long, l'emploi de l'artillerie devint impossible. Après une décharge de mousqueterie, les

<sup>(1)</sup> Rapport du général Desfourneaux au ministre de la guerre.



fusils et les pistolets furent eux-mêmes abandonnés, et ce fut à l'arme blanche que l'équipage de l'Ami des lois repoussa les Anglais. Le cutter se dégagea, mais il combattit quelque temps encore à coups de canon avant de prendre le large. Le combat avait duré deux heures et demie.

Le capitaine Lemoine, de la canonnière l'Inabordable, sortit du port du Havre dans la matinée du 26 avril avec la corvette de 16° le Vésuve, le lougre l'Écureuil, les canonnières l'Enflammée et la Tempéte, pour exercer sur rade les élèves du Prytanée. Deux frégates anglaises qui se tenaient au large lancèrent des boulets à cette petite flottille. La canonnade dura plusieurs heures parce que, obligé d'attendre qu'il y eût assez d'eau entre les jetées, le capitaine Lemoine fit mouiller ses bâtiments devant le port. Dans cette position, les batteries de terre lui prêtèrent assistance, et après deux heures d'engagement sans résultats, les frégates anglaises s'éloignèrent.

Le côtre de 12° le Sandwich, capitaine Lebastard, se rendant de Camaret à Douarnenez avec une jolie brise de N.-E., fut chassé par le cutter anglais de 14° Nile, capitaine Newton, et par une des frégates de la division qui croisait au large. La distance qui séparait les deux bâtiments anglais était assez grande pour que, arrivé à l'entrée de la baie de Douarnenez, le capitaine Lebastard crût pouvoir attendre le cutter ennemi. A 1° 30°, le Nile commença la lutte à laquelle le côtre français le conviait; mais après une heure de combat à grande portée de fusil, tantôt du même bord, tantôt à bords opposés, le cutter anglais mit le cap à l'Ouest pour réparer le désordre de son grément. La frégate approchait toujours. Fort de sa prément. La frégate approchait toujours. Fort de sa prément. La frégate approchait toujours. Fort de sa prément.

deur des Français était d'autant plus grande, qu'ils voulaient obliger une seconde fois leur adversaire à la retraite avant qu'il pût recevoir la coopération sur laquelle il comptait. Ils y réussirent car, 30 minutes plus tard, le Nile s'éloigna et le Sandwick entra alors dans le port de Douarnenez. Ce petit combat eut lieu le 9 mai.

On se rappelle que la corvette le Bull dog, prise aux Anglais dans le mois de février, avait été conduite à Ancône. Cette corvette était amarrée dans ce port lorsque, le 25 mai. un peu avant minuit, on s'aperçut qu'elle sortait remorquée par des embarcations. Ces canots, qui étaient entrés dans le port par la pointe du fanal, répondant en français aux interpellations des sentinelles, appartenaient à la frégate anglaise de 34° Mercury, capitaine Thomas Rogers. Un d'eux d'abord, puis bientôt trois autres avaient accosté la corvette, et les Anglais qui les montaient s'étaient facilement débarrassés de quelques hommes qui ne leur avaient pour ainsi dire pas opposé de résistance, et ils avaient appareillé le Bull dog. Le capitaine de frégate Girardias qui commandait cette corvette, était alors à terre. Dès qu'il eut connaissance de cet événement, il s'embarqua avec deux officiers de marine et cinq soldats dans la balancelle le Furet, alors mouillée auprès du fanal, et il se mit à la poursuite de la corvette qui s'éloignait avec la brise de terre, sans tenir compte de quelques coups de fusil tirés du môle. Si l'entreprise des Anglais avait été audacieuse, celle du capitaine Girardias ne l'était pas moins, car c'était avec une embarcation sur laquelle il avait réuni une vingtaine d'hommes, qu'il allait attaquer un ennemi dont il ignorait la force. Grace à l'ardeur de cet équipage improvisé. la balancelle gagna la corvette; bientôt le capitaine Girardias put lui faire envoyer quelques boulets. Cette canonnade n'était que le prélude de l'attaque projetée, car il avait été résolu qu'on tenterait l'abordage. Vers 26, un canot parti

d'Ancône avec 20 hommes, sous la direction de l'officier du génie maritime Lefebvre, rejoignit le Furet. Il n'y eut pas lieu d'en venir à l'abordage; les Anglais abandonnérent le Bull dog avant l'arrivée des deux embarcations, et le capitaine Girardias reprit possession de son bâtiment. Le calme qui régna toute la nuit faillit de nouveau compromettre le Bull dog; la frégate anglaise fit des efforts impuissants pour couper sa route. Des canots expédiés d'Ancône prirent la corvette à la remorque et la rentrêrent dans le port.

La corvette de 20º la Chevrette, capitaine Chassériau, attendait sur la rade de Camaret un vent favorable qui lui permit de faire route pour le Sénégal où elle portait des approvisionnements. Le 21 juillet dans la soirée, 2 vaisseaux anglais. A frégates et un cutter mouillèrent dans l'Iroise. Pensant avec raison que cette détermination dénotait un projet d'attaque, le capitaine Chassériau prit ses dispositions et, à l'entrée de la nuit, il envoya un canot en sentinelle avancée sur la bouée. Le temps était très-couvert. Vers minuit et demi, une vingtaine (1) d'embarcations débordèrent de la division ennemie et se dirigèrent sur le goulet de Brest. Se laissant ensuite aller au courant, elles dérivèrent le long de la terre et arrivèrent inaperçues jusqu'à la hauteur du canot de garde de la corvette. Celui-ci les hêla et se replia de suite, non sur son bâtiment, mais sur la terre. Ces embarcations forcèrent alors de rames et abordèrent la Chevrette de tous les bords. Une décharge générale de mousqueterie et d'artillerie, tirée probablement au hasard dans ce moment de confusion, et par suite sans effet, avertit le commandant de l'expédition que chacun était à son poste à bord de la corvette, mais ne l'empêcha pas d'envahir son pont. La mêlée

<sup>(1)</sup> Les Anglass prétendirent qu'il n'y en avait que neuf, montées par

fut sanglante; le capitaine Chassériau fut tué un des premiers. Cet événement jeta le découragement parmi l'équipage; la résistance alla toujours en diminuant et bientôt elle cessa entièrement. Une petite fraicheur d'E.-S.-E. permit aux Anglais d'appareiller la corvette que la batterie de Camaret accompagna de ses boulets.

Le conseil martial devant lequel furent traduits les officiers de la Chevrette cassa deux enseignes de vaisseau et les déclara infâmes.

Aussitôt que la paix avait été signée avec les Deux-Siciles, le gouvernement français avait songé à s'emparer de la partie de l'île d'Elbe qui n'était pas encore soumise. Les frégates le Succès, la Bravoure et la Carrère, capitaines Bretel, Dordelin (Louis) et Morel Beaulieu, étaient parties de Toulon, avec de l'artillerie et des munitions, et avaient établi le blocus de Porto Ferrajo qui tenait encore pour le Grand duc de Toscane. Le 3 août, la frégate de 42° la Carrère, retournant à l'île d'Elbe avec quelques navires. comme elle chargés de poudre, et qu'elle avait été chercher au port Hercule, apercut plusieurs voiles dans le N.-O. A hb du matin, on put distinguer trois frégates anglaises. C'étaient la Pomone de 40°, capitaine Edward Leveson Gower, la Phoenix de 44, capitaine William Halsted et la Pearl de 44, capitaine James Ballard. Ces frégates faisaient partie d'une division aux ordres du contre-amiral sir Borlase Warren qui était entré dans la Méditerranée en même temps que le contre-amiral Ganteaume. Elles étaient poussées par une petite brise du Nord que la Carrère ne ressentit que deux heures plus tard. Le capitaine Morel Beaulieu se dirigea sur San Stephano. Quelques boulets furent d'abord échangés avec la Pomone; plus tard, la Carrère tira des bordées entières en embardant, tantôt sur un bord. tantôt sur l'autre. A 8', les deux frégates lancèrent en même temps sur tribord et, placées par le travers l'une de l'autre, elles combattirent vergues à vergues. Une demiheure plus tard, le grand mât de hune de la Pomone était abattu, mais la Carrère avait son grément trop endommagé pour profiter de cet avantage. A 8° 45°, le capitaine Morel Beaulieu, déjà blessé deux fois, fut renversé par un biscaien qui le frappa à la tête; le lieutenant de vaisseau Malingre le remplaça. Pour comble d'infortune, le feu se déclara dans la batterie. Une catastrophe ne pouvait être évitée qu'à la condition de porter tous les soins du côté de l'incendie. La Carrère était d'ailleurs alors entourée: son pavillon fut amené. Les navires du commerce arrivèrent à leur destination.

Le capitaine de frégate Morel Beaulieu et le lieutenant de vaisseau Malingre furent traduits devant un conseil martial et acquittés.

Le 1" novembre 1766, le capitaine Morphey de la frégate le Cerf, expédié de l'Île de France par le gouverneurgénéral Magon, avait pris possession des Seychelles au nom du roi de France. La découverte de ces îles, faite par un bateau de l'Île de France, ne remontait qu'à l'année 1742. Elles avaient continué d'être la propriété de la France jusqu'au 17 mai 1794, époque à laquelle le commodore anglais Newcome s'en était emparé. En vertu d'une capitulation passée entre lui et le commandant français, elles avaient été mises dans un état de neutralité qui ouvrait leurs ports aux navires de toutes les nations. Cette neutralité était garantie par leur pavillon sur lequel étaient écrits ces mots: Seychelle's capitulation (1). Ces lles furent cependant choisies par le Premier Consul comme lieu de déportation des condamnés politiques et, en 1801, le capitaine Guieysse fut chargé d'y porter un premier détachement avec la frégate de 40° la Chiffonne. Profitant d'une grande brise qui avait éloigné les croiseurs ai

<sup>(1,</sup> Capitulatum der Seyche. !. .



cet officier appareilla vers le milieu du mois d'avril. Le 19 mai, il chassa, sur la côte du Brésil, la corvette portugaise de 26° Andorinha, capitaine Ignacio Dacosta Quintella et parvint à l'atteindre à l'entrée de la nuit. Après une heure de combat, la corvette amena son pavillon : elle était démâtée de ses mâts de hune. Les avaries de la Chifonne étaient sans importance. Ne voulant pas encombrer sa frégate de prisonniers, le capitaine Guieysse jeta les canons de l'Andorinha à la mer, prit ses rechanges et renvoya l'équipage sur parole sur son propre bâtiment.

Le 16 juin, à l'entrée du canal de Mozambique, la Chiffonne fit amener le vaisseau anglais de la Compagnie des Indes Bellona. La mer était grosse; 7 hommes seulement purent être envoyés à bord. Le lendemain, le capitaine Guieysse voulut finir d'amariner sa prise. Mais alors que, placé par son travers de dessous le vent pour rendre les communications plus faciles, il allait y travailler, la Bei-LONA aborda en grand la frégate française dont elle cassa le beaupré; celui-ci entraîna le mât de misaine dans sa chute. Le vaisseau de la Compagnie sut expédié à l'Ile de France et, après avoir établi deux mâts de fortune, la Chiffonne continua sa route pour les Sevchelles; le 11 juillet, elle mouilla sur la rade de Mahé. Les habitants de cette tle qui vivaient tranquilles sous la protection de leur pavillon, furent vivement émus en apprenant quels étaient les nouveaux colons qu'apportait la Chiffonne. Le choix du Premier Consul les exposait à perdre leur neutralité et ses avantages; aussi, refusèrent-ils tout d'abord de recevoir les déportés. Il ne fallut rien moins que le langage rassurant du capitaine Guieysse pour que, après trois jours, ils consentissent à leur débarquement. Comprenant alors combien le retard occasionné par ce fâcheux débat pouvait être funeste à la frégate, ils lui procurèrent eux-mêmes les bois nécessaires à la confection de sa mâture.

Le mât de misaine restait encore à mettre en place et des les étaient disposées pour cette opération lorsque, le

20 août au matin, la frégate anglaise de 48° SIBYL, capitaine Charles Adam, fut signalée. Le capitaine Guieysse embossa la Chiffonne et envoya des hommes à terre pour armer 4 canons de 12 qu'il avait établis en batterie sur une pointe. Il n'eut toutefois pas le temps de se débarrasser des apparaux qui rendaient l'usage de la batterie des gaillards presque impossible. Déduction faite des malades et des hommes mis à terre, il lui restait 190 hommes. Trop consiant dans la force de sa position, le capitaine Guieysse attendit que la frégate anglaise eût mouillé pour ouvrir son seu sur elle; quinze minutes plus tard, la Chiffonne avait 12 pièces démontées. Son embossure ayant été coupée, le capitaine Guieysse sit siler le cable par le bout, jeta la frégate à la côte et amena le pavillon. Quelque courte qu'eût été cette affaire, les pertes de la frégate française étaient considérables; son capitaine était blessé.

La Chiffonne portait 26 canons de 12 dont h étaient à terre.

40 — de 8
et 4 caronades de 36.
La Sibyl avait 28 canons de 18,
4 — de 9
et 16 caronades de 32.

Le capitaine Guieysse fut acquitté par le conseil martial qui eut mission de le juger.

Sept bateaux-canonniers se rendant du Havre à Boulogne, poursuivis, le 21 août, par une corvette et un brig anglais, se jetèrent au plain sous la batterie de l'anse au Beurre. Dès qu'ils furent à terre, leurs équipages se débandèrent dans les dunes sans qu'il fût possible de les retenir. Le capitaine de vaisseau Nieuport, qui commandait cette petite division, ayant fait connaître sa position à Étaples, 50 soldats et 20 chasseurs à cheval lui furent envoyés. Le lendemain matin, après avoir balayé la plage

avec ses boulets, une division anglaise qui ne comptait pas moins de 8 bâtiments, dirigea ses embarcations sur les bateaux échoués. Le détachement employa les cartouches qu'on avait mises à sa disposition; mais il ne put empêcher les Anglais d'emmener 3 bateaux-canonniers; les 4 autres furent conduits à Étaples.

Sur l'assurance donnée par le général Watrin, chargé de conduire le siége de Porto Ferrajo, qu'il n'y avait qu'une seule frégate dans le canal de Piombino, les frégates la Bravoure et le Succès appareillèrent de l'île d'Elbe. le 31 août, pour aller à Livourne chercher des munitions devenues indispensables pour continuer cette opération. Le lendemain 1er septembre au jour, elles apercurent une frégate anglaise qui se dirigea sur le canal; les coups de canon qu'elle tirait ne pouvaient laisser de doutes sur la présence de quelque autre bâtiment ennemi dans le voisinage. Les deux frégates françaises gouvernèrent de suite sur la terre la plus rapprochée. Le vent soufflait frais du S.-O. Malheureusement, la frégate de 36° le Succès qui était en avant se dirigeant sur le cap Montenero, toucha, à 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, sur le banc qui est au large de Vado. Les pièces à eau et à vin furent défoncées; les embarcations furent mises à la mer, le tout sans résultat; il fallut ieter une partie de l'artillerie par-dessus le bord et élonger des ancres. 2 autres frégates anglaises avaient rallié la première et toutes trois se dirigeaient sur la Bravoure et le Succès. Celle-ci ne put être raflouée avant l'arrivée de la MINERVA de 48°, capitaine George Cockburn. Cette frégate n'essaya toutefois pas d'entraver les travaux de la frégate française; elle se borna à lui lancer quelques boulets et continua sa route. Mais les frégates Pomone de 40°, canitaine Edward Leveson Gower et Phoenix de 44°, capi-

Thomas Baker, la suivaient de près. Dans la position où était sa frégate, le capitaine Bretel ne crut pas devoir essayer de résister: il fit amener le pavillon, après avoir débarqué tous les hommes que les canots purent contenir. La Pomone envoya amariner la frégate française; la Phoenix suivit la Minerva. Les Anglais parvinrent à relever le Succès qui prit le nom de Success dans la marine anglaise.

Le capitaine Bretel fut déchargé d'accusation.

Le capitaine Dordelin (Louis), de la frégate de 40° la Bravoure, serra le vent, tribord amures, dès qu'il s'apercut que sa compagne était échouée; mais la sonde continuant à donner un faible brasseyage, il vira, quoique ce nouveau bord le rapprochât des frégates ennemies; il reprit ses amures primitives lorsqu'il fut en dehors du hautfond. Certain alors que la Bravoure ne pouvait être d'aucun secours à sa conserve le Succès, le capitaine Dordelin demanda liberté de manœuvre et se dirigea sur Livourne. Le vent hâlait le N.-O. à mesure qu'il approchait de ce port, et bientôt il ne lui fut plus possible de l'atteindre à la bordée; il prit le parti d'aller chercher un refuge à Antignano. Encore contrarié dans l'exécution de ce projet par la faiblesse de la brise et par une forte houle, il lui fallut mettre ses embarcations à la mer. Malgré cette précaution, la Bravoure sut portée sur les roches: sa mâture s'abattit immédiatement. Une partie de l'équipage s'embarqua dans les canots, tandis que d'autres hommes, plus pressés, se jeterent à la nage; il n'en resta qu'une vingtaine à bord. Les frégates anglaises Minerva et Phoenix ne tardérent pas à lui envoyer des boulets : le capitaine Dordelin sit de suite amener le pavillon. Il fut conduit, lui neuvième, à bord de la Minerva; les Anglais trouvèrent la mer trop grosse pour essayer de sauver le reste de l'équipage. La Braroure ne put être relevée.

Le capitaine Dordelin fut déchargé d'accusation.

La perte des frégates françaises détermina probablement

le contre-amiral sir Borlase Warren à tenter un dernier effort en faveur de la garnison de Porto Ferrajo. Le 14 septembre, il parut devant ce port avec 7 vaisseaux, 8 frégates, 2 brigs et plusieurs canonnières et débarqua 3,000 hommes (1). Après six heures de combat opiniâtre, les-Anglais furent forcés de se rembarquer avec perte de 200 prisonniers et 1,200 tués ou blessés. Une des frégates fut démâtée; 7 chaloupes-canonnières furent coulées et 3 enlevées par des soldats à la nage (2).

La corvette de 8° la Flèche, capitaine Bonamy, que nous avons laissée en relâche en Espagne, au mois de février, fut chassée, le 2 septembre, à son atterrage aux Seychelles, par la corvette anglaise de 18° Victor, capitaine Ralph Collier. Certain d'être atteint avant d'arriver au mouillage, le capitaine Bonamy attendit la corvette ennemie en dehors des récifs et, après l'avoir combattue pendant une heure, il continua sa route. Les avaries des deux corvettes n'avaient porté que dans la voilure et dans le grément. La Flèche entra à Mahé dans la journée du 4; la Sirve et la Chiffonne, dont j'ai précédemment relaté le combat. n'avaient quitté ce port que la veille. Le soir même, le VICTOR mouilla à l'île Sainte-Anne. Le capitaine Bonamy fit de suite des dispositions pour repousser l'attaque probable de cette corvette. Celle-ci entra effectivement dans la rade de Mahé, le 5 à 11<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du matin, en se hâlant sous le seu de la Flèche qui était embossée à toucher terre. Bientôt, le combat s'engagea avec vigueur. A 1º 50°, l'eau entra avec une telle abondance dans la cale de la corvette française, probablement par quelque trou de boulet reçu à la flottaison, qu'il fallut sortir les poudres de la soute.

<sup>(1)</sup> M. William James, The naval history, etc., dit qu'il n'y avait que 0 hommes.

<sup>)</sup> Rapport du général Watrin.

Mais, malgré l'activité que l'on mit à pomper, l'eau gagna toujours. Lorsque le petit nombre de gargousses qu'il avait été possible de monter fut épuisé, le capitaine Bonamy commanda de couper les câbles, jeta la Flèche au plain et en ordonna immédiatement l'évacuation. Il avait à peine quitté le bord, après avoir mis le feu en trois endroits différents, que la Flèche chavira, ayant encore son pavillon flottant à la poupe.

Les chaloupes-canonnières la Tempête et l'Enflammée, capitaines Agasce et Herbelin et 21 bateaux-canonniers formant la huitième division de la flottille, se rendant de Saint Valery à Boulogne, sous la conduite du lieutenant de vaisseau Gréban furent chassés, le 6 septembre, par la corvette anglaise de 24° Dart, capitaine Bolton. Les deux chaloupes se portèrent à la queue de la ligne et soutinrent la canonnade de la corvette pendant plus de deux heures. L'Enflammée ayant reçu à la flottaison un boulet qui pouvait la faire couler sur place, il fallut l'échouer à la côte; le reste de la flottille entra à Boulogne. Cette escarmouche avait eu lieu en vue de 2 frégates et de 2 corvettes anglaises. L'Enflammée fut remise à flot et elle entra à Étaples avec une embarcation anglaise dont elle s'était emparée.

La corvette de 18° le Bull dog, capitaine Girardias, partie de Tarente avec un convoi, et chassée sous le cap Sainte-Marie par 3 frégates anglaises, fit route pour Gallipoli (1) où elle mouilla le 16 septembre. A peine une des frégates eut-elle doublé l'écueil qui forme le mouillage, qu'une partie de l'équipage de la corvette, tout composé d'Italiens, se jeta à la nage. Le Bull dog ne put envoyer qu'une bordée à la frégate ennemie, car celle-ci prit poste sous son

<sup>1)</sup> Petit port de la régence de Tunis, dans l'Est du cap Bon.

arrière d'où elle ouvrit un feu des plus destructifs. La confusion fut bientôt à son comble à bord de la corvette française; les ordres du capitaine et des officiers furent méconnus; et ceux des matelots qui ne s'étaient pas jetés à la mer, se réfugièrent dans la cale. A 7° 30°, le pavillon du Bull dog fut amené: une seconde frégate doublait l'écueil en ce moment. Ce fut alors seulement que deux canons qui constituaient la défense de la rade de Gallipoli tirèrent sur la première frégate. Ce secours tardif ne put empêcher la corvette d'être emmenée par la frégate de 34° Champion, capitaine lord William Steward. Les deux autres étaient la Mercury et la Dorotema.

Le capitaine de frégate Girardias fut déclaré non coupable de la prise de la corvette qu'il commandait.

J'ai déjà eu occasion de citer deux bâtiments anglais qui, sans combattre, s'étaient livrés aux Français. Cette année, ce fut la goëlette de 10° Goze qui amena son pavillon en entrant à Barbette, port de l'Adriatique.

L'Angleterre commençait à sentir la nécessité de prendre quelque repos. La lutte opiniâtre qu'elle livrait à la France depuis neuf années épuisait ses ressources, sans lui faire obtenir le résultat auquel elle prétendait. Après avoir rallié toutes les puissances européennes à sa politique, elle se voyait menacée de se trouver dans l'isolement le plus complet. Les États-Unis, par un traité récent, venaient de se rapprocher de la France; les succès de Bonaparte avaient séparé l'Autriche de l'Angleterre. L'Espagne avait traité avec la République à laquelle elle avait cédé la Toscane. Le roi des Deux-Siciles s'était rangé du côté du plus fort. Le Portugal venait aussi de signer la paix et de défendre l'entrée de ses ports aux vaisseaux anglais. La Russie avait suivi l'impulsion des autres puissances. La

Turquie elle-même, tranquillisée par le traité d'El Arish, renouait avec la République des relations d'amitié qui, depuis l'année 1534, n'avaient été interrompues que par l'expédition d'Égypte. En présence de pareils faits, le Cabinet de Saint-James sentit qu'il lui fallait temporiser et gagner du temps. Le 1° octobre, les préliminaires de paix entre la République française et l'Angleterre furent acceptés à Londres et les deux gouvernements convinrent de cesser immédiatement les hostilités. Le traité définitif fut signé à Amiens le 25 mars de l'année suivante.

## BATIMENTS PRIS, DETRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1801.

ARGLAIS.

| a no | ns.         |                                                             |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|      | ( VENERABLE | Détruit à la côte.                                          |
|      | HANDIPAL    | Pris au combat d'Algésiras.                                 |
| 83   | INVINCIBLE  | Naufragé sur la côte d'Angleterre.                          |
|      | SWIFTSCRE   | Pris par une division.                                      |
| 54   | FORTE       | Naufragéo dans la mer Rouge.                                |
| 4.6  | JASON       | reading of the first trouber                                |
| ••   | / PROSELTTE | Naufragées sur la côte de France.                           |
|      | LOWESTOFFE  |                                                             |
| 60   | Metricen.   | Naufragée dans le golfe du Mexique.<br>Brûlée par accident. |
|      | •           | bruice par accident.                                        |
| •    | NSCOLLAR.   | Prises chacune par une division.                            |
| 275  | Section     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| 20   | •           | Sombrée                                                     |
|      | Bett bin    | Livree par son equipage.                                    |
| 18   | Licen       | Naufragee dans le golfe du Mexique.                         |
| •    | / BONITTAL  | sur l'île de Cuba.                                          |
|      | Scott,      | - sur la côte d'Angleterre.                                 |
| 14,  | 1 max 1     | Sombree.                                                    |
| 16   | A STRIGHTLY | Pris par une division.                                      |
| •••  | SPEEDILL    | The paragraphics.                                           |
| 10   | Regers'     | Naufrago à Quiberon.                                        |
|      |             | FRANÇAIS.                                                   |
| 74   |             | Day no una division                                         |
| 6.7  |             | Pris par une division.                                      |
| *, • | Causse      | Pris à Alexandrie.                                          |
|      | Africane.   | Prise par une frégale.                                      |
|      | Justice     | ·                                                           |
|      | Regeneree.  | Prises a Alexandrie.                                        |
| 12   | Carrere     | Prise par une division.                                     |
|      |             | •                                                           |

dans un port dont les approvisionnements étaient assex pauvres, et les armements s'en étaient ressentis. Le vice-amiral Truguet avait été envoyé à Gadix pour procéder à l'exécution de la clause relative à la cession des vaisseaux. Cet officier général estima les autres vaisseaux espagnols de Cadix impropres au service et, sur sa proposition, l'Espagne consentit à céder le Pelagio et le Conquistador qui se trouvaient à Brest; on donna au dernier le nom français de Conquérant. Le 18 janvier, 3 vaisseaux et 2 frégates firent route pour Saint-Domingue avec le contre-amiral Durand Linois; le départ des autres pour Toulon avec le contre-amiral Dumanoir Lepelley, le 9 février, compléta l'évacuation de Cadix.

La paix d'Amiens ne donna pas à la France le repos sur lequel elle était en droit de compter et qui lui était si nécessaire pour se refaire et se remettre sur un pied à pouvoir faire face aux éventualités à venir. La riche colonie de Saint-Domingue était dans l'anarchie la plus complète. Cet état, provoqué par l'affranchissement des noirs, avait eu pour première conséquence l'occupation d'une partie de l'île par les Anglais. Dès le commencement des troubles de la colonie, plusieurs grands planteurs s'étaient rendus à Loudres pour réclamer l'intervention du Cabinet de Saint-James. La politique de l'Angleterre, encore en paix avec la France, n'avait pu accueillir ce premier recours en protection; mais la déclaration de guerre du 1" février 1793 lui avait fourni le moyen d'accepter, dès le 25 du même mois, les offres renouvelées par des propriétaires français de Saint-Domingue résidant en Angleterre, et des ordres avaient été expédiés en conséquence au général Adam Williamson, gouverneur de la Jamaïque. Un arrangement avait été convenu avec le ministère anglais et M. Venant de Charmilly, envoyé par les habitants de la Grande Anse. L'article premier de cet arrangement pertait que les ha-

| PRCA    | DBEC | DEC | DADTE  | -1802. |
|---------|------|-----|--------|--------|
| B.St. A | URES | DEO | PURIS. | 100E.  |

| 40 | Bravoure            | Détruite à la côte.<br>Prise par une frégate.                            |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 56 | Dédaigneuse         | Prises chacune par une division.                                         |
|    | Sans-Pareille       | Prise par un vaisseau.<br>Détruite à la côte.                            |
| 18 | Curieuse            | Prise par une corvette.                                                  |
| 16 | Aurore."            | Times dimension has and modern.                                          |
|    | orvelles: Chevrette | Enlevée par des <b>emba</b> rcations.<br>Naufragé sur la côte de France. |

<sup>\*</sup>L'astérique indique un bâtiment pris à l'ennemi.

266

#### RECAPITULATION.

|          |                                    | Pris.             | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendiés. | TOTAL. |
|----------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|--------|
| ANGLAIS  | Valsseaux                          | <del>2</del><br>1 | 3<br>5                       | »<br>1     | 4 7    |
|          | férieurs                           |                   | 6                            | , a        | 10     |
| FRANÇAIS | Vaisseaux                          | 3                 | »                            | , н        | 2      |
|          | Fregates.                          | 8                 | 1                            | ) x        | •      |
|          | Bâtiments de rangs in-<br>férieurs | 5                 | ż                            | 30         | 7      |

### ANNÉE 4802.

La signature de la paix permit de faire sortir de Cadix les bâtiments que les circonstances avaient réunis dans ce port. C'étaient d'abord les 6 vaisseaux de 7½ cédés par l'Espagne à la France en vertu du traité d'alliance conclu dans le courant de l'année 1800. Un seul de ces vaisseaux, le Saint Antoine, avait pu être armé avant la cessation des hostilités et il avait été pris par les Anglais; 3 autres, le San Genaro, l'Intrépide et l'Atlante étaient en armement; mais l'arrivée de la division du contre-amiral Linois, après le combat d'Algésiras, avait créé de nombreux embarras

dans un port dont les approvisionnements étaient assez pauvres, et les armements s'en étaient ressentis. Le vice-amiral Truguet avait été envoyé à Gadix pour procéder à l'exécution de la clause relative à la cession des vaisseaux. Cet officier général estima les autres vaisseaux espagnols de Cadix impropres au service et, sur sa proposition, l'Espagne consentit à céder le Pelagio et le Conquistador qui se trouvaient à Brest; on donna au dernier le nom français de Conquérant. Le 18 janvier, 3 vaisseaux et 2 frégates firent route pour Saint-Domingue avec le contre-amiral Durand Linois; le départ des autres pour Toulon avec le contre-amiral Dumanoir Lepelley, le 9 février, compléta l'évacuation de Cadix.

La paix d'Amiens ne donna pas à la France le repos sur lequel elle était en droit de compter et qui lui était si nécessaire pour se refaire et se remettre sur un pied à pouvoir faire face aux éventualités à venir. La riche colonie de Saint-Domingue était dans l'anarchie la plus complète. Cet état, provoqué par l'affranchissement des noirs, avait eu pour première conséquence l'occupation d'une partie de l'île par les Anglais. Dès le commencement des troubles de la colonie, plusieurs grands planteurs s'étaient rendus à Loudres pour réclamer l'intervention du Cabinet de Saint-James. La politique de l'Angleterre, encore en paix avec la France, n'avait pu accueillir ce premier recours en protection: mais la déclaration de guerre du 1" février 1793 lui avait sourni le moven d'accepter, dès le 25 du même mois, les offres renouvelées par des propriétaires français de Saint-Domingue résidant en Angleterre, et des ordres avaient été expédiés en conséquence au général Adam Williamson, gouverneur de la Jamaïque. Un arrangement avait été convenu avec le ministère anglais et M. Venant de Charmilly, envoyé par les habitants de la Grande Anse. L'article premier de cet arrangement pertait que les habitants de Saint-Domingue n'ayant pas la possibilité de recourir à leur légitime souverain pour les délivrer du joug qui les opprimait, ils invoquaient la protection de sa Majesté Britannique et lui prêtaient serment de fidélité.

Sachant combien la mesure de l'affranchissement des noirs avait rallié l'opinion créole à la cause anglaise, le gouverneur Williamson s'était d'abord contenté d'envoyer un faible corps de troupes qui débarqua à Jérémie, au mois de septembre 1793. Les portes du Môle Saint-Nicolas furent ouvertes au commodore Ford, et les Anglais devinrent ainsi maîtres de la plus forte place de l'île. Le pavillon de la Grande-Bretagne y remplaça celui de la France. Les Anglais trouvèrent dans le dernier port 200 canons et 200 milliers de poudre qui formaient la totalité de l'approvisionnement de la colonie. A la fin de l'année, les paroisses de Jean Rabel, de Saint-Marc, d'Arcahaye, de Boncassin et la province de Léogane reconnurent également la domination anglaise. Le 2 février 1794, les Anglais s'emparèrent du poste du cap Tiburon.

L'état critique de Saint-Domingue n'avait fait que s'accroître lorsque, appelés par le Directoire à combattre les ennemis de la France, les noirs purent compter et apprécier leurs forces. Désigné par le gouvernement pour commander en chef l'armée de Saint-Domingue, nommé ensuite gouverneur général à vie. Toussaint Louverture dont l'influence conservait seule cette riche colonie à la métropole, Toussaint sentait son ambition grandir avec sa puissance et, à la fin de 1801, il était en quelque sorte maître absolu dans l'île. Conformément à la convention passée entre lui et le commandant en chef des forces anglaises, le 9 mai 1798, celles-ci avaient complétement évacué les points qu'elles occupaient. Mais pendant cette courte occupation de quatre ans et huit mois, le gouverneur anglais qui avait bientôt vu l'impossibilité d'annexer cette belle colonie aux autres possessions de la Grande-Bretagne, avait travaillé à accélérer sa destruction. Pour arriver à ce

résultat, il avait dépensé 8,270,000 livres sterling—près de 207,000,000 de francs — (1).

Bonaparte voulut profiter de la paix pour rendre à la France son ascendant, et faire rentrer cette colonie révoltée dans le devoir. De nombreux préparatifs furent ordonnés dans tous les ports. Le vice-amiral Villaret Joyeuse, qui commandait toujours l'escadre de Brest, partit le 14 décembre 1801, avec 15 vaisseaux et 6 frégates portant 8,263 hommes de troupes et le général Leclerc pommé commandant en chef de l'expédition. L'armée navale était composée des vaisseaux l'Océan, le Mont Blanc, le Patriote, le Wattigny, le J.-J. Rousseau, le Jemmapes, le Gaulois, la Révolution, le Duquesne et le Cisalpin. Les quatre derniers n'avaient de canons que sur les gaillards. et que le nombre d'hommes indispensable pour manœuvrer. Les frégates étaient : la Fraternité, la Fidèle, la Furieuse, la Sirène, la Précieuse; la goëlette la Découverte faisait aussi partie de l'armée. Les vaisseaux espagnols Neptuno, sur lequel le lieutenant général Gravina avait son pavillon; San Francisco de Paula, San Francisco de Asis, San Pablo, Guerrero; la frégate Soledad et le brig Vigilante complétaient l'armée navale. Quelques jours après le départ, le Duquesne et le Neptuno furent obligés de relacher, le premier à Cadix, l'autre au Ferrol. Cette armée navale se dirigea d'abord sur Belle-lle où les divisions de Lorient et de Rochefort, commandées par les contreamiraux Delmotte et Latouche Tréville devaient se réunir à elle. Le premier rallia seul avec le vaisseau le Scipion, la frégate la Cornélie, la corvette la Mignonne et le brig la Pelagie. La division de Rochefort, composée des vaisseaux le Héros, le Foudroyant, le Duguay-Trouin, l'Argonaute, l'Angle; des frégates la Guerrière, l'Uranie, la Clorinde, l'Embuscade, la Franchise et de la corvette la Bayonnaise, rejoignit l'armée devant Saint-Domingue. Le 9 janvier 1802,

<sup>11,</sup> Barport du comité des Anances, 1998 à 1906.

le contre-amiral Ganteaume partit de Toulon avec les vaisseaux l'Indivisible, le Dix-Août, le Jean Bart, la Constitution et la frégate la Créole: le vaisseau le Banel et la corvette la Mohawk, tous deux armés en flûte. Quelques jours après, le Banel, commandé par le lieutenant de vaisseau Callamand, se perdit auprès d'Oran, sur la côte Nord d'Afrique. Les contre-amiraux Durand Linois, Bedout, Damanoir Lepelley et Emeriau partirent successivement de Cadix, de Brest, de Flessingue et de Toulon. Trois vaisseaux hollandais et une corvette se rendirent aussi à Saint-Domingue; la frégate la Poursuivante, capitaine Lhermite (Pierre), avait été adjointe à cette division. Tous ces bâtiments portaient des troupes. Le temps que ces diverses divisions perdirent à se chercher et à s'attendre, fit que le ralliement général sur la côte de Saint-Domingue dura plusieurs semaines, et l'effet moral que pouvait produire l'apparition subite de forces aussi considérables fut manqué; par suite, la crise qu'on redoutait eut le temps de fomenter. Toussaint Louverture refusa aux vaisseaux l'entrée de la rade du Cap Français, et il répondit au général en chef que le sort des armes ne ferait entrer l'armée française que dans une ville en cendres. On sait qu'il ne tint que trop bien sa parole. Au moment où l'armée navale donna dans les passes, la ville du Cap Français fut livrée aux flammes. Quelques jours après, la division du contre-amiral Linois mouilla sur cette rade: le vaisseau le Desaix se perdit en entrant; le San Genaro s'échoua: on l'envoya se réparer à la Havane, où les vaisseaux espagnols se rendirent aussi dès qu'ils eurent déharqué leurs troupes.

Les habitants de la Guadeloupe avaient imité ceux de Saint-Domingue; ils s'étaient insurgés contre l'autorité de la métropole. L'amiral Villaret Joyeuse avait mission de faire rentrer cette colonie dans le devoir. Mais les événements ne marchèrent pas à Saint-Domingue aussi vite que le gouvernement l'avait supposé; il fallut faire la conquête

de cette ile, et le commandant des forces navales ne put remplir la deuxième partie de ses instructions. La restauration de Saint-Domingue était, en effet, le grand objet d'intérêt public pour lequel devaient être dirigés tous les mouvements de l'armée navale. La marine ne négliges rien pour remplir cette mission importante; tous les ports de la colonie furent soumis, les côtes gardées, les communications rendues faciles sur tous les points du littoral. Le contre-amiral Magon, auquel incomba plus particulièrement ce service, préserva de la destruction les quartiers de Mariboroux, de Vallière, d'Onaninthe et contribua à la prise du fort Liberté. L'armée française occupa bientôt tout le pays depuis Léogane jusqu'aux Gonaïves, et poursuivit le général noir Dessalines dans les montagnes de l'Artibonite. Mais pendant qu'on se battait dans l'intérieur de l'île, les généraux Toussaint Louverture et Christophe, réunissant quelques troupes et des milliers de cultivateurs noirs, tombèrent sur les environs de la ville du Cap Français et incendièrent toutes les habitations. Dépourvu de forces suffisantes pour défendre la ville, le général qui commandait dans cette partie de l'île demanda à l'escadre tous ses artilleurs et 1200 matelots qui lui furent d'un grand secours. L'espèce d'abandon dans lequel cette ville avait été laissée provenait de ce que le général en chef avait compté sur l'arrivée prochaine de la division hollandaise. Mais le vice-amiral Hartsinck avant relaché à Ténériffe, ne mouilla que le 3 avril sur la rade du Cap Francais, et ce retard priva la ville des renforts qu'on lui réservait et dont elle avait un besoin pressant. La division hollandaise partit de suite pour les États-Unis. Cependant les combats se multipliaient et les ravages de la sièvre jaune devenaient effrayants; les équipages des bâtiments n'étaient pas exempts de cette terrible maladie. Afin de ne pas afficher les pertes que l'on faisait, il fallut renoncer à rendre les derniers bonneurs aux victimes de ce terrible fléau. Des renforts devenaient indispensables, et au lieu de

songer à détacher quelques milliers d'hommes pour faire rentrer la Guadeloupe dans le devoir, ainsi que cela avait été prescrit, il fallut au contraire en demander à la France. Mais les ressources de la marine étaient épuisées, et si l'on voulait des secours, il fallait aller les chercher. Le 20 avril, le vice-amiral Villaret quitta Saint-Domingue, laissant le commandement des forces navales au contre-amiral Latouche Tréville qui conserva seulement 4 vaisseaux, 9 frégates, 5 corvettes et quelques bâtiments légers.

Ouoique la soumission de Toussaint Louverture eût mis le général Leclerc en possession de la colonie, on ne tarda pas à éprouver une pénurie de subsistances inquiétante dans un pays ravagé par le fer et par la slamme. Bientôt aussi, des soupçons sur la fidélité de Toussaint Louverture nécessitèrent son arrestation, et il fut envoyé en France sur le vaisseau le Héros. L'enlèvement de ce général ne produisit pas dans la colonie la secousse à laquelle on avait lieu de s'attendre; mais des symptômes d'insurrection se manifestèrent, lorsque l'anéantissement dont l'armée semblait menacée par l'épidémie fit ordonner le désarmement des noirs. Des bandes d'insurgés parcoururent l'île et, tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, ils virent augmenter avec la résistance le nombre de leurs partisans. Le 1" novembre, le général Leclerc succomba à l'épidémie: le général Rochambeau le remplaça dans le commandement de l'armée. Des renforts arrivèrent de France dans le courant de l'année. Quant au nombre des bâtiments affectés à cette station, il alla sans cesse en diminuant, le commandant en chef ayant recu l'ordre formel de ne garder que ceux dont il aurait le plus strict besoin. Je n'ai pas à raconter ici cette guerre désastreuse de Saint-Domingue. Je n'entrerai pas davantage dans le détail des services que la marine rendit pendant cette triste expédition. On conçoit combien ils durent être nombreux et variés dans un pays où il n'existait pas une route, dans une guerre où il fallait attaquer des villes placées sur le

bord de la mer, transporter incessamment des troupes d'un point à un autre, empêcher le débarquement des armes et des munitions, et protéger le cabotage contre les exactions des indigènes. L'attaque du fort Liberté, celles du Port de Paix, de Léegane et du Petit Goave, montrèrent que la coopération de la marine était indispensable.

Après treize mois d'une domination incertaine dont la contestation enlevait chaque jour une partie des enfants et du patrimoine de la France, la réunion des Anglais aux • noirs révoltés détermina l'abandon successif de la partie française de la colonie. L'évacuation du Cap Français, dernier réduit de l'expédition, eut lieu le 28 novembre 1803. La partie espagnole resta cependant encore sous la garde de quelques militaires à la tête desquels se trouvait le général de division Ferrand. Quatre années s'étaient écoulées sans que la France, absorbée par ses luttes continentales, semblat se souvenir qu'à l'entrée du golfe du Mexique, une poignée de nationaux, abandonnés à euxmêmes entre un ennemi terrible et l'Océan sillonné par les croisières d'un autre ennemi plus humain, mais plus redoutable, attendaient de la métropole un signe d'encouragement. Leur position s'était encore compliquée depuis l'invasion de l'Espagne par les armées françaises. Une insurrection contre laquelle le général Ferrand marcha avec 500 hommes fut la fin de notre domination dans l'Est. Nos troupes furent enveloppées et mises en déroute; le général Ferrand se brûla la cervelle sur le champ de bataille, et les quelques détachements français disséminés dans la colonie se replièrent dans Santo Domingo, place maritime qui n'était protégée que par un mauvais mur d'enceinte, mais que le général de brigade Barquier se mit en tête de défendre contre les efforts combinés des insurgés et de la croisière anglaise. La famine vint à bout de ce que les combats, la fatigue et les maladies n'avaient pu obtenir. Après huit mois, onze sorties, onze batailles,

18

onze victoires, le général Barquier proposa une capitulation au commandant de la croisière anglaise. Cette capitulation fut acceptée. La garnison sortit de la ville avec les honneurs de la guerre et fut conduite en France aux frais de la Grande Bretagne. Voici l'allocution que le majorgénéral sir Hugh Lyle Carmichael adressa à ses troupes en prenant possession de la place. « Soldats, vous n'avez « pas eu la gloire de vaincre la brave garnison que vous « remplacez; mais vous allez reposer vos têtes sur les « mêmes pierres où d'intrépides soldats venaient se dé-« lasser de leurs travaux glorieux après avoir bravé les a horreurs de la faim et les dangers de la guerre. Que « ces grands souvenirs impriment dans vos cœurs des sen-« timents de respect et d'admiration pour eux, et souvenez-« vous que, si vous suivez un jour cet exemple, vous « aurez assez fait pour votre gloire. »

Le général Pamphile Lacroix, chef d'état-major de l'armée expéditionnaire, a fixé ainsi la force de l'armée de Saint-Domingue. Selon lui,

| •                                                                   | beimmes.    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Brest expédia 15 vaisseaux, 9 frégates ou corvettes et 3 transports |             |
| arec                                                                | 6 6C C      |
| Lorient, 1 vaisseau, 1 fregate, 2 corvettes                         | <b>90</b> 0 |
| Rochefort, 6 vaissoaux, 6 frégales, 4 corvettes                     | 3 660       |
| Toulon, & vaisseaux, 1 fregate, 1 corvette, 1 transport             | 4.200       |
| Cadix, 3 vaisseaux, 3 frégates                                      | 2.500       |
| Le Havre, & frégates                                                | 1.500       |
| La Hollande, 4 vaisseaux, 1 fregate                                 | 1.600       |
| Brest, second départ, 3 vaisseaux                                   | 1.400       |
| Le Conquérant et le Pelagio apportèrent                             | 1.600       |
| Le Formidable, V Annibal, V Intrépide                               | 2.100       |
| Convois du Vaulour et du Loli                                       | 4.570       |
| Quatre transports                                                   | 1.961       |
| Artillerie de marine                                                | 4.000       |
| Total                                                               | \$4.951*    |

Plus de 25,000 hommes avaient devancé le général Leclerc dans la tombe; à sa mort, il n'y avait plus que 2,200 combattants; 7,500 malades encombraient les hôpitaux. Ces débris périrent presque en totalité. Il en fut de même de la population créole, et de 20,000 autres hommes

arrives à Saint-Domingue dans les treize derniers mois de la domination de la France (1).

J'ai déjà dit que la colonie de Saint-Domingue ne fut pas la seule dont la France eut à s'occuper à cette époque. La Guadeloupe appela aussi son attention: l'émancipation des noirs, et la forme du gouvernement de la métropole, avaient eu pour résultat l'insurrection de la population entière de cette île qui s'était détachée de la France. Le capitaine-général Lacrosse avait dû quitter le pays, au commencement du mois de novembre 1800, sur un navire danois par lequel il s'était fait conduire auprès du commandant en chef de l'escadre anglaise, contre-amiral Duckworth. Celui-ci l'avait retenu prisonnier et l'avait mis sur un vaisseau qui devait le conduire en Angleterre. A la nouvelle des négociations de la paix d'Amiens, le contre-amiral Lacrosse avait obtenu d'être débarqué à la Dominique.

Lorsque l'on connut en France les difficultés que le général Leclerc rencontrait à Saint-Domingue, ordre fut donné au général Richepanse d'aller faire rentrer la Guadeloupe dans le devoir. Cet officier général et les troupes qu'il commandait furent embarqués sur deux vaisseaux et quatre frégates aux ordres du contre-amiral Bouvet (François). Arrivée à la Guadeloupe, le 4 mai, cette division coopéra puissamment à la réussite de l'expédition.

<sup>1)</sup> J'ai anticipé sur les événements, afin de donner de suite un aperça de cette expédition et n'avoir plus à y revenir, qu'alors qu'elle se rapportera directement à la marine qui, elle aussi out sa part de désastre dans son personnel et dans son matériel.

# BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1802.

|      | •               | ANGLAIS.                                          |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Cano | ns.             |                                                   |
| 60   | Assistance      | Naufragé sur la côte de France.                   |
| 18   | Scout           | Sombrés en mer.                                   |
| 14   | FLY             |                                                   |
|      | 7               | rançais.                                          |
| 78   | Desaix          | Naufragé à Saint-Domingue.                        |
| - \$ | Banel, en flûte | - sur la côte Nord d'Afrique                      |
| 40   | Cocarde         | Naufragée sur la côte d'Espagne.  — aux Antilles. |
| ₩.   | Consolante      | — aux Antilles.                                   |
| 16   | Citouenne       | - sur la côte de France.                          |

### RECAPITULATION.

|                                                        | Pris.    | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendi <b>és.</b> | TOTAL. |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------|
| ANGLAIS Vaisseaux<br>Frégates<br>Bâtiments de rangs in | ))<br>)) | 1 *                          |                    | 1      |
| férieurs                                               | . »      | 2                            |                    |        |
| FRANÇAIS Valsseaux Frégates                            |          | 2                            |                    | •      |
| férieurs                                               |          | 1                            | •                  | 1      |

## RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES BATIMENTS PRIS, **DÉTRUITS** OU INCENDIES DE 1793 A 1803.

|          |                                     | Pris.    | Détruits<br>ou<br>naufragés, | lacendiés     | TOTACE.           |
|----------|-------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|-------------------|
| ANGLAIN  | Vaisseaux                           | 6<br>8   | 15<br>33                     | 7<br><b>9</b> | 26<br>45          |
| FRANÇAIS | ferieurs                            | ±8<br>33 | 51                           |               | •                 |
| rangara. | Frégates.<br>Bâtiments de rangs in- | 72       | 20<br>29                     | i             | 57<br>1 <b>02</b> |
|          | férieurs                            | 105      | 32                           | 1             | 136               |

## ANNÉE 1803.

La paix était à peise signée que, de part et d'autre, on se disposait à la guerre. D'un côté, l'Angleterre voyait avec envie la France s'emparant de l'îte d'Elbe et du Piémont, et organisant de nouveaux départements au delà des Alpes; cette puissance y trouya un prétexte pour déchirer un traité que le vœu national, les difficultés des finances, et les défaites de ses alliés l'avaient forcée de souscrire. La France, d'un autre côté, se plaignait de ce que les stipulations du traité d'Amiens n'étaient pas exécutées par la Grande-Bretagne qui maintenait des troupes à Malte et en Égypte.

Les nombreux armements faits dans les ports de France et de Hollande inquiétaient aussi l'Angleterre. Aussitôt que la reprise des hostilités était devenue imminente, le gouvernement avait songé à reprendre les préparatifs que la paix lui avait fait abandonner. Le projet de descente en Angleterre avait été de nouveau élaboré, et l'ordre avait été donné d'armer de suite les chaloupes-canonnières et les bateaux-canonniers qui se trouvaient dans les ports. La Hollande s'engagea à fournir 5 vaisseaux, 5 frégates et les batiments de flottille nécessaires au transport de 35,000 hommes et de 1,500 chevaux. Après un échange de notes entre les deux gouvernements, l'ambassadeur d'Angleterre quitta Paris au mois de mai, et le Cabinet de Saint-James ordonna de mettre embargo sur tous les navires français et hollandais qui étaient dans les ports de la Grande-Bretagne. Comme représailles, le Premier Consul fit arrêter tous les Anglais qui se trouvaient sur le territoire de la France.

Dès que la rupture fut dénoncée, une commission fut chargée de parcourir tous les arrondissements maritimes; d'y choisir les bateaux de pêche, les barques de cabotage et les navires du commerce ne calant pas plus de 2-.270, en un mot, tous les navires capables de devenir éléments de flottille. Ces navires étaient armés à mesure qu'ils étaient achetés.

Par un mouvement électrique, les déparetments, les grandes villes offrirent des bateaux, des corvettes, des frégates et même des vaisseaux. Paris vota un vaisseau de 120 canons: Lyon, un vaisseau de 100: Bordeaux, un vaisseau de 80; Marseille, un vaisseau de 74. Le département du Loiret fit construire et armer une corvette de 30 canons: Le département de la Côte-d'Or fit hommage de 100 pièces de canon. La République italienne offrit les fonds pour construire 2 frégates et 12 chaloupes-canonnières. Enfin. en comprenant les bateaux, les toiles, les fonds alloués, etc.. on arriva à une ressource imprévue de 40 millions. Au mois de juin, 100 nouvelles chaloupes-canonnières, 300 bateaux-canonniers, et 300 péniches furent mis sur les chantiers dans tous les ports, depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne. Les ports situés dans les rivières durent aussi contribuer à ces travaux; et le quai d'Orsay, à Paris, devint un chantier de la marine militaire. La réquisition dont fut frappée la marine du commerce donna, dans les trois premiers arrondissements, 88 grands bateaux et 38 moyens; 318 transports; 88 hateaux de cabotage: 140 navires de cinquante à cent tonneaux; 350 chaloupes de pèche. Cette partie de la flottille était estimée ponvoir porter 12,940 hommes et 5,296 chevaux.

Les préparatifs de défense n'étaient pas moins grands de l'autre côté du détroit, et la déclaration de guerre les fit prodigieusement activer. Une grande quantité de petits navires stationnèrent sur toutes les parties accessibles de la côte, et plusieurs grands bâtiments, qui n'étaient plus capables de tenir la mer, y furent placés comme batteries flottantes. Des tours furent construites sur le littoral, et en outre de son armée régulière, la Grande-Bretagne arma 0,000 hommes de milices, enrôla tous les marins du

commerce pour sa flottille, et tous les habitants des côtes, comme défenseurs du rivage. Au milieu du canal et sur les côtes de France, l'Angleterre établit des croiseurs prêts à se porter sur la flottille française aussitôt qu'elle paraîtrait. L'amiral lord Keith fut nommé au commandement en chef de l'escadre des Dunes. Le blocus des ports de Flessingue et d'Ostende fut confié à sir Sidney Smith. Le capitaine Dudley Olivier fut placé devant le Havre. Le contre-amiral Louis surveillait Boulogne avec une forte division. Le vice-amiral Nelson fut nommé au commandement de l'escadre de la Méditerrance, et lord Cornwallis prit celui de l'escadre de l'Océan.

Le 7 septembre, le vice-amiral Bruix fut nommé amiral de la flottille; il avait sous ses ordres les contre-amiraux Magon et Émeriau. Le capitaine de vaisseau Lafond fut designé comme chef d'état-major général. L'organisation d'un nombre aussi considérable de navires ne fut pas chose facile. On donna d'abord des noms de ville aux prames, grands bateaux de 35m.720 de longueur sur 8m.118 de largeur et 2m.652 de creux, portant 12 canons de 24 ou de 18. Elles reçurent 33 hommes d'équipage, y compris les officiers. Elles étaient mâtées et voilées comme les corvettes.

Les chaloupes canonnières furent nommées bateaux de première espèce et désignées numérativement. Commandées par un enseigne de vaisseau, elles avaient 2 aspirants et 26 marins, outre 26 soldats de garnison, dont un lieutement. Elles étaient gréées en brig et pouvaient porter une compagnie de 100 hommes d'infanterie avec état-major, armes et munitions.

Les bateaux-canonniers, devenus bateaux de deuxième espèce, requirent des numéros simples. Le commandement en fut donné aux aspirants et aux chefs de timonerie (1);

<sup>1,</sup> Un arrête du quatrième jour complementaire de l'an XI :81 septembre 1405) décida qu'ils seraient commandés par des enseignes de Taisseau entretenus

leur équipage comprenait 6 hommes et 15 soldats. Leur voilure était celle des lougres. Ils étaient destinés à porter en même temps de l'infanterie et de l'artillerie de campagne. A cet effet, en outre du canon de 24 qu'ils avaient sur l'avant, on leur donna une pièce de campagne toute montée à l'arrière. Une petite écurie, pour deux chevaux d'artillerie, fut établie au centre de la cale.

L'équipage des caïques était de 6 hommes. C'étaient de grandes chaloupes à l'espagnole, portant un canon de 24 derrière.

Les péniches avaient 19<sup>m</sup>. 180 de long; leur pont était mobile. On les affecta au service des bateaux de première et de deuxième espèce; elles ne reçurent pas de nom. Leur équipage était de cinq hommes. Elles étaient voilées en lougre et pouvaient porter 60 soldats.

Les corvettes de pêche, qui ne devaient d'abord recevoir qu'un canon de 24, en prirent un second et quelques-unes un troisième de 6 ou de 4.

L'artillerie des paquebots, destinés au service du Premier Consul et à celui des commandants en chef de la flottille et de l'armée de terre, varia de 4 à 8 canons.

On n'arriva pas à la perfection de prime abord; l'armement des bateaux de première espèce fut changé ou plutôt, il fut rendu régulier. Ceux qui avaient 3 pièces de 24 remplacèrent celle de l'arrière par un canon de 18 et ceux qui n'avaient que du 18 prirent deux canons de 24; tous ajoutèrent deux caronades de 36 à leur armement. Le tiers des péniches prit sur l'avant un obusier de 0.16 °/m à pivot et les autres, une pièce de campagne de 4. également à pivot; toutes avaient un obusier de 0.12 °/m sur l'arrière. Elles cessèrent d'être attachées aux bateaux de première et de deuxième espèce, pour former une flottille distincte qui fut partagée en divisions de 36 péniches; chaque division avait quatre sections. Les divisions étaient commandées par un capitaine de frégate ou par un lieutenant vaisseau.

Un arrêté du 26 novembre donna une nouvelle organisation à la flottille, et désigna les officiers qui devaient en faire partie. 18 bateaux de première espèce constituèrent une division et deux sections. Le même nombre de bateaux de deuxième espèce forma une division, mais celle-ci avait quatre sections.

L'activité dans les ports de l'Océan n'était pas moins grande que celle déployée dans les ports de la Manche. Brest armait 20 vaisseaux et toutes les frégates, corvettes et avisos en état d'aller à la mer. Au mois de novembre, le vice-amiral Truguet prit le commandement de cette armée navale avec le titre d'amiral; les contre-amiraux Dordelin (Joseph) et Missiessy furent placés sous ses ordres. Les vaisseaux qui la composaient étaient : le Vengeur de 124°; le Républicain, l'Invincible de 114; le Foudroyant, l'Alexandre de 86; l'Impétueux, l'Éole, l'Ulysse, le Diomède, le Conquerant, l'Aquilon, le Jean Bart, le Wattigny, le Tourville, le Vétéran, le Cassard, le Jupiter, le Finistère, le Battare et le Brave de 78.

A Rochefort, le contre-amiral Villeneuve fut désigné pour commander une division qui, par la réunion d'une seconde venue de Lorient avec le contre-amiral Émeriau, se trouva composée des vaisseaux le Majestueux, le Magninum, le Jemmapes et des frégates l'Infatigable, la Cybèle, la Glorre et la Didon.

Sur la rade de Toulon, les vaisseaux le Formidable, l'Indomptable, l'Atlas, le Berwick, l'Intrépide, le Mont Blanc et le Scipion, étaient sous les ordres du contre-amiral Latouche Tréville.

Nous verrons bientôt la destination que le Premier Consul comptait donner à ces vaisseaux, dont la coopération était nécessaire à la réussite de la grande expédition qu'il méditait.

L'année 1803 venait de commencer. Il n'y avait pas encore un an que le traité d'Amiens était signé et déjà, ainsi 4:

que je l'ai dit plus haut, on entrevoyait, comme certaine, la rupture de la paix avec l'Angleterre. Le gouvernement français se rappelant alors l'état d'abandon dans lequel il avait laissé celles de ses colonies de l'Inde qui lui avaient été restituées à la paix, et dont il n'avait même pas encore repris possession, le gouvernement fit partir de Brest, le 6 mars, une division avec des troupes, des munitions et des approvisionnements. Cette division, commandée par le contre-amiral Durand Linois, était composée comme îl suit:

Deux transports la suivaient.

Le lieutenant général Decaen, nommé gouverneur-général des établissements français à l'Est du cap de Bonne-Espérance, avait pris passage sur le Marengo. La Belle-Poule fut envoyée en avant pour annoncer au gouverneur de la colonie du Cap de Bonne-Espérance le passage de la division; mais, assaillie par un coup de vent en vue de la ville de ce nom, cette frégate se dirigea sur Foulpointe de Madagascar. Le capitaine Bruillac y sit de l'eau et, continuant sa route, il mouilla à Pondichéry, le 26 juin. Le reste de la division arriva le 11 juillet sur cette rade, après avoir touché au Cap de Bonne-Espérance. Ce fut en vain. qu'aussitôt arrivé, le contre-amiral Linois demanda qu'on lui remtt Pondichéry: le commandant anglais s'y refusa, prétextant qu'il était sans instruction à cet égard ; l'amiral expédia la Sémillante à Madras pour demander des explications. Les Français étaient à peine à l'ancre, que le contre-amiral anglais Peters Rainier arriva à Pondichery avec les vaisseaux

Le 12 juillet, le brig de 16° le Bélier, capitaine Hulot, apporta de France la nouvelle de la reprise prochaîne des hostilités et, au contre-amiral Linois, l'ordre de se rendre sans retard à l'Île de France: la division française mit à la voile pendant la nuit. Peu de temps après son arrivée dans cette colonie, le commandant en chef reçut l'annonce de la rupture de la paix; ce fut le capitaine Halgan, de la corvette de 20° le Berceau, qui en apporta la nouvelle.

La conservation des possessions hollandaises importait pour ainsi dire autant à la France que celle de ses propres colonies. Aussi le gouverneur-général crut-il devoir s'occuper de suite de leur désense et, dans ce but, il chargea le contre-amiral Linois de transporter des troupes à Batavia. Cet officier général appareilla, le 8 novembre, avec le Marengo, la Belle-Poule, la Sémillante et le Bélier. Le but principal de sa sortie était cependant l'enlèvement d'un convoi anglais que l'on savait devoir partir prochainement de Chine. La division débuta par détruire les établissements anglais de Bencoolen, 5 navires qui s'y trouvaient furent capturés; 2 d'entre eux étaient des vaisseaux de la Compagnie. Le contre-amiral Linois mouilla le 12 décembre à Batavia, et reprit la mer après une relache de dix-sept jours. A la fin du mois de janvier 1804, sa division était devant l'île Pulo Aor. à l'entrée des mers de Chine.

Aussitôt que la paix avait été signée, le Premier Consul, en vue de rendre à la France la prépondérance que pouvait lui avoir fait perdre l'éloignement de toute force navale, avait ordonné d'envoyer sur la côte Nord d'Afrique une division dont le commandement fût donné au contre-amiral Leissegues. Cette division, composée des vaisseaux

de 78° le Duquesne et le Scipion, de la corvette la Tactique et du brig le Furet, était sortie de Toulon le 28 juillet 1802 et s'était d'abord rendue à Alger. Sa présence avait produit l'impression la plus vive sur le dey, qui prit l'engagement de faire respecter le pavillon français, méconnu plusieurs fois par ses corsaires. D'Alger, le contre-amiral Leissegues s'était rendu à Tunis, quoique la France n'y eût aucune réparation à exiger. Ce voyage n'avait d'autre but que de cimenter, par une grande démonstration, les liens d'amitié qui unissaient les deux puissances. La division était ensuite retournée à Toulon qu'elle avait quitté après un court séjour, pour accompagner le général Brune, nommé ambassadeur à Constantinople, et montrer le pavillon dans l'Archipel du Levant. Les événements nécessitèrent bientôt la rentrée de cette petite division; le capitaine Berthelin, du brig l'Arabe, fut chargé d'en porter l'ordre au contreamiral Leissegues. Peu de jours après la reprise des hostiftés, ce brig fut capturé par la frégate anglaise MAIDSTORE, à quelques milles dans l'Ouest de la Sardaigne. La division rentra sans avoir été inquiétée.

Quoique l'ambassadeur d'Angleterre eût quitté Paris, on ignorait encore quelle serait la conséquence de cette détermination, lorsqu'on apprit que les Anglais avaient commencé les hostilités en s'emparant d'un bâtiment de guerre français. Ce bâtiment était le lougre de 14° l'Affronteur, capitaine Duthoya, qui escortait un convoi sur la côte de Bretagne. Chassé près de Brest, le 18 mai, par la frégate anglaise de 44° Doris, capitaine Pearson, de l'escadre de l'amiral Cornwallis, le capitaine Duthoya engagea un combat dont le résultat ne pouvait être incertain. Le pavillon de l'Affronteur ne fut cependant amené qu'après une noble résistance, et alors que son capitaine eût été tué.

Malgré la diminution incessante des forces navales sta-

tionnées à Saint-Domingue, le mauvais état de l'Embuscade, capitaine Fradin, nécessita le renvoi de cette frégate en France dans le courant du mois de mai. Elle appareilla du Port-au-Prince, avec la frégate la Franchise, capitaine Jurien, qui reçut l'ordre de l'accompagner. A la hauteur des Bermudes, le capitaine Fradin signals liberté de manœuvre et les deux frégates continuèrent leur route isolément.

Le 28 mai, à 120 milles dans le N.-O. du cap Ortegal d'Espagne, l'Embuscade rencontra le vaisseau anglais à trois ponts Victory, capitaine Samuel Sutton, qui lui tira deux coups de canon à boulet. Surpris d'une semblable agression, le capitaine Fradin envoya un officier à bord du vaisseau : il y apprit la déclaration de guerre. Résister à un vaisseau de 120 canons avec une frégate de 36 qui avait laissé la moitié de son artillerie à Saint-Domingue, et qui n'avait que 136 hommes d'équipage, était chose impossible : le pavillon de l'Embuscade fut amené.

La frégate de A0° la Franchise fut poursuivie le même jour, par une division de l'escadre de l'amiral Cornwallis. Cette frégate avait 10 de ses canons dans la cale, et son équipage était réduit à 187 hommes : son pavillon fut amené.

Le brig de 6° l'Impatient, capitaine Arnous, se rendait à Rochefort avec une jolie brise de S.-O. et un temps brumeux lorsque, le 29 mai à 10° du soir, à 150 milles dans l'Ouest de la tour de Cordouan, il se trouva sous la volée de la frégate anglaise NAIADE, capitaine Wallis, qui lui envoya une décharge de mousqueterie et lui cria d'amener. Le capitaine Arnous prit de suite les amures à tribord; il fut chassé par la frégate qui lui tira encore quelques coups de fusil et qui fit ensuite jouer son artillerie. Atteint à minuit, et sommé une seconde fois de se rendre, il amena le pavillon.

Les canonnières l'Inabordable de 3°, capitaine Piedaniel, et la Méchante de 4°, capitaine Vannier, sorties de Boulogne par une petite brise de O.-S.-O. le 14 juin, pour se rendre à Dunkerque, furent chassées par le brig anglais de 18° Chuiser, capitaine John Hancock, et la frégate de 44 Immortalité, capitaine Edward Campbell. La canonnade, qui commença dès que les boulets purent porter, attira un second brig, la Jalouse, aussi de 18°, capitaine Christopher Strachey. A 11<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> du matin, les deux canonnières se jetèrent au plain; la première amena son pavillon, l'autre fut évacuée. Les Anglais les remirent toutes les deux à fot à la marée montante.

Le capitaine Caro (Nicolas), de la corvette de 12º la Colombe, effectuant son retour de la Martinique en France aperçut, à 36 milles dans l'Ouest d'Ouessant, un vaisseau et une frégate à la corne desquels flottait le pavillon français. Au moment où la Colombe passait derrière la frégate, les couleurs de la Grande-Bretagne remplacèrent celles de la France, et la corvette fut sommée de se rendre. Le capitaine Caro le fit sans résistance aucune, car la corvette avait laissé toute son artillerie à Saint-Domingue. Cette frégate était l'Hermione et le vaisseau le Dragon.

La corvette de 18° la Bacchante, capitaine Kerimel, se rendant de Saint-Domingue en France, fut prise, le 25 juin, par la frégate anglaise de 44° Endymion, capitaine honorable Charles Paget, après une chasse de huit heures.

Le capitaine Willaumez (Jean-Baptiste), de la frégate de 44° la Poursuivante, se rendant des Cayes au Cap Français de Saint-Domingue avec la corvette la Mignonne, eut conissance, le 28 juin au jour, d'un convoi anglais escorté 3 vaisseaux qui chassèrent les bâtiments français. A

8<sup>5</sup>, la Poursuivante fut attaquée par l'Henoule de 82<sup>a</sup>, capitaine John Hills. Quoique le vent fût presque totalement tombé, la frégate qui évoluait avec facilité passa à poupe du vaisseau et lui envoya une bordée d'enfilade. L'effet de cette bordée fut tel que, craignant probablement d'être porté à la côte dont il était alors fort près, le capitaine anglais prit le large. La Poursuivante entra au Môle Saint-Nicolas presque entièrement désemparée. Le capitaine Willaumez y reçut l'ordre d'effectuer son retour en France.

Le rédacteur des Victoires et Conquêtes dit que l'armement de la Poursuivante n'était pas complet; son équipage n'était que de 157 hommes dont 30 noirs.

Ce combat était le premier acte d'hostilité des Anglais contre les bâtiments de la station de Saint-Domingue, où l'on ignorait encore la déclaration de guerre. Les agressions ne tardèrent pas à se réproduire, car aussitôt que la rupture de la paix fut connue, une forte croisière ennemic s'établit au vent de l'île.

La corvette de 10° la Mignonne, capitaine Bargeau, n'eut pas le même bonheur que sa compagne. Quoique plus rapprochée de la côte que la Poursuirante, elle fut atteinte, à 10° h5°, par le vaisseau de 82° Goliath, capitaine Charles Brisbane, qui arrivait avec la brise du large, tandis qu'elle était en calme à quelques encâblures de l'entrée de la rade du Môle Saint-Nicolas. À 11° h5°, le pavillon de la corvette fut amené.

La Mignonne était une corvette de 16, mais 6 de ses canons avaient été mis à terre.

Le capitaine Fayolle du brig-transport de & le Dart, revenant de la Martinique en France rencontra, à 100 lieues du cap Finistère, la frégate anglaise Apollo, etamena après avoir reçu quelques coups de fusil.

Le capitaine Lebastard, de la frégate de 44° la Créole, allant du Cap Français au Port-au-Prince de Saint-Domingue avec 450 hommes de troupes, fut chassé, le 30 juin au matin, par 5 vaisseaux anglais. La Créole amena son pavillon aux premières bordées qui lui furent lancées par le Cumberland et le Vanguard de 82°, capitaines William Bayntun et James Walker. Il manquait 177 hommes à l'équipage de la frégate française.

Le 2 juillet, la frégate anglaise de 48° MINERVA s'approcha tellement de la digue de Cherbourg, qu'elle s'y échoua vers 9th du soir. Pendant que le capitaine Jahleel Brenton travaillait à la remettre à flot, plusieurs de ses embarcations s'emparèrent d'un bateau à pierres revenant du Béquet, et dans lequel le capitaine anglais espérait trouver quelqu'un qui pût le fixer sur la position de sa frégate. La fusillade que les canonnières la Chiffonne et la Terrible dirigèrent sur les canots anglais ne put empêcher ce bateau d'être pris. Si les capitaines Lécolier et Petrel qui les commandaient n'agirent pas plus activement, c'est qu'ils ne savaient à quoi attribuer l'immobilité de la frégate. Dès qu'ils furent certains qu'elle était échouée. ils allèrent prendre position sur son avant et, à partir de 10<sup>h</sup>, ils ne cessèrent de la canonner. Plus préoccupé de l'échouage de sa frégate que de cette attaque, le capitaine Brenton ne riposta que par S à 10 coups de canon: il est vrai que, grâce à la position choisie par les capitaines. ses boulets ne pouvaient pas atteindre les canonnières: toutefois sa chaloupe répondit à leur feu pendant plusieurs heures. A 5h 30m du matin, la Minerva amena son pavillon : elle fut remise à flot dans la journée.

La Minerva portait 28 canons de 18, 6 — de 9 et 14 caronades de 32.

fint Liberté de l'île Pelée contribua à la reddition de

la frégate anglaise, bien que son feu n'eût eu que peu ou point d'effet. D'après le rapport du colonel commandant l'artillerie de terre, la Minerva était à 2,338 mètres du fort. Le directeur des mouvements du port, qui s'était transporté à bord de la Chiffonne à 2<sup>h</sup> du matin, estima cette distance à 1,754 mètres (1). Quelle qu'ait été réellement cette distance, le colonel d'artillerie la jugea assez considérable pour faire cesser de tirer jusqu'à ce que le jour permit de distinguer la frégate. Le peu d'importance des avaries de la Minerva constata que le feu de l'île Pelée n'avait pas dû inquiéter beaucoup cette frégate; ce fort n'avait alors, au reste, que 3 canons en batterie.

Cependant, heureux d'avoir été canonné par un fort qui était censé armé d'une artillerie formidable, et ne pouvant relever sa frégate dont il eût été forcé d'amener le pavillon, alors même que ce fort n'eût pas tiré un seul coup de canon, le capitaine anglais fit une démarche qui tendait à le justifier auprès de son gouvernement. Il écrivit au commandant des armes de Cherbourg qu'il avait remis son épée au capitaine de la Chissonne, mais que le seu du fort seul l'avait forcé de se rendre, et que c'était par conséquent au général de terre qu'appartenait cette arme qu'il l'autorisait à réclamer.

La lettre du capitaine Brenton augmenta la rivalité des marins et des troupes de terre qui avaient concouru à la reddition de la frégate; et les questions de savoir à qui l'épée du capitaine anglais serait remise, et comment serait partagé le produit de la vente de la prise, furent adressées au gouvernement.

Les passages suivants des rapports qui furent faits à ce sujet permettront d'apprécier les prétentions des parties, et la valeur de la déclaration du capitaine de la Mineava. Le rapport des capitaines des canonnières, conforme à celui

<sup>(1)</sup> On sait que le but en blanc des canons de 36, 36 et 18 est de 779 mètres, et celui des pièces de 12 et de 8 de 661.

du chef des mouvements du port, et à celui du commissaire principal, établit que ces deux bâtiments ne cessèrent de canonner la frégate ennemie, à demi-portée, de 10<sup>h</sup> du soir à 5<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du matin.

Le commandant de la place écrivit au ministre : • La 
« frégate s'est rapprochée à 2,000 ou 2,800 mètres du fort 
« Liberté qui a aussitôt commencé à la canonner. . . . . . . « Se trouvant extrêmement endommagée par l'artillerie 
« bien servie du fort auquel elle prêtait le côté de tribord, 
« elle s'est enfin décidée à amener son pavillon. »

Le directeur d'artillerie écrivait de son côté: « La fré-« gate s'est rapprochée à environ 1,338 mètres du fort « Liberté. Cette distance, jointe à l'obscurité, ne permet-« tant pas de diriger le tir avec toute la précision que l'on « pouvait désirer, m'a fait donner l'ordre de diminuer le « feu. Depuis 3° du matin, les coups plus certains contrai-» gnirent l'ennemi à amener son pavillon. »

Le capitaine de vaisseau Labretonnière, chef des mouvements du port, tint un autre langage: « Le fort Liberté, « avec 3 canons seulement, disait cet officier supérieur, et « les deux canonnières qui sont en rade l'ont — la Mineava « — tellement endommagée pendant la nuit, qu'elle s'est « rendue le lendemain matin. Si les canons du fort Liberté « n'eussent pas été portés aux îles Marcouf, la frégate « aurait été infailliblement détruite sur la digue, et c'est « un bonheur qu'il n'ait pu se servir que de 3 canons dass « cette occasion. »

Qu'on juge d'après cela quelle fut celle des deux batteries qui dut avoir le plus d'effet, de celle de 4 canons tirant à demi-portée dans la position la plus favorable et sans interruption, ou de celle de 3 canons dont le fen fut suspendu et qui pointaient sur un objet éloigné que l'on distinguait à peine.

Quoi qu'il en soit de pré itions, l'honneur de la prise de la Minerva :, et cette frégate

prit rang dans la flotte française sous le nom de Canon-

Le 7 juillet, le capitaine Lacuée, du brig de 16 l'Alcyon, se trouvant à petite distance dans l'Ouest de la Sardaigne, apercut un bâtiment de grande apparence; et, quoiqu'il n'eût pas connaissance de la reprise des hostilités, il sit son possible pour s'en éloigner. Le vent soufflait faiblement du N.-N.-O. Ce bâtiment, dans lequel on reconnut une frégate, ne répondant pas aux signaux de reconnaissance, l'Alcuon arma ses avirons : leur effet fut nul. car la mer était houleuse; on nagea cependant jusqu'à la nuit. La brise, après être totalement tombée, prit alors à l'Est, assez fratche. Lorsque l'obscurité fut complète, le capitaine Lacuée fit gouverner au O.-S.-O. qui était la partie la moins éclairée de l'horizon, mais il ne put réussir à se faire perdre de vue et, à 10th, la frégate commença à lui envoyer des boulets. L'Alcyon riposta en retraite. La canonnade. entremêlée de bordées entières, tirées par la frégate qui embardait de temps à autre, dura ainsi jusqu'à 2º du matin. Celle-ci, alors à portée de voix, se fit connaître pour la frégate anglaise de 44° NARCISSE et cessa de tirer, persuadée que son faible adversaire ne tenterait pas une résistance devenue désormais inutile. Le capitaine Lacuée fit effectivement amener le pavillon.

La nouvelle de la reprise des hostilités était enfin arrivée à Saint-Domingue, et les ordres les plus formels enjoignaient au contre-amiral Latouche Tréville de renvoyer tous les vaisseaux en France. Ainsi que je l'ai dit, une forte croisière anglaise bloquait la rade du Cap Français, où se trouvait réuni le reste des forces navales employées à l'expédition. Profitant d'un violent orage qui avait momentanément éloigné les croiseurs ennemis, les vaisseaux le Duqueme quay-Trouin, qui n'avait que 58 canons, et le Duqueme

de 78, capitaines Lhermite (Pierre) et Querangal, appareillèrent dans la soirée du 24 juillet. Ils étaient à peine en dehors des passes, qu'ils furent aperçus et chassés par les Anglais. Vers 9h du soir, les 2 vaisseaux se séparèrent; le Duquay-Trouin continua sa route à l'Est; le Duquesne gouverna à l'Ouest avec l'intention de rentrer au Cap: rendu devant la rade, la faiblesse et la direction de la brise l'en empêchèrent, et il prolongea la côte. Le vaisseau anglais de 82° Elephant poursuivit le premier, tandis que le commodore John Loring, sur le vaisseau de 82° Bellero-PHON, donna la chasse à l'autre avec le reste de la division : la frégate de 40° Tartar, capitaine John Perkins, le canonnait avant le lever du soleil. Ce vaisseau répondit avec ses canons de retraite. Le Duquesne qui élongeait la terre d'aussi près que possible fut canonné par une batterie des insurgés du Petit Saint-Louis; il riposta par une volée et dirigea sa route vers le canal de Bahama. A 2º 45º de l'après-midi. le vaisseau de 82° Vanguard, capitaine James Walker. était en position de le combattre. Soutenue désormais, la frégate Tartar força de voiles et son feu devint plus vif. A 4h, le vaisseau anglais, alors à portée de fusil, embarda sur bâbord pour envoyer une bordée d'enfilade au Duquesne qui l'évita en lossant de suite. Mais, en venant ainsi précipitamment au vent, le vaisseau français masqua avec toutes ses voiles hautes et ses bonnettes dehors. Le Van-GUARD SE trouva en travers sous son arrière: la Tartar était par sa hanche de tribord; le Bellerophon et la frégate de 40 Eorus étaient à portée de canon, et un autre vaisseau, le Cumberland de 82°, arrivait sous toutes voiles. Le Duquene ne pouvait sortir de cette position. Il lui aurait fallu un équipage nombreux et vigoureux pour le faire, et le sien était réduit et maladif. 12 canons de la batterie basse étaient seuls armés : il n'y avait pas un homme aux pièces de la batterie de 18, ni à celles des gaillards. La désense n'était pas possible : son pavillon fut amené.

La Duquesse était alors à 15 ou

dans l'Est du

cap Maisi de l'île de Cuba; il fut conduit à la Jamaïque.

Le certificat suivant du commandant en chef fera connaître, mieux que tout ce qui pourrait être dit, quelle était la situation du *Duquesne* lorsqu'il mit à la voile. Je transcris textuellement.

7 juillet 1803.

« Le contre-amiral Latouche, etc., etc., « certifie et constate que le capitaine de vaisseau Quéran« gal, commandant le vaisseau le Duquesne, en vertu des « ordres qu'il lui a donnés de partir pour France, par suite « de ceux itératifs du Premier Consul, est obligé, par suite « de l'impuissance où il se trouve de lui fournir un équi» page convenable à la circonstance de guerre dans laquelle « nous nous trouvons, de partir sous la présence de plu« sieurs bâtiments ennemis, dans l'état suivant :

« Son équipage, tout compris, composé de 275 hommes, « dont aujourd'hui 32 au poste des malades, et au moins « le même nombre en convalescents. Qu'en général, il est « dénué de toute la maistrance importante, tels que cal- « fats, charpentiers et voiliers. Que les ordres du gouver- « nement de Saint-Domingue l'ont encombré d'un assez « grand nombre de passagers, la plupart mutilés, qui ne « pourraient lui être que d'une légère utilité en cas d'en- « gagement. Que le dénuement dans lequel se trouvent les « bâtiments actuellement sur rade, dont la plupart ont éga- « lement l'ordre de partir, met un obstacle invincible au « désir qu'aurait le commandant en chef de procurer au « capitaine Quérangal un équipage convenable à la circon- « stance critique dans laquelle il se trouve.

« Signé : LATOUCHE TRÉVILLE. »

Nous avons laissé le Duguay-Trouin, capitaine Lhermite (Pierre), chassé, à sa sortie du Cap Français, par le vaisseau anglais de 82° ELEPHANT, capitaine George Dundas, et faisant route à l'Est, avec une brise variable de terre. Le

Duquay-Trouin, qui était un vaisseau de 78 canons, n'en avait que 58, depuis un échouage à Jérémie : il en avait alors jeté 20 à la mer. Le lendemain 25 juillet, au jour. il fut joint et attaqué par un vaisseau anglais qui se retira après un court engagement, à la vue de la frégate francaise de 44° la Guerrière, capitaine Beaudouin, sortie aussi du Cap Français pendant la nuit, et qui se dirigeait également vers l'Est. Mal armé, et craignant d'ailleurs que cette retraite ne fût une ruse pour l'attirer dans sa division, le capitaine Lhermite ne poursuivit pas le vaisseau anglais: il continua sa route avec la Guerrière et, à 21, ils avaient perdu de vue tous les bâtiments de la croisière ennemie. Le 30 août, à 140 lieues dans le N.-O. du cap Finistère, ils rencontrèrent la frégate anglaise de 48° BOADICEA, capitaine John Maitland. Le capitaine anglais pensa de suite qu'ils venaient de Saint-Domingue; et n'ignorant pas que les bâtiments de cette division, généralement armés en flûte, avaient des équipages très-faibles, il s'approcha d'eux sans hésiter; mais, dès que la frégate anglaise, qui avait arboré le pavillon français, fût à portée de canon, le Duquay-Trouin vira sur elle. Le capitaine Maitland lui envoya sa volée; toutefois, cette manœuvre du vaisseau lui faisant craindre d'avoir commis une méprise, il changea de route et, chassé à son tour par les deux bâtiments français, il ne cessa d'être canonné que lorsque sa frégate fut hors de la portée de leurs boulets.

Le Duquay-Trouin et la Guerrière trouvèrent des vents d'Està l'atterrage. Chassés, le 2 septembre, par la division du commodore anglais sir Edward Pelew, les capitaines Lhermite et Beaudouin prirent le parti de relâcher à la Corogne qu'on distinguait alors parfaitement. Malgré cette détermination, les deux bâtiments français essuyèrent le feu de plusieurs vaisseaux ennemis. A 11° 30°, le Cullopex de 82°, capitaine Barrington Dacres, envoya sa bordée de tribord à la Guerrière qu'il canonna jusqu'à 1° de l'après; il l'abandonna à cette heure. Bien que la frégate

française entrât en ce moment dans la rade de la Corogne, le vaisseau qui suivait le Cullonen lui envoya une volée. Cette violation de la neutralité ne fut pas acceptée par le commandant des batteries espagnoles : celle du rempart et celle du château tirèrent quatre à cinq coups de canon qui déterminèrent les Anglais à s'éloigner. La Guerrière se retira fort maltraitée de cet engagement; son mât de misaine et son beaupré étaient hors de service. Le capitaine Beaudoin était blessé.

Le premier engagement de la flottille de Boulogne avec des bâtiments anglais eut lieu le 7 août. Un brig et un cutter de cette nation avaient jeté l'ancre, dès le matin, à grande portée des batteries; 10 autres bâtiments étaient en vue et tout annonçait un projet d'attaque. Quelques bombes firent appareiller le brig et le cutter qui reprirent cependant leur mouillage à l'entrée de la nuit.

Dans la matinée du 8, une bombarde passa devant le port et, probablement dans le but d'apprécier la distance, elle lança quelques bombes qui n'arrivèrent pas jusqu'à terre. Profitant du calme parfait qui régna dans l'aprèsmidi, l'amiral Bruix donna l'ordre au capitaine de frégate Dornaldeguy de sortir avec 5 carques, et d'aller enlever les deux bâtiments anglais qui étaient à l'ancre. L'état de la marée ne permit à cet officier supérieur de sortir que le lendemain à 3º du matin. Avertis à temps, les deux anglais appareillèrent et, favorisés par une fratcheur qui venait de s'élever de terre, ils réussirent à s'éloigner. Les calques les poursuivirent jusqu'à six milles de la côte en les canonnant. Le vent ayant alors fraichi, elles furent chassées à leur tour, et la canonnade recommença. Mais, pris encore de calme sous la terre, et cette fois à portée des batteries, les bâtiments anglais se trouvèrent un moment compromis, et ils ne durent leur salut qu'à une nous velle fraicheur qui s'éleva à point pour les tirer d'affaire. Le brig de 18° la Mutine, capitaine Reybaud, se rendant de Saint-Domingue à San Yago de l'île de Cuba, rencontra, le 17 août, le brig anglais de même force Rackoon, capitaine Austen Bissell; ces deux bâtiments engagèrent le combat dans l'après-midi. Le capitaine Reybaud rangeait la côte de si près qu'il s'échoua sur la dernière île et, à partir de ce moment, le Rackoon put impunément canonner le brig français. La mer était houleuse. La mâture de celui-ci ne tarda pas à s'abattre, et il fut bientôt défoncé par les roches sur lesquelles il était échoué. Il fut évacué et le Rackoon s'éloigna. L'artillerie du brig anglais se composait de 16 caronades de 18 et de 2 canons de 9.

Le 11 septembre au matin, le capitaine Taupier, du brig de 10° le Lodi, mouillé devant Léogane, dans la baie du Port au Prince de Saint-Domingue, aperçut un bâtiment qui se dirigeait sur le mouillage; ce bâtiment portait le pavillon tricolore en tête de mât. Bien qu'il n'eût pas encore connaissance de la reprise des hostilités, le capitaine Taupier embossa le Lodi tribord au large, et sit ses dispositions de combat. A 3h 30m, le bâtiment étranger mouilla à portée de pistolet par son travers et, remplaçant le pavillon de la France par celui de la Grande-Bretagne, il envoya une bordée au Lodi : c'était le brig de 18º RACKOON. capitaine Austen Bissell. Le brig français riposta de suite: mais son embossure ayant été coupée, le capitaine Taupier mit sous voiles et, pendant 45 minutes, il combattit le RACKOON qui avait aussi appareillé. Le Lodi cessa alors son feu; sa grande vergue était coupée; le mât, la vergue de misaine et le beaupré menaçaient de s'abattre; le grément les voiles étaient hachés, et l'eau entrait en abondance par plusieurs trous de boulets. Il ne fallait pas songer à le jeter à la côte : elle était couverte d'ennemis dont la cruauté connue devait en ôter l'idée. A 4h 15m, le pavillon du

onnue devait en ôter l'idée. A h<sup>a</sup> 15<sup>m</sup>, le pavillon du fut amené. Quoique le brig français fût percé pour 18 canons, il n'en avait que 6 de 6.

Le Rackoon portait 16 caronades de 18 et 2 canons de 9.

Le gouvernement anglais avait fini par apprécier à leur juste valeur les armements qui avaient lieu dans les ports de la Manche. Aussi, non content de faire attaquer par ses nombreux croiseurs les divisions de la flottille qui se rendaient au rendez-vous général, entreprit-il de les détruire dans les ports, en même temps que les chantiers de construction qui y avaient été établis.

Le 13 septembre, la frégate de 40° Cerberus, capitaine William Selby, sur laquelle le contre-amiral sir James Saumarez avait son pavillon, mouilla devant Granville avec les corvettes Charwell et Kite, capitaines Philip Dumaresq et Philip Pipon; le brig Ealing, capitaine William Archibold; le cutter CARTERET; les bombardes Sulpaux et TERROR, capitaines Daniel M' Leod et Nicolas Hardinge. Le lendemain, les bombardes lancèrent des bombes sur la ville, pendant trois heures; les forts du Roc et du Môle neuf et 11 bateaux de deuxième espèce répondirent à cette attaque qui fut renouvelée le 16; cette fois, la division anglaise était mouillée plus an large et l'on ne put riposter. A 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, 8 bateaux de deuxième espèce, sous les ordres du capitaine de frégate Guéguen, firent un mouvement en avant : les bombardes se retirèrent; mais, la frégate anglaise s'étant échouée sur le banc de Tomblaine, cette petite division se dirigea sur elle et l'attaqua. La frégate fut bientôt soutenue par les autres bâtiments et la flottille dut rentrer. La Cerberus fut remise à flot le londemain et prit le large avec sa division. La ville de Granville avait éprouvé quelques dommages.

Le 14, Dieppe eut aussi à soutenir un bombardement de trois heures. Plusieurs maisons furent incendiées, mais la

flottille n'éprouva aucun dégât. La division anglaise se dirigea ensuite le long de la côte de l'Ouest, en canonnant les batteries qui y étaient établies.

Le 16, ce fut le tour de Fécamp, qui fut bombardée une seconde fois, le 20, sans plus de résultats que la première.

Une division de la flottille, commandée par le capitaine de vaisseau Saint Haouen, appareilla de Calais, le 28 septembre, pour se rendre à Boulogne. Une frégate anglaise, une corvette, 3 brigs, 2 bombardes et 2 cutters qui, la veille, avaient bombardé Calais, ne cessèrent de harceler cette division jusqu'à Boulogne. Le feu des batteries de la côte et celui d'une ligne de caïques leur fit prendre le large.

Le 5 novembre à 10° du matin, une salve faite par la partie de la flottille qui formait la ligne d'embossage, annonça l'entrée du Premier Consul à Boulogne. Un vaisseau anglais, 2 frégates et 5 corvettes répondirent à ce salut en défilant devant le front de la ligne, mais à une distance telle, que leurs boulets ne portèrent pas.

La goëlette de 12° le Renard, capitaine Constantin (Jacques), fut chassée, le 25 novembre, en se rendant à Toulon, par l'escadre anglaise du vice-amiral Nelson, et amena son pavillon après avoir reçu pendant plusieurs heures les boulets d'un vaisseau et ceux du brig de 16° CAMBLEON.

Le capitaine Leblond Plassan, de la corvette la Bayonnaise armée en flûte avec 6 canons, effectuant son retour de la Havane en France aperçut, le 28 novembre, une ion anglaise de 4 vaisseaux, 3 frégates et un lougre. Le vaisseau de 72° ARDENT, capitaine Winthorp, et le lougre chassèrent la corvette qui était alors en vue des terres d'Espagne, sur laquelle des vents d'E.-N.-E. l'avaient portée. Elle louvoya pour gagner un port ou tout autre abri sur la côte, recevant la volée des bâtiments ennemis chaque fois qu'elle se trouvait par leur travers. Désespérant de réussir avant d'être atteint, le capitaine Leblond Plassan prit la détermination de jeter la Bayonnaise à la côte; il l'échoua sur le cap Finistère et, dès que l'équipage fut à terre, il y mit le feu : elle sauta peu de temps après.

La situation de l'armée de Saint-Domingue était si désespérée, à la fin de l'année 1803, que le commandant en chef Rochambeau offrit au commodore Loring d'évacuer la ville du Cap Français; il y mettait la condition que la garnison pourrait retourner en France sur les bâtiments qui étaient encore sur la rade. Cette proposition sut rejetée; le commodore anglais demanda que tous les bâtiments lui fussent livrés. Le commandant en chef conclut alors avec le général haîtien Dessalines un traité d'après lequel, sous dix jours, c'est-à-dire, le 30 novembre, toutes les troupes devaie, t avoir évacué l'île. Leur embarquement était terminé des le cinquième jour; mais le blocus était sait avec tant de soin, qu'il était fort disticile de sortir. Chaque jour on apprenait la capture de quelque bâtiment; les brigs l'Aiquille, le Vigilant et le côtre l'Amitie, venaient de tomber au pouvoir des Anglais.

Par suite du départ du contre-amiral Latouche Tréville qui, le 10 juillet, était retourné malade en France, le capitaine de vaisseau Barré avait pris le commandement des forces navales. Dans l'après-midi du 30 novembre, cet officier supérieur appela à bord de la Sémillante les capitaines Lebozec (Pierre) et Montalan, des frégates la Clorande et la Vertu, pour leur donner connaissance de la capitulation que, d'accord avec le général Boyer, il vensit

de conclure avec deux capitaines de vaisseau anglais. Au termes de cette capitulation, tous les bâtiments, tant de guerre que du commerce, qui se trouvaient sur la rade du Cap Français, devaient être livrés aux Anglais. Les capitaines Lebozec et Montalan refusèrent d'accéder à une semblable convention, et ils résolurent de tout tenter pour échapper aux croiseurs ennemis. Malheureusement, ce jourlà qui était le dernier de ceux accordés par Dessalines pour l'évacuation, la brise de terre fut si faible, et celle du large prit de si bonne heure, qu'ils ne purent réussir à franchir les passes. La Clorinde v était déjà engagée lorsque le vent, changeant subitement, la jeta sur les récis qui les bordent, et la mer la porta sous la batterie du Grigri. Ce changement, aussi subit qu'inattendu dans la direction du vent, fit mouiller la Vertu qui allait aussi s'engager dans les passes. Cette frégate expédia toutes ses embarcations à la Clorinde dont la position était d'autant plus critique, que les noirs se portaient sur le rivage et anx batteries avec des intentions sur la portée desquelles on ne pouvait se méprendre.

La position de la Vertu devint bientôt aussi compliquée que celle de la Clorinde. De nombreuses embarcations montées par des noirs parcouraient la rade; dès la veille, on avait menacé de tirer à boulets rouges sur les frégates si elles ne mettaient pas sous voiles: elles n'avaient que 14 canons de 12 à opposer aux batteries. Dans cette occurrence, le capitaine Montalan ne vit d'autre moyen de ne pas tomber entre les mains des insurgés, que d'accepter les conditions qu'il avait d'abord considéré comme un devoir de repousser, et il écrivit la lettre suivante au commodore Loring.

## « Monsieur le commandant,

L'échouage de la frégate la Clorinde, causé par les « variations de la brise, apporte un retard insurmontable l'exécution de la convention qui a été arrêtée entre le



commandant des forces navales françaises et vous. J'at tends de votre loyauté que vous me donnerez l'assistance
 nécessaire pour me mettre à même de sauver les hommes
 embarqués sur cette frégate.

c Mon premier lieutenant, porteur de cette dépêche, est chargé de vous faire connaître que les bâtiments de transport n'ont pu sortir, la brise de terre ayant absoulement manqué. Le général de l'armée indigène exige impérieusement l'évacuation de la rade; vous en jugerez a sans doute l'impossibilité pour aujourd'hui. Je m'adresse à vous, Monsieur, pour que vous vous serviez de votre influence sur le général Dessalines, dans le cas où il ne voudrait pas me donner le temps nécessaire pour sauver mes infortunés compagnons.

« Cette opération finie, je mets sous voiles et je me sou« mets au traité fait hier, traité auquel je n'avais pas
« consenti; et sans le malheureux événement de ce matin,
« vous n'eussiez eu la frégate que je commande, qu'autant
« que vous l'eussiez mise dans l'impossibilité de s'échapper.
« Je vous invite donc, Monsieur, à désigner un de vos
« officiers pour venir à mon bord, se concerter avec moi
« sur les moyens de sauver l'équipage de la frégate la
« Clorinde et de terminer cette évacuation.

" Je suis, etc.

Signé: MONTALAN. »

Voici la réponse du commodore Loring.

## « Monsieur,

- « J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre et je puis « vous assurer de mon vif désir de contribuer à sauver « l'équipage de la Clorinde. J'ordonne au capitaine Bligh « d'expédier tous les canots des bâtiments qui sont devant » le Cap, et autant que possible, d'empêcher les insultes « que l'armée du général Dessalines est disposée à faire à » la République française.
  - « Je vous observerai que l'évacuation du Cap eût été

- « plus favorable à la France, si le général en chef Re-« chambeau avait accepté les propositions que je lui offris, « et il eût ainsi évité les malheurs dont vous êtes le té-« moin.
  - « J'ai l'honneur, etc.

Signé : LORING. .

Un officier anglais fut envoyé à terre, et il obtint du général Dessalines des embarcations, au moyen desquelles l'équipage et les passagers de la Clorinde furent transportés sur les bâtiments de la division anglaise. Favorisé plus tard par la brise de terre, le commodore Loring parvint à retirer la frégate de dessus les roches. La Sémillante et la Vertu lui furent aussi livrées.

J'ai transcrit textuellement la lettre du capitaine Montalan et la réponse du commodore Loring. Que devient, après cela, la relation quelque peu emphatique, de l'historien de la marine anglaise: « Le 30, dit M. William James « dans son Histoire maritime de la Grande-Bretagne (1). le « 30, jour où expirait la trève, les nègres arborèrent leur « drapeau sur tous les forts et firent des dispositions pour « couler les bâtiments français avec des boulets rouges, « dans le cas où ils ne mettraient pas immédiatement sons « voiles. Le capitaine Loring voulant connaître la cause de « ce retard, envoya le capitaine Bligh en parlementaire « au capitaine Barré, qui signa une capitulation d'après la- « quelle Dessalines devait laisser sortir les bâtiments fran- « çais, enseignes déployées. Une fois dehors, ils devaient

n return to a shot discharged athwart their bows by one or one British ablge, down the French colours and surrender.



<sup>(1)</sup> On the 50th, the day on which the truce expired, the negroes heisted their colours upon all the forts, and hegan to prepare for sinking the French ships with red-hot shots, should they any longer delay their departure. To knew the reason of this delay, captain Loring has sent captain Pligh with a fing of truce; when, at a meeting between him and captain Barre, the French naval commanding officer, a rough sketch of a capitulation, was drawn up and signed, and general Dessalines was induced to allow the French ships. with advantage of the harbour. They were then,

« amener leur pavillon et se rendre, après avoir riposté par « une volée à un coup de canon qui leur serait tiré par un « des bâtiments anglais.

« La frégate de 40° la Surreillante (4) et quelques bâtiments d'un rang inférieur sortirent, et furent pris ainsi
« qu'il était convenu. Mais la Clorinde, autre frégate de 40
« canons s'échoua devant le fort Saint-Joseph, à l'entrée de
« la baie, et brisa son gouvernail. Sa position était telle, que
« les canots anglais envoyés pour aider les bâtiments fran« çais à franchir les passes, jugèrent né pouvoir la retirer
« de dessus les roches, et ils prirent le large. La Clorinde,
« outre son équipage de 150 à 200 hommes, avait à son
« bord le général Lapoype et 700 soldats, des femmes et
» des enfants, en tout, environ 900 personnes.

« Parmi les embarcations anglaises mentionnées plus « haut, se trouvait la chaloupe de l'Heacule, sous les or« dres du lieutenant Nisbet Josiah Willoughby. Soit qu'elle « marchât mal, soit pour toute autre cause, elle était restée « en arrière. Désireux d'arracher l'équipage et les passa« gers de la Clorinde à la mort certaine qui les attendait, « soit à bord, soit à terre où ils seraient infailliblement

The 40 gun frigate Signer lande, accompanied by some smaller vessels, came out in this manner, and was taken possession of by the British, but the Claride, another 40 gun frigate, in her was out grounded upon the rocks under fort Saint Joseph at the entrance of the harbour, and best off her rudder. The frigate in short, was in so desperate a situation, that the British boats, which had been detached to assist the French ships in getting out of the mole, were returning to the squadron, upon a supposition that no efforts of theirs could save the Claride. The ship who was thus abandonned to her fate, but to hour to besides a small crew of from 150 to 200 men, general Lapoype at 1700 French troops, together with several of the officer's wives, their women servants and children, in all full 1900 souls.

Among the boals of the equation employed upon the service just mentionned, was the launch of the Handara manned with 50 to 60 bands, under the command of acting lieutenant. Nishet Josiah Willoughby. From slow pulling, or from some other unexplained cause, retarded in her progress the launch was anough the rearmost of those boals. Anxious to rescue so many persons as was excliently on board the Clorinde, from the certain death that amaited thom.

<sup>1)</sup> M. James fait orrour; c'oot la Semillante qui était sur rade.

a massacrés suivant l'usage, et ne voulant pas que la maa rine anglaise eût la honte de n'avoir fait aucun effort a pour sauver des êtres humains, bien qu'ils fussent ses a ennemis politiques, le lieutenant Willoughby prit sous a sa responsabilité de se diriger vers le bâtiment échoué.

« Jugeant bientôt que sa chaloupe s'affaisserait sous le poids des hommes qu'il vit disposés à s'embarquer, il fit un petit radeau avec lequel il eut bientôt atteint la Clourinde, et son embarcation se tint au large. Quoiqu'il vit qu'il était presque impossible de relever la frégate, il voulut tenter un dernier effort pour sauver son nombreux équipage. Il représenta au général Lapoype que, les bâtiments devant amener leur pavillon aussitôt qu'ils seraient en dehors des passes, le sacrifice fait à l'honneur national ne serait pas beaucoup plus grand, vu la situation de la Clorinde, si son pavillon était amené de suite. Le lieutenant Willoughby, ajoutait-il, arborerait alors les couleurs de la Grande-Bretagne, et se rendrait au près du général Dessalines auquel il demanderait, non seulement que le pavillon anglais fût respecté, mais

either by perishing in the ship, or by being massacred, as was the execrable practice on the shore; feeling it to be almost a stigma upon the caracter of the British navy not to make an effort to save human beings, political ennemies especially, so critically circumstanced, lieutenant Willoughby took upon himself the whole responsability, and put back with his launch towards the grounded ship.

Finding, as he approached the Clorinde, that her side was crowded with men ready to spring into the first boat which came alongside, and knowing that his people, as well as those who entered the launch from the ship, would fall an immediate sacrifice, the lieutenant searched for, and with difficulty precured a small punt. In this he embarked, directing the launch to lay off, and was seen on board the frigate; which be found heeling much and beating heavily. Despairing now of saving the ship, lieutenant Willoughby yet resolved to put in practice every resource to save her numerous crow. As the most feasible plan which suggested himself, the lieutenant represented to general Lapoype that, as by the terms of the capitulation the French vessels of war were to hand down their colours when outside the harbour, it would not be a greater sacrifice of antional honour, considering the situation of the Clorinde, if he did so immediately, and gave the frigate up to him. Lieutenant Willoughby would then, he and hoist English colours, want upon general Dessalines, and demand, not the British flag should be respected, but that, if actistance could not be

u encore, dans le cas où la Clorinde se perdrait dans la u nuit, de considérer l'équipage et les passagers comme prisonniers des Anglais, et de les protéger jusqu'au moment où le commandant de la division pourrait les enu vover prendre.

« Le général Lapoype ayant facilement accepté ces conditions, le pavillon anglais remplaça celui de la France,
et le lieutenant Willoughby exprima au commandant du
fort Saint-Joseph le désir de se rendre auprès du général
Dessalines. Cette autorisation lui fut accordée, et après
avoir éprouvé quelques difficultés pour descendre à terre,
le lieutenant anglais obtint une entrevue du général
haïtien. Celui-ci l'accueillit avec la plus grande politesse
et lui promit tout ce qu'il demanda. Avec les secours
qu'il obtint et l'assistance de deux ou trois embarcations
anglaises, le lieutenant Willoughby réussit à retirer la
Clorinde de dessus les roches.

Mon intention n'est pas de commenter l'ouvrage, d'ailleurs fort remarquable, de M. James. Je n'ai cité ce passage que pour montrer le degré de créance qu'il faut donner aux assertions, parsois erronées, de l'historien anglais.

Par suite de la capitulation, la corvette de 20' la Sagesse, les brigs le Vautour de 16, le Cerf de 14 et les transports qui étaient sur la rade, furent livrés aux Anglais.

produced from the shore, and the Cherinde should be lost in the night then fast approaching, the crew and passengers should be considered as prisoners of the British, and be protected until the commanding officer of the squadron had to his power to send for them.

General Lapospe readily assenting to the terms proposed, the French flag was hauled down, and replaced by the British flag; and lieutenant Willoughby immediately hailed the Haytian officer in command of fort Saint-Joseph, and expressed a wash to wait upon general Dessalines. Permission was granted, and incutenant Willoughby, after experiencing some difficulty in landing, obtained as interview with the Haytian general, who not only received the British lieutenant with urbanity, but promised all that he requested. With the assistance that of tained, and that of two or three more boats which had just joined from the squadron, and favoured by a sudden fall in the wind, lieutenant Willoughby succeeded in heaving the Clorinde off the rocks. — W. James, The naval history of Great Britain, Vol. 8, p. 200.

La frégate anglaise de hh° Shannon, capitaine Edward Lewson Gower, se jeta sur le banc de Réville, près de la côte Nord de France, pendant la nuit du 40 décembre. La batterie établie sur ce point ouvrit de suite son feu sur elle et, au jour, une division de corvettes de pêche, conduite par l'enseigne de vaisseau Lacroix, en prit possession. Elle avait été évacuée; l'on reconnut bientôt qu'elle était défoncée et qu'il ne serait pas possible de la relever. On travailla à enlever son armement; mais, le 16 pendant la nuit, et avant que cette opération fût terminée, des embarcations anglaises incendièrent cette frégate.

Le 31 décembre, la vigie de Granville ayant signalé qu'un brig anglais était échoué sur l'île Chausey, quatre bateaus de pêche dans lesquels s'embarquèrent une quarantaine d'hommes, marins, soldats ou préposés des douanes, sortirent du port de Granville pour aller l'enlever. Cette expédition était dirigée par le capitaine de frégate Épron (Louis). de la flûte la Salamandre. En arrivant à Chausey, à 2° 30° de l'après-midi, les canots engagèrent la fusillade avec une embarcation dans laquelle se trouvait le capitaine du brig anglais. Après dix minutes, cet officier, blessé à la tête, déclara qu'il se rendait. Ce brig était le Glapper de 10 caronades de 18 et 2 canons de 12. Le capitaine Épron le trouva défoncé et hors d'état d'être remis à flot; il le livra aux flammes.

Aussitôt que la nouvelle de la reprise des hostilités sut arrivée aux Antilles, le commandant des forces navales anglaises dans ces parages, commodore Samuel Hood, attaqua les colonies françaises. Le 22 juin, Sainte-Lucie était prise. Le 1° juillet, il s'emparait de Tabago. Le 29 août, les Anglais reprenaient possession des îles Saint-re et Miquelon. Le 11 septembre, la ville de Pondichter.



qui, ainsi que les autres colonies de l'Inde, avait été rendue à la France à la paix d'Amiens, mais qu'ils p'avaient pas évacuée, rentrait en leur pouvoir.

# BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1803.

|     | • •                  | •                                                                 |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                      | ANGLAIS.                                                          |
| Can |                      | Dai a ann denn annensitana                                        |
| 411 | Seine"               | Prise par deux canonnières.<br>Naufragee sur la côte de Hollande. |
| 40  | SHANNON              | - sur celle de France.                                            |
| •   | RESISTANCE.          | - sur cells d'Espagne.                                            |
| 36  | Apotto               | aux Antilles.                                                     |
| 34  | Cincle               | - dans la mer du Nord.                                            |
| **  | GARLAND              | - & Saint-Domingue.                                               |
| 18  | SURINAM.             | Prise.                                                            |
|     | ( CALIPBO            | Sombrée.                                                          |
| 16  | SCHEISANTE*          | Naufragee sur la côte d'Angleterre.                               |
| 14  | ATERCER              | Sombrė.                                                           |
| 12  | j GLAPPER            | Detruit sur les îles Chausey.                                     |
|     | RESERINGE            | Pris par une division.                                            |
|     | ı                    | FRANÇAIN.                                                         |
| 7.8 | Duquerne             | Pris par une division                                             |
| 44  | Crésle               | Deser chacung par upa distant                                     |
| 40  | Pranchise            | Brites chacane bar and stratshir                                  |
|     | [ Clorinde ]         |                                                                   |
| 40  | Semilante            | <ul> <li>a Saint Domingue.</li> </ul>                             |
| ••• | Vertu                | •                                                                 |
|     | Embusiade            | Prive par un vaisceau.                                            |
| 311 | Bayonnaise, en flute | Detruite à la côte.                                               |
| 20  | Nagerse.             | Prise à Saint-Domingue.                                           |
|     | Impatiente           | Prues chacune par une frégule.                                    |
| 18  | Mutine.              | Detrute à la côle.                                                |
|     | Alcyon.              | Pris chacun par une fregale.                                      |
|     | Every ier.           | • •                                                               |
| 16  | Eole                 | Naufrage.                                                         |
| 10  | Enfant Produgue      |                                                                   |
|     | Vautour.             | Pris a Saint Domingue                                             |
|     | Comland              |                                                                   |
| 14  | (Cafe )              |                                                                   |
| •   | 1 Affe steur.        | — par une frezale.                                                |
|     | Aierte.              | S. Cours Domes and                                                |
|     | Resard               | - à Saint Domingue.                                               |
| 10  | Colombe              | bar upa francia                                                   |
| 1   | Links                | par une fregate par un brig.                                      |
|     | Mignonne             | - par un vaisseau.                                                |
|     | \y                   | her es                                                            |

| $\alpha$ | $\boldsymbol{\Gamma}$ | <b>V</b> I | IES. — |     | 91 |      |
|----------|-----------------------|------------|--------|-----|----|------|
| uu       | LU                    | . 7        |        | . 1 | οu | · J• |

| 6 | { Impatient. Dart * | • |  |  | • | — chacun par une | írégate. |
|---|---------------------|---|--|--|---|------------------|----------|
|   | rig : Arabe.        |   |  |  |   |                  | •        |

<sup>\*</sup> L'astérisque indique un bâtiment pris à l'ennemi.

308

#### BÉCAPITULATION.

|          |                                    | Pris.       | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendiés. | TOTAL.      |
|----------|------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|
| ANGLAIS  | Vaisseaux                          | »<br>1      | »<br>5                       | •          | :           |
| PRANÇAIS | férieurs                           | 2<br>1<br>6 | . 5<br>                      | »<br>»     | 7<br>1<br>6 |
|          | Bâtiments de rangs in-<br>férieurs | 19          | 5                            | •          | 22          |

Les chiffres relativement élevés de ce tableau récapitulatif, en ce qui concerne la France, ne doivent par surprendre. Leur décomposition établit en effet que, sur 26 bâtiments de tous rangs capturés pendant l'année 1803. 16 appartenaient à la division de Saint-Domingue. Or, on a pu voir que ces bâtiments rentraient en France, les uns sans un seul canon, les autres avec une artillerie plus ou moins réduite, tous avec un équipage considérablement affaibli; plusieurs en quelque sorte transformés en hôpital. Si, à ces causes d'infériorité, on ajoute l'ignorance de la déclaration de guerre qui donna à quelques capitaines une sécurité qui leur fut funeste, on comprendra facilement que, dans de semblables conditions, la lutte maritime ait été, cette année, toute au désavantage de la France.

### **ANNEE 1804.**

La France se ressentait encore des pertes que sa marine avait éprouvées à l'occasion de l'expédition de Saint-Domingue. L'épuisement de l'inscription maritime était tel, qu'on se vit dans la nécessité de faire entrer des soldats de l'armée de terre dans la composition normale des équipages des bâtiments. D'un autre côté, le 17 septembre de l'année précédente, on avait créé un corps de marins de la garde, et cette institution, on le pense bien, avait pris à la flotte l'élite de son personnel. Malgré ces difficultés, on put compter jusqu'à 21 vaisseaux sur la rade de Brest. Le vice-amiral Truguet qui les commandait fut remplacé, au mois de mai, par le vice-amiral Ganteaume.

Le vice-amiral Latouche Tréville avait 8 vaisseaux et 7 frégates sous ses ordres à Toulon. Le 24 mai, les vaisseaux anglais Canopus, Donegal et la frégate Amazon s'approchèrent du cap Sepet pour voir ce qui se passait sur la rade; tous trois faisaient partie de l'escadre du vice-amiral Nelson, et avaient été détachés avec le contramiral Campbell. Le vent soufflait du S.-O. Le commandant en chef fit appareiller 5 vaisseaux et 3 frégates pour renvoyer ces importuns qui s'éloignèrent de suite. Une des frégates put échanger quelques boulets avec eux.

Le 13 juin dans l'après-midi, les frégates l'Incorruptible et la Sirène qui avaient été envoyées en découvertes, faisant route avec une brise très-faible de O.-S.-O pour rentrer à Toulon, furent chassées par les vaisseaux anglais Victory, Canopus, Belle Isle, Donegal, Excellent et les frégates Amazon et Phœbe, dirigés par le vice amiral Nelson en personne. Cet officier général avait divisé son escadre en

deux parties; il se tenait sous la terre avec la première, et avait laissé l'autre à une vingtaine de milles au large avec le contre-amiral sir Richard Bickerton. Le lendemain à midi, les frégates françaises étaient encore par le travers de la grande passe des îles d'Hyères; leurs capitaines prirent le parti de donner dans ce passage et d'aller demander protection à la batterie de Porquerolles. Un quart d'heure après, l'Excellent et l'Amazon jetèrent aussi l'aucre sur la rade d'Hyères; mais la brise s'étant élevée dans la baic de Toulon, et la division qui s'y trouvait ayant mis souvoiles, les deux anglais en firent autant et ils rallièrent leur division. L'Incorruptible et la Sírène rentrèrent à Toulon.

La division du contre-amiral Durand Linois, on se le rappelle, après avoir touché à Batavia, avait repris la mer et se trouvait, à la fin de janvier 1804, devant l'île de Pulo Aor, à l'entrée des mers de Chine (1). Le 14 février au matin, les vigies signalèrent 27 voiles dans le N.-N.-E.; c'était, on devait du moins le supposer, le convoi dont le commandant en chef de la division attendait le passage. A 414 30m, les navires aperçus mirent en panne, et cint d'entre eux se détachèrent pour reconnaître la division française, qui était composée du vaisseau de 78° le Marence. capitaine Larue, des frégates la Belle-Poule de At, la Semillante de h0, capitaines Bruillac et Motard, et de la corvette le Bélier, capitaine Hulot. Ges navires étaient anglais. La nuit approchant, le contre-amiral Linois qui avait toujours son pavillon sur le Marengo, prit le parti de se borner à observer les navires ennemis. Ceux-ci firent petite route toute la nuit, les feax alaumés. Le lendemain matiq eq était en calme, et quoique le convoi ne fut pas à plus d'une demi-portée du canon, il ne fut pas possible de reconnaître la force des bâtiments qui le composaient. 20 d'entre ett

avaient deux batteries et paraissaient être des valsseaux de Compagnie; on crut distinguer trois vaisseaux, une frégate et un brig de guerre. Le commandant en chef avait appris par des neutres venant de Chine que 17 batiments anglais de la Compagnie, 6 bâtiments appelés country-ships et un brig, en tout 24 bâtiments, allaient prochainement faire voile pour l'Europe; il y avait donc peu de doutes à concevoir sur la force de l'escorte. Le vent s'étant élevé à l'Ouest dans la matinée, les navires anglais gouvernèrent au Sud sur deux colonnes; la division française, placée sous le vent, prit les amures à bâbord: cette route la portait à la rencontre de l'ennemi. Vers 1º 15", les chefs de file étaient assez rapprochés pour permettre au Marengo et aux frégates de commencer le seu. Les 5 premiers bâtiments anglais étant seuls alors en position de riposter, le commandant du convoi signala de virer de bord vent arrière par la contre-marche. Groyant voir dans ce mouvement le dessein d'envelopper sa division, le contre-amiral Linois laissa arriver et fit route à l'E.-N.-E. On sut plus tard que ce convoi était composé de 16 vaisseaux de la Compagnie de 30 à 86 canons, généralement 26 canons de 18 et 10 caronades du même calibre, 11 country-ships, un navire de Botany Bay et ua portugais; il était conduit par le commodore de la Compagnie Nathaniel Danse.

La croisière n'offrant désormais aucun intérêt, la division française retourna à Batavia où elle resta huit jours. Au détroit de la Sonde, la Belle-Poule et la Sémillante furent détachées en croisière; les trois autres bâtiments mouillèrent à l'île de France le 2 avril. Les deux premiers y entrèrent aussi le 8 mai. Quoique le but principal de la sortis eût été manqué, on estima à 20 millions les pertes que la division française avait fait éprouver au commerce anglais (1).

it. Je a'ai pa no province le rapport du contre-amiral Linou. Les outraits

Ce fut pendant cette croisière de la division de l'Inde qu'eut lieu l'épisode que je vais rapporter (1).

La division française s'était emparée sur les côtes de Chine, à quelques milles de Pulo Aor, d'un navire que le contre-amiral Linois chargea de ses dépêches pour l'île de France. Il était dejà nuit, et ce navire avait dérivé assez loin de la division, lorsque le lieutenant de vaisseau Martel. adjudant du contre-amiral Linois, déborda du bord dans un canot du Marengo, avec le commissaire de la division Robinet et de l'enseigne de vaisseau Lanoue, qui étaient allés amariner la prise. Au moment où le canot qui les portait allait accoster le Marengo, un grain violent l'en éloigna, et l'obscurité fut telle pendant le reste de la nuit, qu'ils ne purent apercevoir aucun des bâtiments de la division. Cette nuit se passa dans une anxiété cruelle, mais l'espoir de rejoindre leur vaisseau aux premiers rayons de l'aurore soutint le courage des officiers et des matelots qui composaient l'armement du canot, et leur donna la force de lutter contre le vent pour ne pas être entraînés en dérive.

Vain espoir le jour ne leur sit voir qu'une mer menaçante; aucune voile n'était en vue, et ils n'aperçurent pas la terre à l'horizon: dans la soirée, ils virent un navire dans lequel ils crurent reconnaître le Berceau; mais bientôt il disparut dans le crépuscule, et l'embarcation se trouva de nouveau plongée dans les ténèbres.

La nuit fut terrible; épuisés de fatigue et totalement démoralisés, les matelots s'étaient laissés tomber anéantis au fond de leur canot qui flottait au gré des flots; la faim déchirait leurs entrailles et la voix du chef était sans effet.

de ce rapport, publies jusqu'à ce jour, sont si diffus au point de vue maritime, qu'on serait tente de croire qu'ils ont été écrits dans le but de rendre cette affaire inintelligible.

<sup>(1)</sup> Je ne garantis pas l'authenticite de ces détails, car je n'ai trouvé ce recit dans aucun des écrits de l'epoque. Je l'ai lu, il y a longtemps dejà, dans na journal de Paris. Ne m'occupant pas alors du travait que je livre aujourd'hui a publicite, je ne pris pas le nom de l'auteur de l'article, et c'est vainement j'ai cherche à le connaître depuis.

Le jour se leva terne et lugubre; ils regardèrent au loin avec anxiété. Rien, toujours rien! Alors commença pour eux cette crise horrible, où conduit infailliblement le double supplice de la soif et de la faim trop longtemps enduré. L'abattement se changea en frénésie; la douleur sourde, en souffrance aiguë. Le lieutenant Martel comprit cette position et, renoncant à l'espoir de rencontrer les croiseurs. il résolut de courir sur la terre vers laquelle l'embarcation avait déjà été portée. Quelques heures après, le canot du Marengo abordait une petite île inhabitée sur la côte de Malacca; le sol en était presque nu, et les infortunés n'y trouvèrent aucune ressource. L'île fut contournée et dans une petite anse, ils rencontrèrent deux pêcheurs malais dont ils obtinrent quelques vivres. Ils se firent conduire par eux à Rio, petit port de l'île Bintam, sur la côte de la presqu'île, au risque d'être massacrés par ses habitants inhospitaliers. Le sultan de Rio les accueillit parfaitement, leur donna des vivres, et ils obtinrent du capitaine d'un navire anglais mouillé sur rade, une carte des îles de la Sonde et une boussole. Ils lui remirent en échange les quelques Anglais qui avaient été retirés de la prise cause de leur infortune.

Munis de provisions pour plusieurs jours, les marins français s'embarquèrent de nouveau dans leur canot et se confièrent avec insouciance aux flots qui, tout récemment, avaient menacé de les engloutir. Leur projet était de gagner Palimbang, dans l'île Sumatra, où les Hollandais avaient un résident. Ils reconnurent d'abord l'île Banca: un nouveau danger les y attendait au passage. Ils furent joints par six embarcations de pirates malais; on traita avec eux. Le don de quelques étoffes, et l'attitude détermince de cette petite troupe menèrent à bonne fin une rencontre d'autant plus dangereuse, que l'équipage du canot français avait pour toutes armes les gaffes, les avirons, un harpon et un poignard.

Rendue dans le détroit de Banca. l'embarcation entra

dans une rivière qu'on supposa être celle de Palimbans. Après l'avoir remontée pendant une trentaine de milles sans trouver aucune trace d'habitation, le lieutenant Marti crut s'être trompé; et alors que, sans le savoir, il touchait au but tant désiré, il redescendit la rivière et se mit à explorer la côte. Arrivés à l'embouchure de la Salsen. les malheureux crurent avoir enfin trouvé Palimbang, et is remontèrent le courant avec un courage qu'excitait l'espoir d'arriver enfin à ce comptoir objet de leurs recherches. Mais le pays qu'ils traversèrent n'offrit à leurs regards attristés que des bois épais et des marais inaccessibles. Sur le rivage, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, pas une habitation, pas un seul indice de la présence des hommes. Ils s'étaient donc encore trompés, et ils n'avaient plus de vivres : ils résolurent de retourner dans la rivière qu'ils avaient d'abord inutilement explorée. Leurs souffrances étaient telles que les bras manquaient pour armer les avirons. Ils retrouvèrent toutesois leur rivière, et recommencèrent à nager contre le courant. Ce qu'ils souffrirent alors ne peut se décrire; la plupart avaient les jambes enslées, les mains écorchées par le maniement continuel des avirons; la vue obscurcie; tout le corps exténué par la fatigue et le supplice de la faim. Lorsqu'ils euren! dépassé de quelques milles le point où ils s'étaient arrêtés à leur première exploration, ils apercurent des traces de culture, puis bientôt ils arrivèrent à un poste militaire; ils avaient atteint Palimbang : quelques jours après, ks naufragés furent conduits à Batavia et ensuite à l'ile de France, où ils retrouvèrent leur vaisseau.

Le lieutenant de vaisseau Martel fut le seul qui n'eut pas ce bonheur; l'infortuné jeune homme avait succombé aux fatigues et aux privations.

Après un séjour de deux mois à l'île de France, le contretiral Durand Linois sortit avec le vaisseau de 78° le Marengo et les frégates la Sémillante de 40 et l'Atalante de Ah. capitaines Larue, Motard et Gaudin Duchene, pour aller croiser devant l'île Ceylan et sur la côte du B engale. A l'issue de cette croisière qui fut très-productive, il se dirigea sur Vizigapatam, où il savait trouver une frégate anglaise et deux vaisseaux de la Compagnie. Le 15 septembre, le commandant en chef de la division française put constater que les renseignements qui lui avaient été donnés ne s'écartaient de la vérité, qu'en ce que le vaisseau de 60° Centusion et non une frégate accompagnait les vaisseaux de la Compagnie. Lorsque l'Atalante, qui tenait la tête de la ligne, fut à un demi-mille du mouillage, le lieutenant Robert Philipps (1) ouvrit son seu sur cette frégate: il pouvait être 10' du matin. La canonnade devint bientôt générale; une batterie placée sur la plage fut d'un grand secours aux Anglais. Après un échange de quelques bordées, le pavillon du CENTURION tomba ou fut ainené; toujours est-il que ce vaisseau cessa de tirer: les Français discontinuèrent aussi leur feu. Alors que le contre-amiral Linois se disposait à l'envoyer amariner, le Marengo talonna. Cette circonstance avant décidé son capitaine à gouverner au large, le vaisseau anglais rehissa de suite son pavillon et il recommença à tirer. Le Marenge sut promptement embossé par son travers, et le combat prit une nouvelle vigueur. Pendant que les deux vaisseaux étaient ainsi aux prises, la Sémillante et l'Atalante s'emparaient du vaisseau de Compagnie Princess Charlottk et forçaient l'autre, le Bannabe, à se jeter à la côte où il fut bien vite détruit par la mer; le premier avait amené son pavillon sans avoir fait usage de ses canons. A 1º 15". le câble du Centurion avant été coupé, son capitaine se rapprocha de terre. Le Marengo, de son côté, mit sons voiles; mais le peu de profondeur de l'eau, et la supério-

<sup>1;</sup> Cet officier remplaçait momentanément le capitaine John Sprat Rainier, alors malade a terre

rité que la batterie de terre donnait à son adversaire, empêchèrent le contre-amiral Linois de continuer la lutte. Il sortit de la baie et sit route pour l'île de France où sa division était de retour le 1<sup>er</sup> novembre (1).

Cette année 1804 offrit à la marine peu d'occasions de se signaler. En Europe, tous les yeux étaient fixés sur la Manche; dans les colonies, on s'observait, en attendant le résultat de la lutte gigantesque que chacun prévoyait.

Avec le retour de la belle saison dont on profita pour hâter la réunion de la flottille dans les ports de la Manche, recommencèrent les attaques des Anglais. Le contre-amiral hollandais Verhuell, conduisant à Ostende une division de 13 bateaux de première espèce eut, pendant la nuit du 11 mars, un engagement très-vif avec une frégate, un brig, une bombarde et un cutter, qui harcelèrent les canonnières depuis Blankenberg jusque sur la rade d'Ostende où la canonnade continua. Le feu combiné des batteries et de la flottille contraignit enfin l'ennemi à se retirer.

Le 10 avril, quatre bateaux de première espèce et deux de deuxième, sous les ordres du capitaine Blanchet, en relâche à Gesses, surent canonnés pendant deux heures par une srégate, deux brigs, un cutter, et eurent beaucoup à soussir de cette attaque.

Une section de la flottille de Rochefort, composée de 6 bateaux de première espèce, de 3 de deuxième et de 8 péniches, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Letourneur (Laurent), partie de Port Navalo, le 8 mai, avec

In mar pas ete plus heureux dans mes recherches pour me procurer le it du contre-amiral Linois sur cette affaire.

un convoi qu'elle conduisait à Boulogne, fut chassée le jour même par un brig et un cutter anglais. Ce brig était le Vencesos de 18 caronades de 18 et de 2 canons de 6, capitaine Wesley Wright. Pris de calme sous la Teignouse, il fut attaqué à 8<sup>h</sup> du matin par la flottille qui avait pu facilement l'approcher à l'aide de ses avirons; deux heures après il amena son pavillon. Le brig était fort maltraité; il fallut changer son mât de misaine et son beaupré; son capitaine était blessé.

Le Vencesos était un des bâtiments dont le gouvernement anglais se servait pour correspondre avec les royalistes de l'Ouest. Son capitaine, alors simple midschipman, avait été le compagnon de Sidney Smith au Temple.

Une forte division de la flottille batave, partie de Elessingue pour Ostende avec les prames la Ville-d'Anvers qui portait le pavillon du contre-amiral Verhuell, et la Ville-d'Aix. capitaines Dutaillis et Brunet, eut à soutenir, le 16 mai, un combat très-vil contre une division anglaise composée des frégates

```
49 (Astronomental Computation of Sidney Smith, 49 (Proposition — Robert Broughton, 40 Assembly — William Bolton, 40 brig de 18 Christin — Francis Masson, et du outer State — William Patfull,
```

Les prames couvraient l'arrièce-garde, et une division de péniches, sous les ordres du capitaine de frégate Lambour, donnait des remorques aux bateaux qui en avaient besoin. L'ennemi prit le large après une canonnade qui ne dura pas moins de six heures. La flottille avait perdu un bateau de deuxième espèce; et la Ville-d'Anvers, après avoir épuisé toutes ses munitions, était allée s'échouer sous la protection d'une batterie de la côte. L'artillerie mobile de terre avait été d'un grand secours dans cette affaire.

Le lendemain le Caussa et à canonnières attaquèrent

la Ville-d'Anvers. Le 18, cette prame eut à soutenir de nouveau l'attaque de la division anglaise, augmentée de 2 corvettes. Gravement blessé l'avant-veille, le capitaise Dutaillis avait été porté à terre, et le commandement de la prame était échu à l'enseigne de vaisseau Giroux. Le Ville-d'Anvers put être remise à flot, et elle parvint à atteindre Ostende où le reste de la flottille se trouvait déjà.

Le 23 juillet, le Havre reçut le châtiment que l'Angleterre infligeait à tout port qui donnait asile à la flottille. La division du capitaine Dudley Olivier bombarda la ville, et y occasionna des dégâts assez considérables.

Le 1<sup>er</sup> et le 2 août, des bombes furent encore lancées sur la ville; mais, cette fois, elle n'en souffrit pas. Une peniche fut coulée et un bateau de deuxième espèce reçui quelques avaries.

Cependant Boulogne, comme quartier-général du grand armement d'invasion, occupait plus particulièrement l'Asgleterre. Au mois d'août, la croisière devant ce pert étail de 15 à 20 bâtiments sous le commandement du contreamiral Louis dont le pavillon flottait sur le vaisseau de W LEOPARD. Le 26 dans l'après-midi, une division de la ligne d'embossage, alors composée de 146 bâtiments, appareilla avec le capitaine de vaisseau Leray, et se dirigea sur k brig anglais Chuisen, capitaine Thomas Smithies, qui était mouillé près de la pointe de la Bombe. Le vent était au N.-E. La canonnade qui s'engagea bientôt, attira la frégate anglaise l'Immortalité et celle-ci put prendre part à l'engagement. La quatrième division de chaloupes-canonnières. commandée par le capitaine Pévrieu, et deux sections de péniches à obusier, sous les ordres des lieutenants de vaisseau Maison Blanche et Lasalle, se portèrent en aide à la première division; les Anglais prirent le large. La ttille était de retour au mouillage avant la nuit.

Cette petite affaire eut lieu sous les yeux de Napoléon qui avait voulu voir par lui-même ce dont la flottille était capable.

L'organisation de la flottille fut modifiée le 7 août de cette année. Les divisions de bateaux de deuxième espèce furent composées de 18 bateaux et partagées en deux sections; les sections avaient trois escouades, fortes par conséquent de 3 bateaux chacune.

18 péniches formèrent également une division, deux sections et six escouades.

Au mois de septembre, la flottille était au complet ; elle comptait 14 divisions de bateaux de première espèce; 19 de bateaux de deuxième espèce et 16 de péniches; 15 divisions de transports-écuries partagées chacune en deux sections de neuf navires : 4 divisions de transports d'artillerje et sept de transports de bagages. Tous ces navires surent répartis entre Boulogne, Étaples et Vimereux. On embarqua sur les bateaux de première espèce 100 coups et 10 obus par pièce; 12,000 cartouches à fusil; 1,200 pierres à feu; 27 fusils, outre ceux de la troupe; quatre caisses de gargousses par pièce de campagne. Ils prirent tous un caisson d'artillerie et une caisse d'outils de pionniers. Ils avaient de plus, mais pour l'équipage, 15 fusils, 6 sabres, 6 haches d'armes et 12 piques. Le nombre des personnes embarquées montait à 130 : 24 marins, 30 militaires, 6 officiers ou sous-officiers d'infanterie et 70 passagers.

Les bateaux de deuxième espèce avaient 100 coups et 10 obus par canon de 24; 200 coups par pièce de campagne, et 12,000 cartouches à fusil. Le chiffre des personnes embarquées s'élevait à 100 dont 79 passagers.

Les péniches avaient 100 boulets ou obus et 50 paquets de mitraille.

La troisième division de canonnières, commandée par le capitaine de frégate Guingant, et une section de péniches à obusier, sous le lieutenant de vaisseau Lasalle, sorties de Boulogne, le 27 août, pour faire des exercices, furent entraînées dans l'Ouest par le courant, et surprises par un changement de vent qui passa au Nord assez frais. La croisière ennemie, qui n'avait fait jusque-là aucun mouvement donna la chasse à cette petite division, et ouvrit son feu sur elle à la hauteur du fort de l'Heurt. La route suivie par les canonnières ne leur permit pas de se servir de leurs canons; mais, lorsqu'elles approchèrent de Boulogne, elles furent soutenues par les batteries et par la gauche de la ligne d'embossage, et les Anglais se retirèrent.

N'avant pu réussir à empêcher la réunion de la flottille. le gouvernement anglais songea à employer un dernier moven pour la détruire sur la rade même et dans le port de Boulogne; ce but devait être atteint avec des brûlots d'invention nouvelle. C'étaient des cossres rectangulaires de 6m.80 de longueur, terminés en pointe, et formés de fortes planches doublées en plomb; leurs joints étaient calfatés avec de l'étoupe imprégnée d'huile. Les contures. enduites de mastic, étaient recouvertes par une bande de toile goudronnée et une scuille de plomb. Ces coffres contenaient 2,500k de poudre et 54 pelotes composées avec du nitre, de la résine, du soufre et du sulfure d'antimoire. Le feu devait être communiqué à ces matières au moven d'un ressort, par l'enlèvement d'une simple cheville. Ces catamarans, comme on les nomma, n'avaient pas de mats: il fallait les remorquer. Un grapin, maintenu sur l'eau par un flotteur, et destiné à accrocher le câble des bâtiments. était placé à l'extrémité opposée à la remorque. Les Anglais employèrent encore des brûlots ordinaires, généralement brigs ou cutters, et des barriques remplies de poudre tifices.

Le 1" octobre parut un jour convenable pour essayer ces terribles machines. La ligne d'embossage devant Boulogne était ce jour-là de 150 embarcations. La veille. l'amiral lord Keith, sur le Monarch de 82 canons, avait laissé tomber l'ancre au large avec cinq autres vaisseaux et un grand nombre de frégates, corvettes, brigs et bombardes. Après avoir bien examiné la position de la flottille, il avait appareillé et, suivi de trois frégates, il avait mouillé plus près de terre, à grande portée de canon. Ces dispositions ne pouvaient laisser aucun doute sur ses projets. L'amiral Bruix ordonna au contre-amiral Lacrosse qui commandait la ligne d'embossage, de se disposer à repousser l'attaque; tout fut prévu et des instructions furent données en conséquence. Ce ne fut toutefois que le lendemain 1° octobre, à 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du soir, que commença, non le combat, car on ne peut donner ce nom à une affaire dans laquelle l'amiral anglais n'exposa pas un seul de ses bâtiments, mais la lutte de la flottille contre les machines de destruction dont il se servit. Favorisé par une jolie brise de O.-S.-O., l'amiral anglais fit lancer une grande quantité de brûlots : 12 seulement firent explosion; les autres furent coulés ou jetés à la côte sans avoir pris feu. L'activité déployée dans cette circonstance par les capitaines. par les équipages et par le contre-amiral Lacrosse, préserva la flottille d'une destruction qui paraissait tellement certaine, que lord Melville, premier lord de l'amirauté, qui avait autorisé et favorisé cet armement de tout son pouvoir, avait voulu en être le témoin. A 3º 30- du matin l'attaque avait cessé, et aucun résultat n'avait été obtenu.

Le 2 au point du jour, la ligne d'embossage présentait le même aspect que la veille, et rien n'eût rappelé la terrible attaque dont elle avait été l'objet, si la plage, couverte des débris des brûlots, n'en eût offert de nombreux témoignages. Le vent ayant alors passé au N.-O. et le temps prenant une mauvaise apparence, la division anglaise mit a la voile; la flottille rentra dans le port. Telle fut l'issue de cette opération dont les Anglais attendaient les plus immenses résultats; ainsi échous le projet horrible et làche (1) qu'ils avaient conçu d'incendier des bâtiments qu'ils semblaient ne plus oser attaque de vive force.

Le 8 décembre, sir Home Popham essaya l'effet des caumarans sur le fort Rouge de Calais. Les dommages qu'ils occasionnèrent furent peu considérables.

Trois divisions de la flottille, commandées par les captaines de frégate Moncabrié et Péridier et le lieutenant de vaisseau Varin, ainsi que plusieurs corvettes-canonnières, sous les ordres du capitaine de frégate Vattier, furent canonnées, le 4 octobre au matin, lendemain de leur sorté du Havre, par une corvette anglaise qui se vit bientôt dans la nécessité de s'éloigner. Dans la soirée, accompagnée cette fois par une frégate et par un cutter, cette corvette se porta de nouveau sur la flottille. Ces bâtiments se retirerent après trois quarts d'heure d'une action très-chaude

<sup>(1) «</sup> J'ai donné à ces projets les noms d'horribles et de lâches, écrivat » « ministre de la guerre le maréchal Soult qui commandait le camp de Sent« Omer, parce que c'est un attentat horrible contre les lois de la guerre que « chercher à faire périr une armée par des moyens qui n'exposeat à arma « danger; parce qu'on ne peut voir qu'une insigne làchete dans une pareille » taque, de la part d'une croisière qui avait trois fois plus de canons que » a partie de la flottille qui était en rade. »

L'indignation du marèchal Soult eut de l'echo en Angleterre. On la des l'Annual register de 1804 : « Ainsi finit l'expédition des Catamarans, estre qui prise aussi follement conçue que dispendicusement exècutée. Ce sera à presentate une tache imprimée à la mémoire des hommes puissants qui farest aus faibles pour approuver et faire executer un tel projet, melange absurée for quorance et de temérité. »

<sup>«</sup> Par l'offet de semblables innovations, lit on dans un ouvrage anglas és « l'époque, l'habileté et le courage deviendront mutiles; les hommes les pères braves seront les victimes d'un artifice de làche. Se peut-il que la home d'encourager de semblables moyens soit réservée au gouvernement anglas, et « que ses ministres et ses généraux ne rougissent pas de donner un pareil spec « tacle au monde, »

Le gouvernement anglais ne tint aucun compte de ces manifestations de le union publique, et nous le verrons hientôt faire encore usage de semblable peus de destruction.

Le 24 octobre, une division de la flottille commandée par le capitaine de frégate Lambour fut chassée, à sa sortie de Calais, par 2 frégates, 3 corvettes et 4 brigs anglais. Dans l'après-midi, les prames la Ville-d'Anvers et la Ville-d'Aix, capitaines Dutaillis et Brunet, engagèrent avec les bâtiments anglais une vive canonnade qui fut sans résultats.

L'île de Gorée n'ayant pas été remise par l'Angleterre comme le voulait le traité de 1802, un détachement du Sénégal, soutenu par quelques corsaires, s'en empara, le 18 janvier 1804. Cette île retomba au pouvoir des Anglais ayant la fin de l'année.

# BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGES pendant l'année 1804.

| Caper          |                                                        | ANGLAIS.                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 88<br>72<br>60 | MAGNIFICENT. VENERABLE. VORK. ROBERS. CAROLE'. HUSBAR. | Naufragé sur la côte de France.  ———————————————————————————————————               |
| 44             | Arono                                                  | - sur la côte de Portugal.                                                         |
|                | RATES.                                                 | - our la Sicile.<br>Enleve par des embarçations.                                   |
| 14             | LILLY                                                  | par un corsaire. Naufragé aux Antillos.     a Gibraller. Pris par un corsaire.     |
| 12             | CONFLICT                                               | Naufragés sur la côte d'Angleterre.<br>Prie par les Français.                      |
| 10             | Crangers                                               | Naufragés sur la côte de France<br>Naufrage aux Antilles.<br>Pris par un corsaire. |
|                |                                                        | TRANÇAIN.                                                                          |
| 26<br>16       | Charente                                               | Détruite à la côte<br>Enleve par des canets.                                       |
| ٠.۲            | a-lerisque indique un bâtimen                          | i bris a l'encemi.                                                                 |

#### RECAPITULATION.

|          |           | Pris. | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendiés. | TOTAL     |
|----------|-----------|-------|------------------------------|------------|-----------|
| ANGLAIS  | Vaisseaux | »     | \$<br>3                      | »          | <u>\$</u> |
|          | férieurs  | 3     | 8                            | ,          | 13        |
| FRANÇAIS | Vaisseaux | ))    | »                            | , s        |           |
| -        | Frégates  | ))    | u                            | 23         | •         |
| •        | férieurs  | 1     | 1 1                          | <b>»</b>   | 2         |

### ANNÉE **1805**.

Le moment était enfin arrivé où Napoléon allait tenter de réaliser son grand rêve d'invasion de l'Angleterre. Quatre camps qui réunirent les troupes destinées à cette expédition furent formés sur les côtes de l'Océan et sur celles de la Manche. La flottille, commandée par le contre-amiral Lacrosse depuis la mort du vice-amiral Bruix, était prète. Mais, pour que le passage des troupes de l'autre côté du détroit fût possible, il était nécessaire de ne pas être inquiété dans ce mouvement et pour cela, il fallait être maître de la mer. L'armement de tous les vaisseaux et des frégates en état de naviguer fut ordonné et il régna bientôt dans les ports une activité d'autant plus grande, que la marine ne s'était pas encore relevée du coup que lui avait porte la malheureuse expédition de Saint-Domingue. Les Anglais ne pouvaient voir ces armements d'un œil impassible et leurs croiseurs ne tardèrent pas à devenir plus breux. On comprit promptement combien ils allaient ier la jonction des escadres; il fallait essayer de diviser les forces des Anglais en menaçant leur territoire sur tous les points du globe, ou du moins, en agissant comme si l'on voulait le menacer. Jamais peut-être la marine française n'avait eu un aussi beau rôle que celui qu'elle fut appelée à remplir pendant cette année 1805; ce fut en quelque sorte sur elle que les destinées de la France et de l'Angleterre reposèrent. Ce n'était plus seulement contre les frèles embarcations de la Manche que cette dernière allait avoir à diriger ses escadres; aussi les armements considérables qui se préparaient dans les ports de France, lui firent-ils prendre au sérieux ce que, jusqu'alors, elle semblait ne vouloir considérer que comme un moyen d'occuper ses vaisseaux, et elle dut multiplier ses croisières. Voici les combinaisons qui furent arrêtées pour dérouter le gouvernement anglais.

La conduite de la gigantesque expédition projetée depuis si longtemps avait d'abord été confiée au vice-amiral Latouche Tréville. La mort de cet officier général, qui eut lieu le 20 août 180h, nécessita quelques modifications au projet primitif. Le commandement en chef fut donné au vice-amiral Ganteaume, alors sur la rade de Brest avec 21 vaisseaux et 6 frégates. Il reçut l'ordre de se rendre à la Martinique où il serait rallié par 11 vaisseaux, 7 frégates, une corvette et 2 brigs de Toulon, sous les ordres du vice-amiral Villeneuve (1); 5 vaisseaux, 3 frégates et 2 brigs de Rochefort, commandés par le contre-amiral Burgues Missiessy, avaient la même destination. Enfin, 5 vaisseaux qui étaient au Ferrol avec le contre-amiral Gourdon, et un sixième qui se trouvait à Cadix, devaient se joindre à eux (2). Rien ne semblait

t' Le contre-amiral Dumanoir Lepelley avait commandé l'escadre de Toulen ju-qu'au commencement du mois de novembre 1804.

<sup>2.</sup> Ces vaisseaux avaient fait partie de l'expedition de Saint-Domingue et avaient ete ramenes en Europe par le contre-amiral Redout. Avant appris en reute la reprise des hostilites, et aussi que le port de Brest était bloque par une forte es a tre, cet officier general avait fait route pour la Corogne ou il avait mouillé.

#### MECAPITULATION.

|          |                                                 | Pris.      | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendiés. | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------|
| ANGLAIN  | Vaisseaux<br>Frégates<br>Bâtiments de rangs in- | »<br>»     | 2<br>†                       | <i>.</i> . | <u> </u> |
|          | férieurs                                        | 5          | 8                            | ))<br>(4   | 13       |
| FRANÇAIS | Vaisseaux                                       | <b>)</b> ) | ا د                          | 26         |          |
| ·        | Fregates                                        | ))         | »                            | 20         | • }      |
|          | Bâtiments de rangs in-<br>férieurs              | 1          | 1                            | •          | *        |

## ANNÉE 1805.

Le moment était enfin arrivé où Napoléon allait tenter de réaliser son grand rêve d'invasion de l'Angleterre. Quatre camps qui réunirent les troupes destinées à cette expédition furent formés sur les côtes de l'Océan et sur celles de la Manche. La flottille, commandée par le contre-amiral Lacrosse depuis la mort du vice-amiral Bruix, était prête. Mais, pour que le passage des troupes de l'autre côté du détroit fût possible, il était nécessaire de ne pas être inquiété dans ce mouvement et pour cela, il fallait être maire de la mer. L'armement de tous les vaisseaux et des frégates en état de naviguer fut ordonné et il régna bientôt dans les ports une activité d'autant plus grande, que la marine ne s'était pas encore relevée du coup que lui avait porté la malheureuse expédition de Saint-Domingue. Les Anglais ne pouvaient voir ces armements d'un œil impassible et leurs croiseurs ne tardèrent pas à devenir plus nombreux. On comprit promptement combien ils allaient rarier la jonction des escadres; il fallait essaver de diviser les forces des Anglais en menaçant leur territoire sur tous les points du globe, ou du moins, en agissant comme si l'on voulait le menacer. Jamais peut-être la marine française n'avait eu un aussi beau rôle que ce-lui qu'elle fut appelée à remplir pendant cette année 1805; ce fut en quelque sorte sur elle que les destinées de la France et de l'Angleterre reposèrent. Ce n'était plus seulement contre les frêles embarcations de la Manche que cette dernière allait avoir à diriger ses escadres; aussi les armements considérables qui se préparaient dans les ports de France, lui firent-ils prendre au sérieux ce que, jusqu'alors, elle semblait ne vouloir considérer que comme un moyen d'occuper ses vaisseaux, et elle dut multiplier ses croisières. Voici les combinaisons qui furent arrêtées pour dérouter le gouvernement anglais.

La conduite de la gigantesque expédition projetée depuis si longtemps avait d'abord été confiée au vice-amiral Latouche Tréville. La mort de cet officier général, qui eut lieu le 20 août 180h, nécessita quelques modifications au projet primitif. Le commandement en chef fut donné au vice-amiral Ganteaume, alors sur la rade de Brest avec 21 vaisseaux et 6 frégates. Il reçut l'ordre de se rendre à la Martinique où il serait rallié par 11 vaisseaux, 7 frégates, une corvette et 2 brigs de Toulon, sous les ordres du vice-amiral Villeneuve (1); 5 vaisseaux, 3 frégates et 2 brigs de Rochefort, commandés par le contre-amiral Burgues Missiessy, avaient la même destination. Enfin, 5 vaisseaux qui étaient au Ferrol avec le contre-amiral Gourdon, et un sixième qui se trouvait à Cadix, devaient se joindre à eux (2). Rien ne semblait

<sup>1&#</sup>x27; Le contre-amiral Dumaneir Lepelley avait commandé l'escadre de Teulen jusqu'au commercement du mois de novembre 1806.

<sup>2.</sup> Ces vaisse sux avaient fait partie de l'expedition de Saint-Domingue et avaient ete ramienes en Europe par le contre-amiral Redout, Avant appris en reule la reprise des hostilités, et aussi que le port de Brest était bloqué par une forte es adre, cet officier general avait fait route pour la Coregne ou il avait mouillé.

Telle fut l'issue de cette opération dont les Anglais attendaient les plus immenses résultats; ainsi échoua le projet horrible et làche (1) qu'ils avaient conçu d'incendier des bâtiments qu'ils semblaient ne plus oser attaque de vive force.

Le 8 décembre, sir Home Popham essaya l'effet des caumarans sur le fort Rouge de Calais. Les dommages qu'is occasionnèrent furent peu considérables.

Trois divisions de la flottille, commandées par les captaines de frégate Moncabrié et Péridier et le lieutenant de vaisseau Varin, ainsi que plusieurs corvettes-canonnières sous les ordres du capitaine de frégate Vattier, furent cononnées, le 4 octobre au matin, lendemain de leur sortidu Havre, par une corvette anglaise qui se vit bientôt data la nécessité de s'éloigner. Dans la soirée, accompagnée cette fois par une frégate et par un cutter, cette corvette porta de nouveau sur la flottille. Ces bâtiments se retirerent après trois quarts d'heure d'une action très-chaude

<sup>(1) «</sup> J'ai donné à ces projets les noms d'horribles et de lâches, écrivait » « ministre de la guerre le maréchal Soult qui commandait le camp de Sous« Omer, parce que c'est un attentat horrible contre les lois de la guerre que » « chercher à faire périr une armée par des moyens qui n'exposent à assu « danger; parce qu'on ne peut voir qu'une insigne làchete dans une parcule « taque, de la part d'une croisière qui avait trois fois plus de canons que » « partie de la flottille qui était en rade. »

L'indignation du maréchal Soult eut de l'echo en Angleterre. On let de l'Annual register de 1804 : « Ainsi finit l'expédition des Catamarans, entre prise aussi follement conçue que dispendicusement exéculée. Ce sera à par mais une tache imprimée à la mémoire des hommes puissants qui farent aus faibles pour approuver et faire executer un tel projet, melange absurde fra gnorance et de temérité. »

<sup>«</sup> Par l'effet de semblables innovations, lit on dans un ouvrage anglais et « l'époque, l'habileté et le courage deviendront inutiles; les hommes les ples de braves seront les victimes d'un artifice de lache. Se peut-il que la home « d'encourager de semblables moyens soit réservée au gouvernement anglan, et que ses ministres et ses généraux ne rougissent pas de donner un pareil ses « tacle au monde, »

Le gouvernement anglais ne tint aucun compte de ces manifestations de le pinion publique, et nous le verrons bientôt faire encore usage de semblable moyens de destruction.

Le 24 octobre, une division de la flottille commandée par le capitaine de frégate Lambour fut chassée, à sa sortie de Calais, par 2 frégates, 3 corvettes et h brigs anglais. Dans l'après-midi, les prames la Ville-d'Anvers et la Ville-d'Aix, capitaines Dutaillis et Brunet, engagerent avec les bâtiments anglais une vive canonnade qui fut sans résultats.

L'île de Gorée n'ayant pas été remise par l'Angleterre comme le voulait le traité de 1802, un détachement du Sénégal, sontenu par quelques corsaires, s'en empara, le 18 janvier 1804. Cette île retomba au pouvoir des Auglais ayant la fin de l'année.

# BATIMENTS PRIS, DETRUITS OF NAUFRAGES pendant lanner 1804.

| Machificant   Naufrage sur la côte de France     Veneralist   Sumbre     The Naufrage sur la côte de Holland     Chrote   Sombree     Chrote   Sombree     Hissan   Naufrage sur la côte de Holland     Chrote   Sombree     Hissan   Naufrage sur la côte de France     Sombree   Sur la côte de France     Sur la côte de Portu     Hand   Sur la côte de Prance     Naufrage aux Antilles     Hand   Sur la côte de Prance     Continer   Naufrage sur la côte de Angletei     Naufrages sur la côte de Prance     Naufrages sur la côte de Angletei     Naufrages sur la côte de Angletei     Naufrages sur la côte de Holland     Sombree   Sombree     Sombree   Sombree     Sur la côte de Holland     Sombree   Sombree     Sur la côte de Holland     Sombree   Sur la côte de Holland     Sombree   Sur la côte de Holland     Sur la côte de Holland     Sur la côte de Holland     Sur la côte de Prance     Sur la côte de Prance     Sur la côte de Holland     Sur la côt   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Rouses Subree.  61 Carole Subree.  61 Avorto Subree.  62 Avorto Subree.  63 Avorto Subree.  64 Avorto Subree.  65 Avorto Subree.  66 Avorto Subree.  67 Avorto Subree.  68 Enlese par des embarcations  69 Porto Subree.  60 Rouses Subree.  60 Rouses Subree.  61 Avorto Subree.  61 Avorto Subree.  62 Porto Subree.  63 Porto Subree.  64 Western Subree.  65 Porto Subree.  66 Principal Control of Subree.  67 Porto Subree.  68 Porto Subree.  68 Porto Subree.  69 Porto Subree.  69 Porto Subree.  60 Principal Subree.  60 Porto Subree.  60 Principal Subree.  60 Principal Subree.  60 Principal Subree.  60 Principal Subree.  61 Avorto Subree.  62 Principal Subree.  63 Principal Subree.  64 Principal Subree.  65 Principal Subree.  66 Principal Subree.  67 Principal Subree.  68 Principal Subree.  69 Principal Subree.  69 Principal Subree.  60 Principal Subree.  61 Principal Subree.  62 Principal Subree.  63 Principal Subree.  64 Principal Subree.  65 Principal Subree.  66 Principal Subree.  67 Principal Subree.  68 Principal Subree.  69 Principal Subree.  69 Principal Subree.  60 Principal Subree.  61 Principal Subree.  62 Principal Subree.  63 Principal Subree.  64 Principal Subree.  65 Principal Subree.  66 Principal Subree.  66 Principal Subree.  67 Principal Subree.  67 Principal Subree.  68 Principal Subree.  68 Principal Subree.  69 Principal Subree.  69 Principal Subree.  60 Principal Subree |
| Hissan.  Naufragee sur la côte de France  in Accito  in Rayan.  In Accito  in Rayan.  In Accito  in Rayan.  In Accito  in |
| 18 1 Rays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Drank Saufrage aux Antilles.  14 Wrazia a tobrailur.  Wotynkass Pris nor un corsuire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Covered, Nanfrages our la côte il Anglates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marriage Print per les Français.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Naufrages sur la côte de France ; Monste control :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pris par un corraire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 Chorente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>&</sup>quot;L'a-terr-que indique un bâtiment pris a l'ennemi.

#### MECAPITULATION.

|          |           | Pris.    | Détruits<br>ou<br>naufragés. | locendiés. | TUTAL |
|----------|-----------|----------|------------------------------|------------|-------|
| ANGLAIS  | Vaisseaux | ))<br>)) | <b>4</b><br>5                | 30<br>33   | 3     |
|          | férieurs  | 5        | 8                            | 20         | 13    |
| FRANÇAIS | Vaisseaux | >>       | ×                            | 29         |       |
|          | Frégates  | ×        | 'n                           |            | •     |
|          | férieurs  | 1        | 1                            | <b>»</b>   | *     |

### ANNEE 1805.

Le moment était enfin arrivé où Napoléon allait tenter de réaliser son grand rève d'invasion de l'Angleterre. Ouatre camps qui réunirent les troupes destinées à cette expédition furent formés sur les côtes de l'Océan et sur celles de la Manche. La flottille, commandée par le contre-amiral Lacrosse depuis la mort du vice-amiral Bruix, était prête. Mais, pour que le passage des troupes de l'autre côté du détroit fût possible, il était nécessaire de ne pas être inquiété dans ce mouvement et pour cela, il fallait être maltre de la mer. L'armement de tous les vaisseaux et des frégates en état de naviguer fut ordonné et il régna bientôt dans les ports une activité d'autant plus grande, que la marine ne s'était pas encore relevée du coup que lui avait porté la malheureuse expédition de Saint-Domingue. Les Anglais ne pouvaient voir ces armements d'un œil impassible et leurs croiseurs ne tardèrent pas à devenir plus nombreux. On comprit promptement combien ils allaient contrarier la jonction des escadres; il fallait essayer de

diviser les forces des Anglais en menaçant leur territoire sur tous les points du globe, ou du moins, en agissant comme si l'on voulait le menacer. Jamais peut-être la marine française n'avait eu un aussi beau rôle que ce-lui qu'elle fut appelée à remplir pendant cette année 1805; ce fut en quelque sorte sur elle que les destinées de la France et de l'Angleterre reposèrent. Ce n'était plus seulement contre les frèles embarcations de la Manche que cette dernière allait avoir à diriger ses escadres; aussi les armements considérables qui se préparaient dans les ports de France, lui firent-ils prendre au sérieux ce que, jusqu'alors, elle semblait ne vouloir considérer que comme un moyen d'occuper ses vaisseaux, et elle dut multiplier ses croisières. Voici les combinaisons qui furent arrêtées pour dérouter le gouvernement anglais.

La conduite de la gigantesque expédition projetée depuis si longtemps avait d'abord été confiée au vice-amiral Latouche Tréville. La mort de cet officier général, qui eut lieu le 20 août 180h, nécessita quelques modifications au projet primitif. Le commandement en chef fut donné au vice-amiral Ganteaume, alors sur la rade de Brest avec 21 vaisseaux et 6 frégates. Il reçut l'ordre de se rendre à la Martinique où il serait rallié par 11 vaisseaux, 7 frégates, une corvette et 2 brigs de Toulon, sous les ordres du vice-amiral Villeneuve (1); 5 vaisseaux, 3 frégates et 2 brigs de Rochefort, commandés par le contre-amiral Burgues Missiessy, avaient la même destination. Enfin, 5 vaisseaux qui étaient au Ferrol avec le contre-amiral Gourdon, et un sixième qui se trouvait à Cadix, devaient se joindre à eux (2). Rien ne semblait

t' Le contre-amiral Dumanoir Lepelley avait commandé l'escadre de Tenles ju-qu'au commencement du mois de novembre 1804.

<sup>2</sup> Ces vaisseaux avaient fait partie de l'expedition de Saint-Domingue et avaient ele ramenes en Europe par le contre-amiral Redout, Avant appris en reute la reprise des hostilites, et aussi que le port de Brest etait bloqué par une forte esta tre, cet oficier general avait fait route pour la Corogne ou il avait mouillé.

neuvoir arrêter ces 43 vaisseaux auxquels l'escadre espagnole de Cadix avait ordre de s'adjoindre, et tous devaient se rendre dans la Manche pour protéger les mouvements de la flottille. Celle-ci était destinée à porter 132,000 hommes et 15,000 chevaux (1) réunis aux camps de Saint-Omer, de Montreuil et de Bruges. 3,550 hommes du camp établi à Saint-Renan devaient embarquer sur les vaisseaux de Brest. et 24.000 autres, commandés par le général Marmont et cantonnés au Texel, devaient être pris par l'escadre hollandaise. L'île de la Martinique avait été choisie pour point de réunion des escadres, afin d'augmenter les doutes de l'Angleterre sur leur destination. Tel était aussi le but principal de cet armement considérable de chaloupes et de bateaux-canonniers; car, si l'on s'était borné à disposer le nombre de transports nécessaire au passage de l'armée expéditionnaire, nul doute que l'Angleterre n'eût sontconné que l'armée navale était destinée à les protéger. Es armant un grand nombre de bâtiments de flottille, on semblait vouloir opposer des canons à des canons. L'Angleterre pouvait croire que le passage serait tenté par la seule force de la slottille, et dans l'incertitude où elle restait de la destination des escadres sorties des ports de France. elle devait envoyer ses vaisseaux à leur poursuite. Mais, quelque bien calculée que fût cette opération, des circonstances imprévues la firent échouer.

Voici. à la date du 20 juillet 1805, un état de situation

le 16 juillet 1805; il y avait été bloqué immédiatement. Les faibles ressaurces qu'il trouva dans ce port, et i impossibilité de s'y mettre à l'abri d'une attaque, le déterminerent à se rendre ou l'erro! Cette détermination était dictée par la prudence car, charges de troupes et de munitions lorsqu'ils étaient partis pour Saint-Domingue, les vaisse une avaite de la partie de leur artillerse à Brest. Oblige de quitter son comman fement pour raisons de santé, le cantre-amiral Bedout avait ete remplacé, le 16 décembre 1803, par seu chof d'étal-major, le capitaine de vais-seu Gourdo , qui nui fait contre-amiral peu de tempo natés.

<sup>100,000</sup> houmes d'infanterie, 15 000 d'artiflerie, 7 000 de cavalerse mon-2 000 : si derie non montée.



# BATAILLES. - 1805.

de la flottille, avec le nombre d'hommes et de chevaux qu'elle pouvait porter.

| 1                                        | Hommes. | Chevana. |
|------------------------------------------|---------|----------|
| ETAPLES 36 chaloupes-canonnières portant | 4,680   | B        |
| 108 baleaux-canonniers                   | 10.800  | 216      |
| 79 peniches                              | 4,004   | •        |
| 72 transports-écuries                    | 5,065   | 1,100    |
| 18 transports d'artillerie.              | 270     | ,,       |
| 36 transports de bagages                 | 540     | 72       |
| 30 navires de Terre-Neuve                | 240     |          |
|                                          |         |          |
| Total                                    | 27,077  | 1,388    |
|                                          | ===     | ===      |
| BOULOGNE 13 prames                       | 1.560   | 640      |
| 2 hombardes.                             | 100     | •        |
| 9 paquebots                              | 240     | 34       |
| 181 chaloupes-canonnières.               | 25.500  | •        |
| 202 baleaux-canonniers                   | 20,486  | 558      |
| 166 peniches                             | 10,039  | •        |
| 19 Calques.                              | 570     | •        |
| III transports ecuries.                  | 8,537   | 2.070    |
| 36 d'artillerie                          | 540     | »        |
| 72 — de bagages                          | 1,000   | 144      |
| Navires de Terre-Neuve.                  | 1,000   | •        |
|                                          |         |          |
| Total, ,                                 | 06,956  | 5,006    |
| •                                        |         |          |
| VINEREUX. — 4 correttes de pêche         | 590     | •        |
| 38 (haloupes-canonuières                 | 4,160   |          |
| 36 bateaux canonniers                    | 3,690   | 72       |
| 79 peniche4                              | 4,752   | -        |
| 56 transporte-écuries                    | 5.206   | 661      |
| 16 - d'artillerie                        | 210     | •        |
| 16 - de bagages                          | 210     | 20       |
| B mavires de Terre-Neuve                 | 84      |          |
|                                          |         |          |
| • Total                                  | 14,844  | 767      |
|                                          | -       | -        |
| AMBLETEUSE 5 prames.                     | 270     | 150      |
| \$ репи hes                              | 964     |          |
| 17 Transports-écures                     | 500     | 200      |
| 4 — d'artillerie.                        | 30      |          |
| 10 - de bagages                          | 200     |          |
| S mavires do Terro-Nouve.                | 24      | •        |
| 25 chaloupes-canonaures halaves          | 3,950   |          |
| 107 bateaux-canonniers bataves           | 10,700  | 214      |
|                                          |         |          |
| Total                                    | 15,100  | 673      |
|                                          | محند    |          |
| CALAIS. — 1 prame.                       | -       | 50       |
| 5 penules                                | 220     |          |
| 81 corvettes de peche                    | 8.349   | 255      |
| 31 Ifanoperio-eculies.                   | 5,000   | 1,000    |
|                                          | -,      | -        |

| 328            | BATAILLES.—1805.               |       |
|----------------|--------------------------------|-------|
| 5              | - de bagages                   | -     |
| 19 bal         | nipiers                        | •     |
| 11 cha         | loupes-canonnières bataves     | •     |
|                | Total                          | 2,653 |
| DUNKERO        | UE. — 12 péniches              | •     |
| 15 tran        | sports-écuries                 | 200   |
| 5              | d'artillerie                   |       |
| 6              | — de bagages 120               |       |
| 19 cha         | loupes-canonnières bataves     | D     |
|                | eaux-canonniers bataves 16,000 | •     |
|                | Total                          | 990   |
| OSTENDE        | 10 chaloupes-canonnières 1,300 | •     |
| ⊉0 pén         | iches                          | •     |
| <b>2</b> 0 tra | nsports-écuries                | 370   |
| 3              | d'artillerie 60                | >     |
| 2              | _ de bagages                   | •     |
|                | Total                          | 370   |

La flottille était partagée en six grands corps. Le premier, désigné sous le nom d'aile gauche et placé au port d'Étaples, était commandé par le contre-amiral Courand. Il était destiné à porter les 23,000 hommes du maréchal Ney.

Le second et le troisième, appelés aile droite et aile gauche du centre, occupaient le port de Boulogne. Ils étaient commandés par le contre-amiral Savary et le capitaine de vaisseau Leray, et devaient prendre les 40,000 hommes du maréchal Soult.

Le quatrième, appelé aile droite, occupait Vimereux, sous les ordres du capitaine de vaisseau Daugier. Il était destiné à transporter les 15,000 hommes du général Laines.

La flottille batave, réunie à Ambleteuse, formait le cinquième corps, sous cette désignation; le vice-amiral Verhuell le commandait. Il devait recevoir les 26,000 hommes du général Davout.

Ensin le sixième, sous le commandement du capitaine de frégate Levêque, formait la réserve à Calais. Il était destiné à recevoir la cavalerie et une division italienne, en tout, 000 hommes qui n'embarqueraient qu'après le départ des autres corps; le prince Louis les commandait. Un second voyage était nécessaire pour porter tous les chevaux.

Les quatre premiers corps avaient seuls une organisation régulière. Chacun d'eux était partagé en deux escadrilles; chaque escadrille devait embarquer une division de quatre régiments de ligne et un d'infanterie légère avec sa cavalerie, son artillerie et ses bagages. L'escadrille était composée de deux divisions de bateaux de première espèce, deux de deuxième espèce, deux de troisième, deux divisions d'écuries, une section de transports d'artillerie et une division de transports de bagages. La composition des régiments avait déterminé cette organisation.

# L'armée navale de Brest était composée des vaisseaux

```
Cinens,
 118 Impérial. . . . . . . capitaine Lebigot.
                             Ganteaume (Honoré), vice-amiral.
114 | Républicain. . . . . capitaine Clément Larencière.
    Lbéritier.
     ( Alexandre. . . . . . . . . .
                                     Second.
                             Willaumez (Jean-Baptiste), contre-amiral.
     Foudroyant. . . . . . capitaine Garreau
                                     Allemand (Joseph).
    Martin (Jean).
      Conquérant. . . . . . .
      Prévost Lacroix.
     Impétueux......
                                    Leverer Belair.
     Diomede......
                                    Heary (Jean-Baptisto).
     Jean Bart. . . . . . . . . . .
                                    Legonardun.
     Aquilon. . . . . . . . .
                                     Maingon.
 96 Wattigny. . . . . . .
                                    Guillemet.
      Tourville. . . . . . . . . . . .
                                     Renaud.
     Vétéran. . . . . . . . . . . .
                                    Bigot.
     Batave. . . . . . . . . . . . .
                                     Laignel.
      Cassard. . . . . . . . . .
                                     Faure.
                                     Bergevin.
      Jupiter. . . . . . . . . . . .
     Braie. . . . . . . . . . . . .
                                     Coudé.
                                      Khrom.
     Patriole. . . . . . . . . . .
                                      Siméon.
      Alliance......
   des stégates : Indienne, Valeureuse, Volontaire, Comète, Pélicité;
   de la corvette : Diligente ;
   et du beig : Espiègle.
```

Le 22 mars, cette armée, sur laquelle on avait embarqué 3,550 hommes de troupes, était prête à mettre à la voile. Elle devait d'abord se porter devant le Ferrol et sur-

prendre, s'il cait possible, les 6 ou 7 vaisseaux anglais qui bloquaient dans ce port les divisions du contre-amira Gourdon et du chef d'escadre espagnol Grandellana: ces deux divisions se joindraient alors à elle. Le vice-amiral Ganteaume avait ordre de faire ensuite route pour la Martinique, où l'escadre de Toulon et la division de Rochefor se rangeraient sous son commandement. Il devait laisser 1.100 hommes aux colonies des Antilles pour en renforcer les garnisons, et effectuer son retour en Europe, en s'éloignant le plus possible de la route ordinaire; attérir su Ouessant; attaquer les vaisseaux anglais qui s'y trouveraient et se diriger sur Boulogne pour recevoir les dernières instructions de l'Empereur. Son arrivée devant ce port devait avoir lieu du 10 juin au 10 juillet. Si des circonstances quelconques empêchaient la jonction de l'escadre de Toslon, les divisions du Ferrol et de Rochefort donnaient vice-amiral Ganteaume une force assez considérable pour lui permettre de faire route pour l'Europe, trente jours après son arrivée aux Antilles, et de remplir la deraitre partie de ses instructions. Si, cependant, il n'avait pe réunir 25 vaisseaux, il devait croiser devant le Ferrol. ou de nouvelles forces lui seraient envoyées, à moins que, d'après les avis qu'il pourrait avoir reçus, il ne se supposit assez fort pour entrer de suite dans la Manche.

L'armée navale de Brest mit à la voile le 27 mars, avec une faible brise d'Est et un temps brumeux. Elle était à peine dans le goulet que la brume se dissipa, et l'armée anglaise, forte alors de 21 vaisseaux, sous les ordres de l'amiral lord Gardner, ayant été aperçue, elle mouilla à Bertheaume. L'amiral anglais sembla d'abord vouloir l'attaquer, mais après quelques manœuvres, il reprit le large; il se tint pourtant à l'entrée de l'Iroise jusqu'au 29. La mauvaise apparence du temps qui, ce jour-là, lui fit quitter sa position, décida le vice-amiral Ganteaume à rentrer à Brest. Cet officier général avait les ordres plus formeldéviter une bataille parce que, dans la circ istance pré-



sente, une victoire même n'eût conduit à rien. Il ne devait avoir qu'un but: celui de remplir sa mission. La croisière anglaise ne tarda pas à être portée à 29 vaisseaux. Une division gardait le passage du raz; les frégates se tenaient dans l'Iroise, et le gros de l'armée était à douze ou quinze milles au large.

Il fut bientôt reconnu que l'armée navale de Brest ne pourrait pas sortir sans livrer bataille, et le commandant en chef reçut l'ordre de ne plus tenter de le faire, à partir du 21 mai, quelque circonstance favorable qui se présentât.

Cependant, le départ des escadres de Toulon et de Cadix avait été annoncé, et l'on s'attendait chaque jour à les voir paraître devant le Ferrol. Des ordres pressants furent donnés au vice - amiral Ganteaume. La diminution du nombre des croiseurs ennemis lui était indiquée comme un indice certain de l'apparition du vice-amiral Villeneuve ; il ne devait pas hésiter alors à sortir et à attaquer l'ennemi si celui-ci avait moins de 16 vaisseaux. S'il ne rencontrait pas les Anglais, il devait se porter sur le Ferrol, entrer ensuite dans la Manche et paraître devant Boulogne. L'Empereur ne lui demandait alors que trois jours pour mettre à exécution son projet d'invasion. Tout était prêt et la flottille n'attendait que l'ordre d'appareiller.

L'escadre de Brest ne sortit pas. Il fallut des lors modifier le plan d'opérations arrêté primitivement. Ce fut devant ce port même que dût avoir lieu désormais la jonction, et le vice-amiral Ganteaume reçut l'ordre de se tenir prêt a mettre sous voiles; le 21 août, il alla mouiller à Bertheaume.

Depuis le mois de juillet, l'amiral Cornwallis avait repris la direction du blocus de la rade de Brest. Le 11, il avait détache le vice-amiral Calder devant le Ferrol pour remplacer le contre-amiral Cochrane qui s'était mis à la poursuite de la division de Rochefort et, quelques jours plus tard, il lui avait adjoint le contre-amiral Stirling avec 5 vaisseaux, ce qui en éleva le chiffre a 15. Le vice-

amiral Nelson, revenant de la longue poursuite dont parlerai bientôt, rallia l'amiral Cornwallis le 15 août lendemain, il sit route pour l'Angleterre après lui a laissé 9 de ses vaisseaux; l'arrivée d'un autre porta à l'effectif de l'armée de blocus. Les découvertes ne tan rent pas à apprendre à l'amiral anglais le mouvement l'armée navale de Brest. Le 22 août, il se rapprocha du g let : il ventait une jolie brise de N.-N.-E. L'armée frança appareilla, et le contre-amiral Willaumez fut chargé reconnaître la force de l'ennemi avec l'escadre légère 10h 30m du matin, à la hauteur de Saint Mathieu, l'Alex dre, l'Impétueux, le Foudroyant et la Volontaire échi gèrent des boulets avec plusieurs vaisseaux de l'ava garde ennemie, au nombre desquels se trouvait le Ca et le Montagu. La canonnade fut vive: les batteries de Sai Mathieu et du Créac'hmeur y prirent part. L'escadre gère était de retour à son mouillage à 2h.

Trompant la vigilance de la division du contre-ami anglais sir Thomas Graves qui bloquait Rochefort at 5 vaisseaux et h frégates, le contre-amiral Burgues & siessy appareilla de la rade de l'île d'Aix pour les h tilles, le 11 janvier, avec une division sur laquelle 3.4 hommes de troupes avaient été embarqués. Cette divisi était composée des vaisseaux de

Une série de grands vents d'Ouest re it la travers longue et pénible ; la division ne moui la Martinique

que quarante jours après son départ. Dès le lendemain, elle remit sous voiles. Le 22 février, elle était devant la ville du Roseau de la Dominique. Quoique la batterie Cachacrow eût de suite tiré le canon d'alarme, un pilote monta à bord du Majestueux; il fut chargé de mouiller le Magnanime, le Suffren et la fregate l'Infatigable, désignés pour l'attaque des torts ; les autres vaisseaux, les frégates et les brigs restèrent sous voiles. A 9t du matin, les troupes étaient à terre, partie à la pointe Saint Michel, au Sud de la ville, et le reste, au morne Daniel, du côté opposé. Le général Lagrange qui commandait la première colonne, enleva d'abord le poste de Cachacrow, et l'adjudantgénéral Barbet, à la tête d'une autre, se rendit maître de la redoute du morne. Pendant ce temps, le Magnanime. le Suffren et l'Infatigable canonnaient les forts Young et Melville. Ces deux vaisseaux avaient conservé leurs troupes. La résistance que le genéral Lagrange éprouva, le décida à demander leur mise à terre : avec ce renfort, il entra dans le fort Young dont la garnison mit bas les armes. Dans ce moment, la ville du Roseau était en feu; cet accident avait eté occasionné par les bourres des canons du fort Young. Les troupes françaises prétèrent assistance aux habitants pour en arrêter les progrès; malgré ce concours, peu de maisons echappèrent a l'incendie.

Le brigadier Prevost qui commandait la ville s'était retiré dans le fort Rupert, situé dans l'intérieur de l'île. L'attaque de cet ouvrage avec les moyens dont la division disposait n'ayant pas ete jugée praticable, on se borna a briser les canons des torts qui etaient occupes, et à frapper la ville d'une contribution de 100,000 francs; l'Île fut ensuite évacuée, et la division remit sous voiles. Le 1<sup>st</sup> mars, elle mouilla a la Basse Terre de la Guaderoupe, ou elle débarqua toutes les troupes qui ne turent pas jugées necessaires aux operations subséquentes, ainsi que les munitions apportees d'Europe pour cette colonie.

Trois jours après, le contre-amiral Missiessy appareilla

de nouveau et se dirigea sur l'île Saint-Christophe. Le lendemain, les frégates attaquèrent le fort de la Basse Tem et le contraignirent à amener son pavillon; les canon furent mis hors de service, et la ville fut impacés à 192,000 francs. En retournant à la Martinique, le commadant en chef frappa les tles Nièves et Montserrat d'une contribution de 89,000 francs. Enfin, le 16, la division mouilla à la Martinique; elle avait pris ou détruit 19 mivires.

Le contre-amiral Missiessy apprit au Fort Royal la rentrée de l'escadre du vice-amiral Villeneuve à Toulon, et p trouva l'ordre de retourner en France. Il débarqua le soldats destinés à la Martinique et, emmenant avec lui le brig le Pulinure à la place de l'Actéon, il appareilla le 22 pour Santo Domingo où le général Ferrand était réduit à la dernière extrémité. Il mit 500 hommes à terre, ainsi que les vivres et les munitions dont il put disposer, et fu route pour France. Le 20 mai, sa division mouilla ser la rade de l'île d'Aix, sans avoir rencontré un seul bâtiment de guerre.

Le contre-amiral Burgues Missiessy trouva de nouvelles instructions à Rochefort. Dans le cas où il lui serait possible de reprendre la mer avant le 15 mai, il devait retourner sans délai aux Antilles pour rejoindre l'escadre du vice-amiral Villeneuve et, si elle n'y était plus. \* mettre à sa recherche en se dirigeant sur le Ferrol: enfin entrer dans ce port s'il ne la rencontrait pas. Dans le cas où le Ferrol serait bloqué, ce qui supposerait que l'escadre de Toulon n'aurait pas encore paru dans ces parages. il devait rentrer à Rochefort, après cependant l'avoir attendue au large le temps présumé nécessaire à son arrivée. On a vu que le contre-amiral Missiessy était arrivé tres tard pour se conformer à ces nouveaux ordres. Les rénerations dont les vaisseaux de sa division avaient besoin pe leur permettaient d'ailleurs pas de reprendre immédiateent la mer, et ces instructions furent modifiées.



Le contre-amiral Missiessy reçut l'ordre de se porter sur les côtes d'Irlande, afin d'obliger les Anglais à envoyer une partie de leurs forces dans cette mer. Après avoir croisé à 400 lieues au large, de manière à n'être aperçu que du Lau 9 juillet, et avoir à cet effet coulé ou brûlé tous les navires neutres ou ennemis qu'il aurait rencontrés, il devait se porter à l'embouchure de la rivière la Shannon, sur la côte occidentale d'Irlande, et de là au cap Clear, dans le Sud de cette lle; prendre ensuite le large, et faire son possible pourse trouver à 120 milles dans l'Ouest du Ferrol. du 29 juillet au 3 août; c'était l'époque à laquelle l'escadre de Toulon devait aussi arriver dans ces parages pour débloquer la division du contre-amiral Gourdon. Il se rangerait alors sous les ordres du vice-amiral Villeneuve. Dans le cas où la rencontre n'aurait pas eu lieu ayant le 13 août, la division de Rochefort se dirigerait sur Vigo. Cependant, si à son arrivée devant le Ferrol, ce port n'était pas bloqué, et que le vice-amiral Villeneuve n'y fût pas encore arrivé, le contre-amiral Missiessy prendrait sous ses ordres la division qui s'y trouvait et, sauf l'envoi d'instructions ultérieures, il devait s'établir en croisière sur le point qu'il jugerait le plus convenable, et y consommer ses vivres.

La sante du contre-amiral Missiessy ne lui permit pas de remplir cette mission. Le 26 juin, le chef de division Allemand (Zacharie, fut designé pour le remplacer.

Des circonstances imprévues ayant empêché la division de Rochefort de sortir ayant la fin du mois de juin, le commandant Allemand reçut l'ordre de rester sur la rade de l'île d'Aix, afin d'obliger les Anglais à tenir devant ce mouillage des torces qui, autrement, se fussent probablement portées devant le Ferrol, mouvement qui ne pouvait manquer d'avoir lieu lorsque le vice-amiral Villeneuve paraltrait en vue de ce port. Prévenu de son arrivée par le

départ de la division anglaise, le commandant Allemand devait mettre sous voiles et se diriger aussi sur le Ferrol: et, s'il ne pouvait communiquer avec la terre, croiser à 120 milles à l'Ouest jusqu'au 13 août, puis aller à Cadir où il trouverait probablement l'escadre de Toulon. Si elle n'y était pas, il devait faire la croisière qui lui avait été prescrite par ses précédentes instructions.

Le 17 août, la division de Rochefort mit à la voile, composée comme ci-dessous:

Le lendemain soir, cette division mouilla à Vigo: sor commandant y trouva des instructions du vice-amiral Villeneuve qui avait quitté ces parages depuis sept jours. Ces instructions lui enjoignaient de se diriger sur Brest, en reconnaissant les Penmarks, où il aurait des nouvelles de l'armée navale. Le commandant en chef le prévenait que, s'il éprouvait quelque contrariété, il se rendrait à Cadix et il lui ordonnait d'aller l'y rejoindre. Le commandant Allemand était sous voiles le 19, à 8<sup>h</sup> du matin. Contrarié par de grandes brises de N.-E., il n'eut connaissance des Penmarks que le 30. Les renseignements qu'il obtint ne purent lui laisser de doutes sur la route prise par l'armée combinée, et il se dirigea vers Cadix. Le 11 septembre, il s'empara du brig anglais Phoebus par lequel il apprit l'arrivée de l'escadre française à Cadix, où elle était bloquée par 26 vaisseaux anglais. Ce blocus rendant l'entrée dans ce port sinon impossible, du moins très-problématique, les capitaines des vaisseaux, appelés en conseil. furent unanimement d'avis qu'on ne devait pas tenter de chir la croisière anglaise. Le commandant Allemand

alla s'établir en observation à l'Ouest du cap Lizard d'Angleterre. Le 26, la division chassa un convoi anglais escorté par le vaisseau de 56° CALCUTTA, capitaine Woodriff. Le lendemain dans l'après-midi, la frégate l'Armale qui avait dépassé ce vaisseau et poursuivait les navires du commerce, reçut l'ordre de l'attaquer; le capitaine Louvel passa sur son avant en lui envoyant quelques boulets; il se laissa ensuite culer et le canonna pendant une heure. La nuit arriva sans qu'aucun autre bâtiment de la division eût pu venir rendre cette attaque plus efficace. Le Calcutta, chassé par la division entière, faisait alors route au Sud, tandis que son convoi courait au N.-E. avec des vents de O.-S.-O. Il était 9h 45m lorsque le Magnanime engagea le combat avec le CALGUTTA: ce vaisseau amena son pavillon après une défense d'un quart d'heure. Le commandement en fut donné au capitaine de frégate Bérar.

Le 10 octobre, à 36 milles de Vigo où elle allait faire de l'eau, la division française chassa un vaisseau anglais qu'elle ne put atteindre. Cette chasse la souventa tellement, que le commandant Allemand qui voyait le nombre des malades augmenter chaque jour, renonça à entrer dans ce port, et il fit route pour les Canaries; la division mouilla à Sainte Croix de Ténériffe, le 3 novembre. Ce jour-là, le bulletin sanitaire accusait 1,300 scorbutiques! Quelque énorme que soit ce chiffre, il ne paraltra pas evagère, si l'on considére qu'à cette epoque, les hommes de l'équipage n'etaient ni couchés ni habillés; ou plutôt, que ceux-là seuls l'étaient qui, en embarquant, apportaient un hamac et des effets. Et le nombre en était fort restreint.

Le 16 novembre, la division remit à la voile et. le 24, elle mouilla sur la rade de l'Île d'Aix. Cette croisière avait coûté aux Anglais le vaisseau CALCUTTA, la corvette RANGER qui avait été coulée; le brig Producs et \$\hat{A}2\$ navires du commerce.

C'est à cette division qu'on donna en France le non d'Escadre invisible.

Le 17 janvier, l'escadre de Toulon, commandée par le vice-amiral Villeneuve, mit à la voile par une grande bris de N.-N.-O., ayant à bord 6,330 hommes de troupes sous les ordres du général Lauriston, aide de camp de l'Empereur. Elle était composée comme suit :

```
. . . . capitaine Magendie.
                               Villencuve (Pierre), vice-amiral.
                        . . . . capitaine Letellier.
                               Dumanoir Lepelley, contre-amiral.
      Neptune. . . . . . . . capitaine Maistral (Esprit).
     Indomptable......
                                        Hubert.
      Annibal. . . . .
                                        Cosmao Kerjulien.
                                        Lavillesgris.
      Mont Blanc. . . . . . .
      Swiftsure. . . . .
                                        Lhospitalier Villemadrin.
      Atlas. . . . . .
                                        Rolland (Pierre).
                                        Depéronne (Léonore).
      Intrépide. . . . .
      Sapion. . . .
                                        Berrenger.
     Berwick. . . . . . . . . .
                                        Filhol Camas.
Fregates : Rhin, Uranie, Cornélie, Thémis, Hortense, Sirène, Incornatible
Corvette : Naïade.
Brig : Furet.
```

Le vaisseau l'Intrépide, les frégates l'Hortense et l'hcorruptible avaient été détachés en avant pour chasser le frégates anglaises Active et Sea Horse que le vice-amira Nelson tenait en observation à l'entrée de la rade de Tonlon. Les vaisseaux français, sortis avec un commencement de coup de vent, firent de grandes avaries pendant la mil Au jour, les trois chasseurs et l'Indomptable étaient bes de vue; la journée se passa à se reconnaître et à se relier. Les vaisseaux étaient mal équipés, faibles en équipage et encombrés de troupes. Les gréments étaient vieux d de mauvaise qualité. On conçoit combien ce coup de wes. reçu à la sortie, dut occasionner de désordre à bord à vaisseaux ainsi installės. Le vice-amiral Villeneuve prille parti de relâcher, et le 21, il | entra à Toulong les 2 me seaux et les 2 frégates séparés l'y e début mairenreux fut une des causes des occupation

qui ne cessèrent d'assiéger l'esprit du vice-amiral Villeneuve pendant toute la durée de son commandement, préoccupations qu'il ne chercha même pas à dissimuler dans sa correspondance, mais que l'amitié aveugle du ministre ne sut ou ne voulut pas apercevoir. A peine rendu au mouillage il écrivit: « L'escadre de Toulon paraissait fort a belle sur rade; les équipages bien vêtus faisaient bien « l'exercice; mais, des que la tempête est venue, les choses « ont changé. Ils n'étaient pas exercés aux tempêtes. Le « peu de matelots confondus parmi les soldats ne se troua vaient plus. Ceux-ci, malades de la mer, ne pouvaient a plus se tenir dans les batteries. Ils encombraient les a ponts. Il était impossible de manœuvrer. De là, des vera gues cassées, des voiles emportées, car dans toutes nos a avaries, il y a bien eu autant de maladresse et d'inexpéa rience que de désaut de qualité des objets délivrés par a les arsenaux. »

Les deux frégates anglaises qui croisaient devant Toulon s'étaient dirigées sur les bouches de Bonifacio, afin d'annoncer la sortie de l'escadre française au vice-amiral Nelson, alors au mouillage sur l'une des rades du Nord de la Sardaigne. Cet officier général appareilla, le 19 janvier, avec les vaisseaux

| Canin | •                              |           |                                              |
|-------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 110   | VICTURY                        | capitaine | Masterman Hardy.<br>tio Nelson, vice-amiral. |
|       | ROYAL SOVEREIGN                | capitaine | John Stewart.                                |
|       |                                |           | Birkerton, contre-amiral.                    |
|       | , Strend                       | capitaine | Goodwin heats.                               |
|       | SPERIER                        | _         | honorable Robert Stopford.                   |
| **    | SWIFTNERE                      |           | Mark Robinson.                               |
|       | BELLE INCH.                    | _         | William Hargood.                             |
|       | Congresos                      | _         | Israel Pellen.                               |
|       | Tiens                          | _         | Benjamin Hallowell.                          |
|       | LEVIATUAN                      | _         | William Bayntun.                             |
|       | POWEAL                         | _         | Pulteney Malcolm.                            |
| 80    | Caperos                        |           | John Cons.                                   |
| •     | l les frégales : Active et Sc. | Monse.    |                                              |



le Sud en élongeant la indication sur la route

suivie par l'escadre française, il marcha vers l'Est. Le h février, il était devant Alexandrie d'Égypte: on y était dans la plus complète ignorance sur la mission de l'escadre de Toulon. Le vice-amiral anglais revint alors sur ses pas, et il apprit à Malte la rentrée du vice-amiral Villeneuve. Le 12 mars, il parut devant Toulon après une relâche de quelques jours à Cagliari; et ayant constaté l'exactitude des renseignements qui lui avaient été donnés, il alla mouiller sur la rade de Palma en Sardaigne, où des navires chargés de vivres l'attendaient. Il y fut rallié par la frégate Ambuscade sur laquelle se trouvait le contre-amiral Louis. Cet officier général arbora son pavillon sur le Canopus dont le commandement passa au capitaine Francis Austen.

Pendant ce temps, les réparations des vaisseaux français étaient poussées avec activité. L'Annibal, jugé hors de service, fut remplacé par le Pluton, de même force. L'Hermione remplaça l'Uranie. L'Incorruptible avait trop soufiet pour qu'on pût songer à l'emmener. A ces changements près, la composition de l'escadre était la même le 30 mars, jour où elle prit la mer, que lorsqu'elle avait mis à la voile le 19 janvier; le chisse des troupes expéditionnaires avait cependant été réduit à 3,330 hommes.

Aussitôt après avoir passé le détroit de Gibraltar, ke vice-amiral Villeneuve avait ordre de détacher 2 vaisseum et à frégates pour frapper de contributions et détruire les établissements anglais de la côte occidentale d'Afrique, et s'emparer de l'île de Sainte-Hélène. Quant à lui, il devait soumettre les colonies hollandaises de Surinam, de Démèrari, de Berbice et d'Essequibo dont les Anglais s'étaient emparés. Cela fait, il lui était enjoint de se rendre à la Martinique où il trouverait la division du contre-amiral Burgues Missiessy. Il lui était ensuite recommandé de croiser pendant quelque temps; de faire le plus de tort essible au commerce anglais; de dé q r 6 à 700 mes à Santo-Domingo de l' ningue; et

de tenter de s'emparer de quelque colonie anglaise en attendant l'arrivée du vice-amiral Ganteaume. Il lui était prescrit de ne prolonger, en aucun cas, son séjour aux Antilles au delà de soixante jours à partir de son apparition devant Surinam.

La relâche du vice-amiral Villeneuve à Toulon dut nécessairement faire modifier ces instructions.

L'Espagne avait à peine déclaré la guerre à l'Angleterre, que la France avait signé avec elle un traité d'alliance offensive et défensive. Le roi Charles IV s'était engagé à armer 32 vaisseaux qui devaient se réunir aux escadres françaises. Les nouvelles instructions du vice-amiral Villeneuve lui enjoignirent de prendre, en passant, 6 vaisseaux espagnols qui étaient prêts à Cadix; de débarquer ses troupes à la Martinique ou à la Guadeloupe, et d'attendre l'armée navale de Brest pendant quarante jours. Si, à cette époque, la réunion n'avait pas eu lieu, il irait croiser pendant 20 jours aux Canaries. S'il n'avait alors aucune nouvelle du vice-amiral Ganteaume, il devait se rendre directement à Cadix pour y déposer ses malades; passer ensuite en vue du Ferrol pour s'adjoindre les 5 vaisscaux français et les 10 espagnols qui s'y trouvaient; se présenter devant Brest pour faire sa jonction avec l'armée navale de ce port, laquelle désormais se rangerait sous son commandement, et entrer dans la Manche. On verra comment cette nouvelle combinaison amena un résultat qui détruisit tous les plans de l'Empereur et le forca à renoncer à ses projets d'invasion en Angleterre.

Lorsque le vice-amiral Nelson connut le départ de l'escadre de Toulon, il établit sa croisière tantôt à l'Ouest, tantôt dans le Sud de la Sardaigne. Le 16 avril, il apprit sa sortie de la Méditerranée. L'escadre française avait en effet passé le détroit, en faisant prendre chasse à la division de 5 vaisseaux du vice-amiral anglais sir John Orde qui s'y tenait en observation et, le 10 avril à la nuit, elle avait jeté l'ancre à l'entrée de la baie de Cadix; avant le jour, elle était de nouveau sous voiles avec les vaisseau espagnols

| Canon |                                                |                                                                      |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 80    | ( Argonauta                                    | capitaine den Rafael Here.<br>Frederico Gravina, lieutenant-général. |
|       | I San Rafael                                   | capitaine don Francisco Montae                                       |
|       | ( Firme                                        | - don Rafael Villavicentie.                                          |
| 76    | ) Terrible                                     | - don Francisco Mondragon.                                           |
|       | America. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | — don Juan Darrac. — don Bernarde Minaes.                            |
| 94    | (España                                        | . — don Bernarde Muños.                                              |
| et    | la frégate Magdalena,                          |                                                                      |

Le vaisseau français l'Aigle, capitaine Gourrège, la cavette la Torche et le brig l'Argus qui se trouvaient à Cadix, se joignirent aussi à l'escadre.

Le San Rasael s'échoua en appareillant; 3 autres vaisseaux espagnols restèrent de l'arrière, et l'on ne les rest qu'à la Martinique où les escadres combinées arrivèrent le 14 mai. Je dis les escadres combinées, car le lieutement général Gravina devait agir de concert avec le vice-amiral Villeneuve, mais il n'était pas sous ses ordres. Les srégates l'Hortense et l'Hermione qui avaient été envoyées en avais, s'étaient emparées, le 11 mai, à 120 milles de la Martiaique, de la corvette anglaise de 24° Cyane, capitaine Cadegan, sans avoir tiré un coup de canon. Deux jours après, les escadres alliées laissaient tomber l'ancre sur la rade du Fort de France.

Avant de partir de Toulon, le vice-amiral Villeneuve avait adressé l'ordre du jour suivant aux capitaines de son escadre.

## Bucentaure. Rade de Toulon, 20 décembre 1801.

Le vice-amiral Villeneuve, Grand officier de la Légies d'honneur, aux commandants des bâtiments sous ses erdres.

« Je vous avais annoncé, Messieurs, en prenant le com-« mandement de cette escadre, qu'elle n'était pas éloignée « l'époque où l'Empereur allait nous appeler sur les merajesté m'a fait transmettre ses ordr et je l'ai serée de la juste confiance que je ans le able,



α le dévouement et le courage de chacun des capitaines α sous mes ordres, pour la gloire de ses armes et la prosα périté de son empire.

« Dès que le corps des troupes expéditionnaires sera « embarqué, nous mettrons sous voiles. Je dois vous faire a connaître ici, Messieurs, quelle est ma pensée, soit pena dant la navigation que nous allons entreprendre, soit a dans le cas de la rencontre de l'ennemi. Je désire que « vous vous en pénétriez bien et, si je suis compris, je ne « doute pas que l'intelligence, l'expérience et le courage « de chaque capitaine, ne lui fasse choisir, dans toutes les « circonstances, le parti le plus favorable au succès de la a mission commune, et le plus conforme à l'honneur du a pavillon auquel est attachée la gloire particulière de cha-« que officier. Que chacun se pénètre bien de cette pensée « que, de la campagne que nous allons entreprendre, dé-« pend peut-être la tranquillité de l'Europe et la paix de la a patrie; que nous sommes appelés à jouer un grand rôle « dans ce réveil de la marine impériale; enfin, que les « yeux de l'Empereur et de nos concitoyens sont fixés sur a nous. Cela suflit-il pour exciter notre émulation!

« La mission de l'escadre a un but; c'est vers ce but

que nous devons tendre sans déviation. L'escadre, en

conséquence, ne chassera aucun bâtiment qui la détour
nerait de sa route, à moins que ce ne fût une division

de bâtiments de guerre qu'on aurait la certitude de

joindre, et dont la défaite formerait un événement assez

important pour mériter de fixer l'attention... Je n'ai pas

l'intention d'aller chercher l'ennemi; je l'éviterai même

pour me rendre à ma destination. Mais si nous le ren
controns, ne faisons pas de manœuvre honteuse; elle

découragerait nos équipages, et une défaite en serait la

consequence. Si l'ennemi est sous le vent, maîtres de

notre manœuvre, nous nous mettrons en ordre de ba
taille et laisserons porter par son travers, afin que chaque

vaisseau puisse serrer au feu celui qui lui correspond

a dans la ligne ennemie et l'aborder si l'occasion se pre sente. Je ferai très-peu de signaux; mais j'attends tou du courage de chaque capitaine, des officiers, des équi pages, et de la circonstance heureuse qui réunit à bori des vaisseaux une partie des plus braves troupes de l'Eau pereur. Tout capitaine qui ne serait pas au feu ne serait pas à son poste, et le signal qui lui rappellerait son de voir serait une tache pour lui.

a Si l'ennemi au contraire se présente au vent à nous et « témoigne l'intention de nous attaquer, nous devons l'ata tendre sur une ligne de bataille très-serrée. Il ne se bor-« nera pas à se former sur une ligne de bataille parallèles « la nôtre, et à venir nous livrer un combat d'artillerie don « le succès appartient souvent au plus habile, mais tou-« jours au plus heureux. Il cherchera à entourer notre « arrière-garde; à nous traverser, et à porter sur ceux de a nos vaisseaux qu'il aurait désunis, des pelotons des sies « pour les envelopper et les détruire. Dans ce cas, c'es « bien plus de son courage et de son amour de la gioir « qu'un capitaine doit prendre conseil, que des signant de « l'amiral qui, engagé lui-même, et enveloppé dans la fe-« mée, n'a peut-être plus la facilité d'en faire. Tous les « efforts doivent tendre à se porter au secours des vaisu seaux assaillis, et à se rapprocher du vaisseau amiral. cui « en donnera l'exemple. Les frégates devront également « prendre part à l'action; aucun signal ne doit être néces-« saire pour cela. Elles doivent se porter où elles jugest « que leur coopération est le plus nécessaire, soit pour a hâter la reddition d'un vaisseau ennemi, soit pour ces-« vrir un français trop vivement pressé, et le prendre à la « remorque.

« Rien ne doit nous étonner dans la vue d'une escadre « anglaise. Leurs vaisseaux de 7h canons n'ont pas 500 « hommes à bord; ils sont harassés par une croisière de « deux ans; ils ne sont pas plus braves que nous, et ent infiniment moins de motifs pour se bien battre. He sont

- « habiles à la manœuvre : dans un mois nous le serons
- « autant qu'eux. Tout se réunit donc pour nous donner la
- « confiance des succès les plus glorieux, et d'une ère nou-« velle pour la marine impériale. »

Au mois de janvier 180h, le commodore anglais Samuel Hood qui commandait la croisière de la Martinique, sentant toute l'importance de la position du Diamant, s'était emparé de ce rocher sur lequel il avait placé 3 canons de 2h et 2 de 18; le commandement de ce poste avait été donné au lieutenant James Wilkes Maurice, du vaisseau de 82° Centaur, qui avait conduit cette opération. Cet officier fut inscrit sur la liste de la marine « commandant la corvette de guerre Diamond rock. »

Le Diamant, situé à environ un mille de la pointe S.-E. de la Martinique, et à 6 milles de l'entrée de la baie du Fort de France, est un rocher qui peut avoir 195 mètres de hauteur et moins d'un mille de pourtour. La partie Sud est inaccessible: on dirait une muraille s'inclinant légèrement en dedans. Celles de l'Est et du S.-E., couvertes de crevasses très-profondes, sont peut-être plus difficiles encore à gravir. On ne peut aborder ce rocher que par l'Ouest, côté où règne un ressac continuel et parfois très-fort. Les Anglais qui avaient pu étudier à loisir cette position, avaient débarqué sur ce point, et l'avaient de suite fortissé. Un canon de 24, installé à pivot, commandait la partie accessible, et battait du côté de la rade du Marin. Un deuxième regardait le N.-E.; un autre était placé dans une crevasse, à la moitié de la hauteur du rocher; enfin deux canons de 18 étaient en batterie sur son sommet.

Le passage de l'escadre de Toulon donnait au capitainegénéral de la Martinique le moyen de reprendre ce rocher, dont les batteries ne cessaient d'inquiéter les caboteurs. Le capitaine de vaisseau Cosmao Kerjulien fut chargé de cette opération avec le Pluton, le Berwick, la Sirène, l'Argus et la goèlette la Fine sur lesquels on embarqua 300 hommes de troupes ; le 31 mai au matin, cette division était en position de commencer l'attaque. Dès la première volée, les ouvrages inférieurs furent abandonnés et le débarquement, dirigé par le lieutenant de vaissesse Daudignon, se fit sous une grêle de balles et de pierres qui partaient de tous les trous du rocher. L'impossibilité d'en aller débusquer l'ennemi, faute d'échelles, obliges les assaillants à se borner à une simple fusillade qui eut pes d'effets. Le troisième jour, quelques marins et soldes étant parvenus à gravir le roc, et à se rendre maîtres de la cavité dans laquelle les assiégés avaient établi leur magasin à vivres, ceux-ci se virent réduits à capituler. La garnison, ou l'équipage de la corvette Diamond nock, pour employer l'expression anglaise, était de 128 hommes.

Le h juin, les vaisseaux de 86° l'Algésiras et l'Achille. capitaines Brouard et Deniéport, arrivèrent à la Martinique avec le contre-amiral Magon. Déjà la frégate la Diden, capitaine Milius, avait apporté des nouvelles d'Europe. Cartain désormais qu'il ne serait rallié ni par l'armée navale de Brest, ni par la division du contre-amiral Missies qu'il savait de retour à Rochefort, le vice-amiral Villeneuve résolut d'aller attaquer la Barbade. Il rent 700 hommes de troupes à la Martinique et 600 à la Guadeloupe et, sans avoir débarqué 860 soldats qui étaient se les deux vaisseaux arrivés la veille, il mit à la voile en même temps que l'escadre espagnole. Le 8, il s'empara, près de l'île d'Antigues, d'un convoi anglais de 14 voiles escorté par une goëlette qui seule lui échappa. Le commadant en chef apprit par les prisonniers l'arrivée de 14 vaisseaux anglais et de quelques frégates à la Barbade (1). Réuni à la division du contre-amiral Cochrane, ce resfort donnait aux Anglais une égalité, sinon une supérisrité qui détermina le vice-amiral Villeneuve à renoncer, non seulement à l'attaque de la Barbade, mais encore à

 <sup>(1)</sup> Ce chiffre, ainsi qu'on le verra, ctait exagere : il n'y avait que .10 mieaux.



celle de toute autre possession anglaise. Aller à la Martinique, et y attendre l'époque fixée pour le retour en Europe, ne parut pas un parti convenable car, en séjournant dans cette colonie, on s'exposait à voir augmenter le nombre déjà considérable des malades des vaisseaux : le départ immédiat pour l'Europe fut résolu. La Sirène reçut la mission d'escorter les prises au premier port qu'elle pourrait atteindre, et les troupes furent mises sur l'Hortense, la Didon, l'Hermione et la Thémis; ces frégates devaient les débarquer à la Guadeloupe, et rallier aux Açores. La Torche et la Naïade furent envoyées à la Martinique, et les escadres combinées firent route pour l'Espagne.

Après avoir rempli sa mission, le capitaine Lamare Lameillerie qui commandait la division des frégates, rencontra la Seine et son convoi, à peu de choses près à l'endroit où ils avaient été laissés dix-sept jours auparavant; il leur fit prendre la route de Porto Rico. Le 27, il eut connaissance des corvettes anglaises de 18° Kingsrisher et Osprey et les chassa. Induiten erreur par les signaux que faisaient ces deux bâtiments et par les coups de canon qu'ils ne cessaient de tirer, il leva la chasse; et persuadé que ces corvettes ralliaient une escadre qui ne pouvait être éloignée, il ordonna de brûler les prises. Les frégates rejoignirent leur amiral au point indiqué.

Le vice-amiral Nelson avait passé le détroit de Gibraltar le 27 mai, laissant le commandement des forces navales anglaises de la Méditerranée au contre-amiral Bickerton. Après avoir pris des vivres à Lagos, il croisa devant le cap Saint-Vincent où il trouva un convoi qui lui apportait 5,000 hommes de troupes. Il fit ensuite route à l'Ouest avec les vaisseaux Victory, Canopus, Supers, Spencer, Tigre, Swiftsure, Conqueror, Belle isle, Leviathan et les frégates Amazon, Décade et Amphion (4). Six

<sup>(1)</sup> Il y avail un dixieme versione dont je n'ai pu trouver le nom

autres vaisseaux devaient le rejoindre à la Barbal. Nelson fit alors connaître à ses capitaines, son opinion sa un combat naval (1). « Le devoir d'un commandanten de « étant d'abord de forcer l'ennemi à la bataille dans à « position la plus avantageuse — j'entends de mettre se « vaisseaux bord à bord avec ceux de l'ennemi assi « promptement que possible, et ensuite de continuer à le « y tenir jusqu'à ce que l'affaire soit décidée - il ne ze « reste rien à dire, car. connaissant mes intentions de a livrer une bataille décisive, les amiraux et les capitains « de l'escadre que j'ai l'honneur de commander, supplé-« ront aux signaux qui ne seront pas compris, ou à cen « que je ne ferai pas, si les circonstances mettent k a commandant en chef dans l'impossibilité d'en faire. « me sussira d'établir en peu de mots, les diverses ==-« nières par lesquelles je compte atteindre le but d'où de « pend, non-seulement la gloire et l'honneur de note « pays, mais peut-être son salut et celui de l'Europe, co-« tre la tyrannie et l'oppression de la France. « Si les deux escadres sont dans l'intention de coma battre, il faudra peu manœuvrer; moins on le fend « mieux cela vaudra : une journée est bientôt perdue es

(1) Lord Nelson's plan of attack.

If the two fleets are both willing to fight, but little maneuvring is necessary. The less the better; a day is soon lost in that business. Therefore, I will say

The business of an English commander in chief, being first to bring an ennemy's fleet to battle, on the most advantageous terms to himself (I mean that of laying his ships close on board those of the ennemy as expeditionly as possible, and secondly, to continue them there without separating, until the business is decided). I am sensible, beyond this object, it is not necessary I should say a word, being fully assured, that the admirals and captains of the fleet thave the honour to command will, knowing my precise object, that of a close and decisive bottle supply any deficiency in my not making signals; which may, if extended beyond these objects, either he misunderstood or, if waited for, very probably from various causes be majorable to the command in chief to make. Therefore, it will only be requisite for me to state, in sea few words as possible, the various modes by which it may be necessary for me to obtain my object, on which depend not only the clory and honour of our country, but possibly its safety and, with it, that of all Europe, from freach tyranny and oppression.

l a manœuvres. Je supposerai que l'escadre ennemie est a sous le vent, au plus près tribord amures; que je suis « un peu de l'avant à elle, les amures au bord opposé, et « que je peux la doubler au vent. La brise est sensée a maniable, car s'il ventait grand frais, la tactique des a deux escadres offrirait peu d'intérêt, et il est probable a que tous les vaisseaux ne pourraient pas engager. Deux a movens se présentent; l'un, de se tenir juste au delà a d'une portée de canon, jusqu'à ce que mon avant-garde a soit par le travers du vaisseau du centre de la ligne u ennemie; de faire alors le signal d'arriver tous à la fois. a et d'attaquer avec toates nos forces les 5 ou 6 vaisseaux « de l'avant-garde, passant à travers la ligne si l'occasion « s'en presente. Cela empècherait les vaisseaux ennemis « de pouvoir se soutenir, et l'action, vu le courage que déploieront et la conduite que tiendront les amiraux « et les capitaines, sera certainement décisive; les dera niers vaisseaux de l'arrière-garde ennemie pourraient a agir comme bon leur sembierait; les nôtres en auraient « bon marché s'ils tentaient de se mèler à eux. »

suppose to I the caments of clicing to icward, standing close upon a wind on the staro or I talk, and that I am no tray and all of them, standing in a larboard tack, or ourse, I should weather to all fue weather must be supposed to be moderate, for it is a consequence would, the manufacting of both fleets is but of little accounting to any field of one was a violatione prace with the whole flect. The entire processes in more forms, to stand on just out of gun-shot until the second and in the action of the centre-ship of the enfirstly the amount has been at the board of in then bear up, engage with all out to be the extronous van suger of our charms, passing certainly, if opportunity in the accordance from the wings went their baring up, and the action to a to know marry and made tot a initial and captains, would certain to be accessed, that record of him a feat output the ennemy would act as they prove that a but shops being their manners account of them, should they person and a will our surper. The constraints would be to stand under an easy but to mine come sale, directly for incidence accumust sale, so as to present the entiting for an inting it and I should part to remail of to windward of him. In that situation, I would make the signal to engage the canemy to levard, and

a L'autre moyen consiste à se tenir sous une voilure a aisce directement devant le chef de file, de manière a a mettre l'ennemi dans le doute si je passerai au vent e ou sous le vent. Je ferais alors le signal d'engager l'a-. nemi sous le vent en le serrant de près, et de le come vers le sixième vaisseau de l'avant-garde; celle-ci tux « au plus près, alors que nous courrons largue. il su a facile de traverser la ligne où l'on voudra. Cette avant « garde sera déjà fort maltraitée lorsque notre arrière gard a arrivera par son travers; mais notre avant-garde and elle aussi, de nombreuses avaries. Je ferai alors vier « l'escadre anglaise, et l'arrière-garde continuers à cona battre le premier ou le second vaisseau, à son choir. Le a persévérant dans ce mode d'attaque, je ne vois pas ce « les cinq ou six vaisseaux de tête puissent nous échapse. « Les derniers de la ligne ennemie pourront venir as was « ou arriver. Quoique probablement en meilleur état es « ceux de notre avant-garde qui feront alors l'arribe « garde, ils seront séparés et assez souventés pour desa ner à nos vaisseaux le loisir de se refaire, et pendant a « temps, je pense que les amiraux et les capitaines et « auront terminé avec le reste. Dans de pareils moments. « les signaux sont inutiles lorsque chacun est dispert « faire son devoir. Notre grand objet est de nous seuten « mutuellement et de serrer nos adversaires de pris ses

to cut through their fleet about the sixth ship from the van, passing very dow. they being on the wind, you going large, could cut their line where you The van-ships of the ennemy would, by the time our rear came abre van-ship, be severely out up, and our van could not expect to escape d I would then have our rear ship and every ship in succession wear, or the action with either the van-ship or second ship, as it might app eligible from her crippled state; and this mode pursued, I see nothing to vent the capture of the five or six ships of the ennemy's van. The two er ships of the ennemy's rear must either hear up or wear, and in either case at though they would be in a better plight probably than our two van-ships, not the rear, yet they would be separated and at a distance to leward so as to six our ships time to refit; and by that time, I believe the battle would, from the judgments of the admirals and captains, be over with the rest of them. S from these moments are useless when every man is disposed to do his d The great object is for us to support each other and to keep close to the ea and to leward to him. If the ennemy is running away, then the only a necessary will be to engage the ennemy as arriving up with them, an ter ships to pass on for the second, third, etc., giving if pessible a class for

- u le vent. Si l'ennemi battait en retraite, je ferais le signal de l'engager en arrivant sur lui, et l'on déploierait
- « la même tactique. »

L'escadre anglaise mouilla à la Barbade le 4 juin, y embarqua 2,000 hommes de troupes, et emmenant avec lui les deux vaisseaux Northumberland et Spartiate qui s'y trouvaient, le vice-amiral Nelson se dirigea, dès le lendemain, sur Tabago où il croyait trouver les escadres alliées. Arrivé à la Grenade, il sut informé qu'elles avaient été vues devant la Dominique, faisant route au Nord; il mit alors ses troupes à terre à Antigues, renvoya le Northum-BEBLAND, et reprit le chemin de l'Europe avec 11 vaisseaux. Le 17 juillet, il avait connaissance du cap Saint-Vincent du Portugal, d'où il se dirigea sur Gibraltar et Tétouan pour faire de l'eau sur la côte du Maroc. Y ayant appris que le brig le Curieux qui portait ses dépêches avait rencontré les escadres combinées, le vice-amiral Nelson passa de nouveau le détroit et se dirigea sur l'île d'Ouessant, Le 15 août, il laissa 9 vaisseaux à l'amiral Cornwallis, et se rendit en Angleterre avec le Victory et le Supera.

Les dernières instructions enjoignaient au vice-amiral Villeneuve de se rendre à Cadix et de tenter quelque entreprise avec ceux de ses vaisseaux qui seraient en bon état, et auxquels il resterait des vivres. Ou bien, pour ne pas s'exposer à la longueur et à l'incertitude des réparations en pays étranger, de faire sortir les vaisseaux français et espagnols du Ferrol; de débloquer l'île d'Aix pour faciliter l'appareillage de la division du commandant Allemand (Zacharie) qui se trouvait sur cette rade; de laisser à Rochefort ceux de ses vaisseaux qui auraient besoin de réparations, et d'aller à Cadix, après avoir détaché le contre-amiral Gourdon pour croiser à l'entrée de la mer

into the ennemy in passing, taking care to give our ships engaged notice of our intention 'a .

<sup>(</sup>a. Lierke and M Arthur's life of Nilson.

Canons.

Baltique avec 5 vaisseaux et 2 frégates, et le chef de division Allemand aux îles Açores avec 3 vaisseaux et une frégate. Il lui était encore facultatif de doubler l'Irlande par le Nord, et de se faire rallier par les 9 vaisseaux hollands du Texel et de Helvoët Sluys. Mais il lui était expressement recommandé de n'entrer au Ferrol dans aucun cas.

On était en juillet. De grands vents de N.-E. qui, depais vingt jours, arrêtaient le vice-amiral Villeneuve, étaient ensin devenus savorables en passant au O.-N.-O., et les escadres combinées de France et d'Espagne se dirigeaient sur le Ferrol lorsque, le 22 au matin, une armée anglaise sur le Ferrol lorsque, le 22 au matin, une armée anglaise sur le Finistère restait à 120 milles dans l'E.-N.-E. Cette armée était celle du vice-amiral Calder qui, on doit se le rappeler, avait été distrait de l'armée de la Manche pour prendre la direction du blocus du Ferrol. Les escadres alliées, sortes de 20 vaisseaux et 7 frégates, se rangèrent en bataille, bibord amures, comme ci-après:

| Canon |                                                            |                         |                                 |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 80    | Aryonautac                                                 | apitaine                | don Rafael Hore.                |
|       | d                                                          | on Frede                | ric Gravina, lieutenant général |
| 74    | Terrible                                                   | apitaine                | don Francisco Mondragon.        |
|       | (America                                                   | ·                       | don Juan d'Arrac.               |
| 64    | España                                                     | _                       | don Bernardo Muños.             |
| 80    | San Rafuel                                                 |                         | don Francisco Montes.           |
| 74    |                                                            |                         |                                 |
|       | ( Pluton                                                   |                         | Cosmao Kerjulien.               |
|       | Firme.  (Pluton.  Mont Blanc.  Atlas.  Berwick.  (Neptune. | _                       | Lavillesgris.                   |
| 86 (  | Atlas                                                      | _                       | Rolland , Pierre).              |
|       | Berwick                                                    |                         | Filled Camas.                   |
|       | i Neptune                                                  |                         | Maistral (Esprit                |
|       | Bucentaure                                                 | _                       | Magendie.                       |
| 94    | Neptune                                                    | illeacuve               | e. vice-amiral.                 |
|       | Formidable                                                 | antiane                 | Leteilier.                      |
|       | L L                                                        | rumanoir                | Le. chev. Coure-amment          |
|       | Interpole                                                  | bd ane                  | Dan route Léonore               |
| 86    | Scipion.                                                   |                         | Berrenger.                      |
|       | Swiftsure                                                  |                         | Llasontalier Villemadein        |
| 10    | Indomidable                                                |                         | Hubert.                         |
| 78    | Aigle                                                      |                         | Courrero                        |
|       | & Achille                                                  | _                       | Denieport.                      |
| - L   | Algésiras                                                  |                         | Letourneur (Laurent).           |
| -     |                                                            | lago <mark>n, ce</mark> | nice-emissis.                   |
| 7     | <b>,</b>                                                   |                         | A Part of the second            |
|       |                                                            | <i>,</i>                |                                 |
|       | ~                                                          | - 1                     |                                 |
|       | 7                                                          |                         |                                 |
|       | •                                                          |                         | <b>4</b>                        |

```
| Horlense. | Capitaine | Lamare Lameillerie. | Hermione. | — Mahe. | Martinencq. | Milius. | Milius. | Milius. | Milius. | Infernet. | Sirène. | — Chabert. | Thémis. | — Jugan. | Demay. | Argus. | — Taillard. | Observateur. | — ....
```

Les escadres alliées gouvernaient ainsi, presque sur la tête de l'armée anglaise qui était en bataille, tribord amures, dans l'ordre que voici:

```
Canons.
81
     HERO. . . . . . . . . . capitaine honorable Alan Hyde Gardner.
80
                                   William Brown.
                                 Henry Inman.
82
     TRICMPH. . . . . . . . . . . .
                                 George Martin.
John Harvey.
108
     AGAMEMNON. . . . . . . . .
72
     WINDSOR CASTLE....
                                 Charles Boyles.
100
     DEFIANCE .......
 81
                                  Charles Durham.
    PRINCE OF WALLS. . . . .
108
                                   William Cumming.
                           sir Robert Calder, vice-amiral.
     REFUESE. . . . . . . . . . capitaine honorable Arthur Kaye Legge.
     RAISONNABLE. . . . . . . . . .
 71
                                   Josias Rowler.
 81
                                   Edwards Griffithe.
     Dragon. . . . . . . . . . . . .
     Groky. . . . . . . . . . . . .
                                  Samuel Warren.
108
                           sir Charles Stirling, contre-amiral.
     Wannion . . . . . . . . capitaine Samuel Hood Linzee.
 William Lechmere.
    Edward Buller.
Freguet Ecveriumsk.
                                 honorable Charles Ephinstone.
     William Prowse.
James Nicholson.
                                   John Fennell.
Lougre: Nu E. . . . . . . . . . .
```

La brume était si forte, qu'à 3º 30°, et bien que les deux armées ne fussent pas alors à plus de sept milles l'une de l'autre, il n'avait pas encore été possible de reconnaître la force des Anglais. La route qu'ils suivaient les faisait passer forcément sous le vent de l'arrière-garde des escadres combinées. Cependant, le vice-amiral Villeneuve croyant voir là une manœuvre dans le but de mettre ses vaisseaux entre deux feux, fit virer les escadres alliées lof pour lof par la contre-marche à 3º 45°. La brume devenait de plus en plus épaisse. L'évolution n'était pas encore terminée, que les vaisseaux espagnols, placés tous

à la tête de la ligne, avaient l'avant-garde ennemie le travers de dessous le vent et commençaient la cam nade à grande distance. Le commandant en chef de l'escal française s'était mépris sur l'intention du vice-amiral a glais. Celui-ci avait signalé de porter les efforts sur centre: mais le vent, qu'il serrait autant que cela lui ta possible, ne lui avant même pas permis d'atteindre l'a rière-garde, il avait ordonné de prendre les amus l'autre bord, et déjà l'armée anglaise avait viré et com bâbord amures lorsque les vaisseaux espagnols comm cèrent leur évolution. Exposé à dépasser promptement à perdre de vue les escadres alliées s'il continuait à co cette bordée, le capitaine Gardner, du Heno, qui tensit tête de la colonne, vira une seconde fois sans ordre ( mouvement fut imité par les autres vaisseaux, et l'are anglaise se trouva tribord amures comme celle des all Le combat s'engagea successivement sur toutes les pari de la ligne; mais la brume et la fumée ne permirent hier plus de s'apercevoir, et le feu des canons servit sent à i diquer les positions: on tirait à peu près au hasard. De un court moment d'éclaircie, on put distinguer les 3 vi seaux espagnols, Firme, San Rafael et España sons vent de la ligne et vivement pressés par l'ennemi : h # mier avait été démâté successivement de tous ses mêts. second, qui n'avait encore perdu qu'un mât de hum, f bientôt réduit au même état. Leur position était critic Le capitaine Cosmao, du Pluton, se rappelant l'initiati que les instructions du commandant en chef donni aux commandants, laissa arriver spontanément sur ces vi seaux; les capitaines Rolland, de l'Atlas et Lavillesgris. Mont Blanc imiterent sa manœuvre. Malbeureusent tout disparut de nouveau dans la brume et dans la fami et les capitaines des 3 vaisseaux français crurent des rentrer dans la ligne; l'España eut le bonheur de pour les suivre. Le Firme amena son pavillon un peu après 8 le San Rafaet, quelques minutes plus tard. De ce mont la canonnade diminua graduellement; le vice-amiral anglais ayant jugé prudent de se retirer, pour ne pas être exposé à se voir enlever les 2 vaisseaux espagnols dont il devait la prise à la brume et à sa position sous le vent, elle avait entièrement cessé à 9°.

L'Atlas avait beaucoup souffert: son capitaine était blessé. Les autres vaisseaux des escadres alliées n'avaient que de faibles avaries. Le capitaine Depéronne, de l'Intrépide, avait été tué et remplacé par le capitaine de frégate Boutel. Du côté des Anglais, l'AJAX, le PRINCE OF WALES, le THUNDERER, le MALTA et le WINDSOR CASTLE avaient été fort maltraités; le dernier fut pris à la remorque par le DRAGON.

La nuit se passa à se chercher et à se rallier, tout en continuant de courir au S.-O.; lorsque le jour permit de se reconnaître, les vaisseaux des escadres alliées étaient épars. L'armée ennemie était à une dizaine de milles dans l'Est, les amures à bâbord. 4 vaisseaux, le Hero, le Bar-PLEUR, le TRIUMPH et l'AGAMEMNON occupaient une position intermédiaire entre les deux armées; puis, sous le vent de la masse, naviguaient le Windson Castie traîné par le DRAGON, les 2 vaisseaux espagnols Firme et San Rafael remorqués par les frégates Sinius et Egyptienne, enfin le MALTA et le Thundener. Ainsi donc, si les escadres combinées étaient sans ordre, l'éparpillement des vaisseaux auglais n'était pas moins grand. A 6º 30°, le vice-amiral Villeneuve fit signal de ralliement, et ordonna la formation de la ligne de bataille bâbord amures. Cela prit du temps, car la brise était toujours faible du O.-N.-O. Un peu aprèsmidi, il laissa arriver sur l'armée anglaise qui courait alors au M.-E., bien ralliée, et prescrivit aux frégates de passer à poupe de tous les vaisseaux pour prévenir les capitaines qu'il avait l'intention d'engager une affaire décisive. Mais le vent mollissait; et reconnaissant l'impossibilité d'engager l'ennemi comme il l'eut voulu (1), à 4° du soir, il

<sup>1.</sup> Rapport du vice-amiral Villentuve,

reprit le plus près, bâbord amures. Le lendemain, l'ennesi était encore en vue; les escadres alliées gouvernèrent de nouveau sur lui; toutefois le vent ayant passé au N.-E. perdant la nuit, les deux armées mirent le cap au S.-E., a elles se perdirent de vue le 25.

Le mécontentement fut grand en Angleterre lorsqu'a y connut le résultat du combat du cap Finistère, qu'a France on désigna aussi sous le nom de combat des Quinze-vingts à cause du nombre des vaisseaux de chacune des deux armées, et le vice-amiral Calder se vi obligé de demander que sa conduite fût examinée. Il se blâmé, en cour martiale, de n'avoir pas recommencé le combat le 23 ou au moins le 24, puisqu'il avait orire d'empêcher la jonction des escadres alliées et des visseaux du Ferrol. Mais, disait l'arrêt, « Considérant que « la faute de n'avoir pas livré un second combat n'est le « résultat ni de la lâcheté, ni de la trahison, mais bien « d'une erreur de jugement, la cour martiale le condame « (le vice-amiral Calder) à être sévèrement réprimandé. »

Contrarié de nouveau par des vents de N.-E. et désireux de mettre promptement à terre les nombreux lades qui encombraient les vaisseaux; pressé d'ailles par le besoin d'eau, le vice-amiral Villeneuve prit le pari d'aller à Cadix. Il y avait à peine six heures qu'il suivai cette route, lorsque la brise qui soufflait bon frais passa S.-S.-O.; il fit de suite gouverner au Nord, mais ce ne fet pas pour longtemps: le vent mollit bientôt et reprit m N.-E. La position était critique et exigeait une prompte détermination. L'Achille avait 200 hommes sur les cadres. et il ne lui restait que pour cinq jours d'eau ; l'Alotsire était dans le même cas. L'Indomptable, l'Intrépide et l'Aich avaient chacun 110 malades; les autres vaisseaux es avaient également un grand nombre, et aucun n'avait de médicaments. Le vice-amiral Villeneuve fit route pour Vigo, et les escadres combinées mouillèrent sur cette rade le 28 juillet. 1,200 malades furent mis à terre ; il fut décidé

que l'Atlas et les vaisseaux espagnols America et España qui n'avaient pas beaucoup souffert au combat du 22, mais dont la mauvaise marche ne pouvait que contrarier les opérations de l'armée, resteraient dans ce port pour servir d'hôpital. Le commandement du premier fut donné au capitaine de frégate Golias, et son équipage, sauf le nombre d'hommes jugé lui être indispensable, fut réparti sur les autres vaisseaux français. Le 31, les escadres combinées mirent à la voile pour le Ferrol. En annonçant son départ au ministre de la marine, le vice-amiral Villeneuve lui exprimait les inquiétudes que lui donnaient les vaisseaux espagnols qui, disait-il, n'étaient bons qu'à tout compromettre, et il lui faisait connaître son intention de se rendre à Cadix s'il était empêché par le temps. Le lendemain matin, au moment où les escadres alliées se présentaient devant le Ferrol, le commandant en chef recut une dépêche qui lui renouvela la désense expresse d'entrer dans ce port. Signal de prendre le large fut fait immédiatement, et l'armée alla mouiller à la Corogne, à l'exception de l'Argonauta qui était trop avancé dans la passe pour en sortir. Instruit par cette dépêche du point où se trouvait la division de Rochefort, le vice-amiral Villeneuve expédia la frégate la Didon, le 6 août, pour prévenir le commandant Allemand de l'entrée des escadres à la Corogne, et lui donner l'ordre de l'y rallier. Les nouvelles instructions qu'il venalt de recevoir lui prescrivaient de se diriger de suite sur Brest, de livrer bataille à l'armée anglaise, et de faire détruire la sienne, s'il le fallait, pour permettre aux vaisseaux de Brest de sortir. « Partez, lui « écrivait l'Empereur. 150,000 hommes, un équipage a complet, sont embarqués à Boulogne, Étaples, Vimea reux et Ambleteuse sur 2,000 bâtiments de flottille qui, « en dépit des croisières anglaises, ne forment qu'une a ligne d'embossage sur toutes les rades, depuis Étaples u jusqu'au cap Gris-Nez. Votre seul passage nous rend. « sans chances, maîtres de l'Angleterre. »

Les escadres alliées appareillèrent le 10 août et hissèrent tomber l'ancre dans la baie d'Arès qui touche le rade de la Corogne. Le lendemain, elles remirent sons voiles et furent ralliées par les vaisseaux français de 7º le Duguay-Trouin, l'Argonaute, le Fougueux, le Hères, le Redoutable et par les vaisseaux espagnols Princips de Aturias de 112°; Neptuno de 80; Monarca, San Juan Nepomuceno, San Francisco de Asis, San Augustino, San Justo de 7h; San Ildefonso, Monarca, Montañes, San Leandro de 6h; la frégate la Flora et la corvette Merrio. Le contre-amiral Gourdon ne sortit pas avec sa division: il était malade à terre.

L'armée navale que le vice-amiral Villeneuve avait me ses ordres n'était pas à beaucoup près aussi formidable que pouvait le faire supposer le chiffre élevé des vaisseaux en la composaient. Tous manœuvraient dissicilement: leur cordages étaient grossiers et en mauvais état. Mais m plus long séjour sur les rades de la Corogne et du Farrel n'eût fait qu'empirer la situation. Aussi, malgré les bessis réels des vaisseaux et quoique une escadre anglaise et été signalée, le vice-amiral Villeneuve n'hésita-t il pasi mettre à la voile. Cette fois encore, sa clairvoyance le montra les difficultés de la situation; mais la faiblesse de son tempérament ne lui permit, ni de porter remède au vices qu'il voyait si bien et qu'il ne craignait pas de signaler, ni mame d'essayer d'en atténuer les effets Le 7, il avait écrit au ministre de la marine : « Si. comme » « devais l'espérer, j'eusse fait un trajet prompt, de la a Martinique au Ferrol; que j'eusse trouvé l'amiral Calder a avec 6 ou 9 vaisseaux au plus; que je l'eusse combatta « et que, après avoir rallié l'escadre combinée, ayant encor a un mois et demi de vivres et de l'eau, j'eusse fait m a jonction à Brest et donné cours à la grande expédition. « je serais le premier homme de France. Eh bien, tout cels a devait arriver, je ne dirai pas avec une l e excellente « voilière, mais même avec des vaisseaux t -ordinaires



- « J'ai éprouvé 19 jours de vents contraires; la division « espagnole et l'Atlas me faisaient arriver de quatre lieues « tous les matins, quoique la plupart des vaisseaux fussent « sans voiles pendant la nuit. Deux coups de vent nous « ont avariés, parce que nous avons de mauvais mâts, de « mauvaises voiles, de mauvais gréments, de mauvais of- ficiers et de mauvais matelots. L'ennemi a été averti; il « s'est renforcé, et il a osé venir nous attaquer avec des « forces numériquement bien inférieures: le temps l'a « servi. Peu exercés aux combats et aux manœuvres d'es- « cadre, chaque capitaine, dans la brume, n'a eu d'autre « règle que de suivre son matelot d'avant, et me voici la « fable de l'Europe!.... »
- « On me rend l'arbitre des plus grands intérêts, et mon désespoir redouble d'autant plus que l'on me témoigne plus de confiance, parce que je ne puis prétendre à au- cun succès, quelque parti que je prenne. Il m'est bien démontré que les marines de France et d'Espagne ne peuvent pas se montrer dans ces circonstances en grandes escadres; elles n'ont aucune ressource pour parer aux accidents, et l'ennemi est d'autant plus auda- cieux, qu'il connaît mieux que nous-mêmes notre position. Que Ganteaume sorte et il jugera, et l'opinion publique sera fixée. »
- a Il s'en faut que, sortant d'ici avec 29 vaisseaux, je a puisse être considéré comme pouvant lutter contre un a nombre de vaisseaux approchant. Je ne crains pas de le dire à rous, je serais bien fâché d'en rencontrer 20.

  Nous avons une tactique navale surannée; nous ne savons que nous mettre en ligne, et c'est ce que demande l'ennemi. Je n'ai ni le moyen, ni le temps, ni la possibilité d'en adopter une autre avec les commandants auxquels sont confiés les vaisseaux des deux marines, dont la plupart n'ont jamais su faire une réflexion, et qui n'ont aucun esprit de comparaison dans la tête. Je crois bien que tous tiendront à leur poste, mais pas un ne

« saurait prendre une détermination hardie. Je prévoisis
« tout cela, avant de sortir de Toulon, mais je me sus
« fait illusion jusqu'à ce que j'aie vu les vaisseaux espa
« gnols qui se sont joints à moi; alors, ma foi, il a falle
« désespérer de tout. J'ai dû, après avoir mis toute à
« persévérance possible à former la réunion désirée das
« les plans de Sa Majesté, m'arrêter là où il ne pouvai
« plus y avoir que désastres, et une vaine démonstration
« qui eût consommé pour jamais le discrédit des den
« marines alliées. »

Le 17, les escadres alliées jetèrent l'ancre à Cadix. k laisse le vice-amiral Villeneuve expliquer lui-même le moti de sa relâche. « Je fus observé le jour même et le lesde-« main de ma sortie du Ferrol par des frégates et deux vis-« seaux ennemis que j'ai fait chasser par les meillers « voiliers de l'armée, sans qu'ils aient pu en approche. « Avant trouvé à la mer des vents de N.-E. établis, & « ayant poussé une bordée dans le O.-N.-O., toute la jou-« née du 14 et du 15, sans apparence de changement; ■ « pouvant avoir aucune consiance dans l'état d'armenes « de mes vaisseaux, dans leur marche et dans l'ensemble « de leurs manœuvres; la réunion des forces de l'enneai. a la connaissance qu'il avait de toutes mes démarches. « depuis mon arrivée sur la côte d'Espagne, ne me lais-« saient aucune espérance de pouvoir remplir le grad « objet auquel l'armée navale était destinée. En luttant a plus longtemps contre des vents contraires, j'albis « éprouver des dommages irréparables et des séparations « inévitables, le vaisseau espagnol le San Francisco de « Asis avant déjà cassé son grand mât de hune. Convaince « que l'état des choses était essentiellement changé de-« puis l'émission des ordres de Sa Majesté qui, en dirigeast « la meilleure partie de ses forces navales sur les celea nies, avait eu pour objet de diviser celles de l'enne « en attirant son attention sur ses p « pour pouvoir le surprendre et le fi

- a leur retour subit en Europe et leur réunion combinée;
- a que ce plan n'ayant pas réussi, et se trouvant même décelé
- « par le temps qui s'était écoulé et par les calculs aux-
- « quels la marche des escadres a donné lieu, l'ennemi s'é-
- a tait mis en mesure de le faire échouer; et que la réunion
- a de ses forces en ce moment était plus considérable que
- a dans aucune des circonstances précédentes, et telles
- « qu'elles pourraient s'opposer avec supériorité aux es-
- a cadres réunies de Toulon et du Ferrol; ne prévoyant
- a donc aucune chance de succès dans cetétat de choses, et
- a conformément à mes instructions, je me suis déterminé,
- u le troisième jour de mon départ, le 15 à l'entrée de la u nuit. étant alors à 80 lieues dans l'O.-N.-O. du cap Fi-
- « nistère, à faire route pour Cadix. »

Le 16 au soir, sous le cap Sainte-Marie. l'escadre légère chassa plusieurs bâtiments de guerre qui fuyaient en tirant du canon; mais elle ne put les joindre. Obligé de ralentir sa marche pour attendre les mauvais marcheurs, le commandant en chef ne put surprendre trois vaisseaux anglais qui se tenaient devant Cadix; ils passèrent le détroit et, ainsi que je l'ai déjà dit, les escadres entrèrent à Cadix dans la journée du 17 août.

Un matin, l'Empereur Napoléon qui, depuis le 3 août, était au camp de Boulogne, sit appeler le comte Daru, intendant général de l'armée. Celui-ci le trouva transporté de colère, parcourant à grands pas son appartement, et ne rompant un morne silence que par des exclamations brusques et courtes. « Quelle marine... Quel amiral... Quels « sacrifices perdus... Mon espoir est déçu... Ce Villeneuve!

- a sacrinces perdus... mon espoir est deçu... Ce vineneuve
- a au lieu d'être dans la Manche, il vient d'entrer à Cadix...
- « C'en est fait! il y sera bloqué. Daru, mettez-vous là; « écoutez, écrivez. »

L'Empereur avait reçu de grand matin la nouvelle de l'entrée du vice-amiral Villeneuve à Cadix; il avait vu sur

dépenses de la flotte et de la flottille perdues pour les temps, pour tonjours peut-être. Alors, dans l'emportement d'une fureur qui ne permet mé a pas aux autres homes de conserver leur jugement, il a ait pris l'une des résidentions les plus hardies, et tracé l'un des plans de campage les plus admirables qu'aucun co quérant ait pu concein à loisir et de sang-froid. Sans fésiter, sans s'arrète, il dicta en entier le plan de la campagne d'Austerlitz la justesse et la prévoyance de ce projet étaient si grands que ce fut au delà de Munich seulement que les époque éprouvérent quelque altération; mais l'ensemble du plu fut couronné du plus heureux succès (1).

Les prévisions de Napoléon étaient justes : les estates alliées furent immédiatement bloquées dans Cadix par le vice-amiral Collingwood qui ne tarda pas à recevoir d'importants renforts.

L'Empereur, déjà irrité de la conduite du vice-amiral Villeneuve dans sa rencontre avec le vice-amiral Calèr, voulut le traduire devant un conseil de guerre sous l'isculpation des charges suivantes:

1º N'avoir pas débarqué à la Martinique et à la Gualloupe, les troupes que le contre-amiral Magon avait à bui de ses deux vaisseaux;

2º Avoir exposé ces colonies, en ne renvoyant que pe quatre frégates 1200 hommes d'élite de leur garnisse;

8º N'avoir pas attaqué les Anglais le lendemain de combat du 22 juillet;

hº Avoir laissé la mer libre au vice-amiral Calder entrant au Ferrol, alors qu'il attendait cinq vaisseaux, é n'avoir pas croisé devant le port jusqu'à l'arrivée de communication;

5º N'avoir point fait chasser pour dégager la Dis

<sup>&</sup>quot;1) Ch. Dupin, Loyage dans la tirande

qu'il la vit à la remorque d'une frégate anglaise;

- N'avoir tenu aucun compte de ses instructions en se geant sur Cadix, au lieu de se rendre à Brest;
- Enfin. sachant que la division du commandant Alleid devait aller à Vigo prendre ses ordres, avoir appalé sans lui en laisser (1), exposant ainsi cette division devait se rendre à Brest, alors que lui Villeneuve se dait à Cadix (2).
- L'Empereur ne s'arrêta cependant pas à cette idée, et il onna au ministre de la marine de lui proposer un autre sier général pour prendre le commandement de l'armée était à Cadix. Le vice-amiral Rosily fut désigné, avec le a d'amiral, et se mit de suite en route : à son passage à lrid, il apprit que le vice-amiral Villeneuve avait repris ner.

tprès le combat du 22 juillet, le vice-amiral Calder s'édirigé vers le cap Finistère où il devait rencontrer le 3-amiral Nelson qu'il ne trouva pas; il renvoya les aisseaux les plus maltraités en Angleterre, et l'amiral nwallis lui donna l'ordre de détacher le contre-amiral ling avec à autres vaisseaux, et de retourner devant le rol avec les 9 autres. Le 9 août, le vice-amiral Calder reut les escadres alliées au mouillage de Vigo: il se lia de suite sur Ouessant.

l'ai dit que les escadres alliées avaient navigué sans contrer un seul bâtiment anglais, mais qu'elles avaient aperçues, au moment où elles allaient entrer à Cadix, 3 vaisseaux que le vice-amiral Villeneuve avait fait asser pendant une couple d'heures. Cette division, comndée par le vice-amiral Collingwood, et augmentée d'un atrième vaisseau, reprit son rôle d'observation à la nuit, elques jours plus tard, le contre-amiral Bickerton amena

<sup>1)</sup> Mathieu Dumas, Precis des guenoments historiques, etc.



Des ordres avaient elé laissée au commandant de cette division, mals hien prévenu que l'escadre irait peut-être a Cadix, il ne put savoir la route ille avait prise.

un renfort de h vaisseaux, mais il ne resta pas à la stain il retourna en Angleterre sur une frégate. A la fin du min le vice-amiral Calder se rendit aussi devant Cadix se 19 vaisseaux. Enfin, le 28 septembre, le vice-amiral le Horatio Nelson arriva avec 3 vaisseaux et une frégate, prit le commandement en chef de l'armée navale, fet alors de 30 vaisseaux. Il en établit 25 en croisière horat vue, et il donna mission au contre-amiral Louis d'obsert la rade de Cadix avec les 5 autres. Le vice-amiral vieneuve resta ainsi dans l'ignorance de la force réele d'armée de blocus. Le 2 octobre, le contre-amiral Louis fut envoyé à Gibraltar avec ses 5 vaisseaux.

Ce fut à cette époque que le vice-amiral Nelson donni memorandum suivant aux officiers généraux et aux exi taines de son armée:

A bord du Victory devant Cadix, 18 octobre 1995 (1).

« Persuadé qu'il est presque impossible de conduite « combat une armée navale de 40 vaisseaux avec de « vents variables, par un temps brumeux et dans d'aux « circonstances qui peuvent se présenter, sans une per « de temps telle, qu'on laisserait probablement échape « l'occasion d'engager l'ennemi de manière à rendre l'a « faire décisive, j'ai résolu de tenir l'armée dans une per « sition telle, que l'ordre de marche soit aussi l'ordre

VICTORY, off Cadiz, october 18, 1865 |6-

General orders.

(1)

Thinking it almost impossible to bring a fleet of 40 sails of the line bettle, in variable winds, thick weather, and other circumstance occur, without such a lost of time that the opportunity of bringing the enemy to battle in such a manner a decisive. I have therefore made up my mind to keep the of sailing, with the exception of the first and second in der of sailing is to be the order of battle, placing to be the order of battle, placing to be the order of battle, placing to decked ships, which will always make, if wanted, a line ever line the commander in chief may direct; the second

<sup>(</sup>a) Brenton, The naval hast my of fireat Britain.

La bataille. Je suppose que l'armée ennemie soit forte de L- α 46 vaisseaux, celle des Anglais de 40. J'y parviens en « rangeant l'armée sur deux colonnes de 16 vaisseaux a chacune, et composant une escadre avancée de 8 vaisseaux à deux ponts, les plus sins voiliers, ce qui permettra toujours de former au besoin une ligne de 24 vaisa seaux avec celle des deux colonnes que le commandant « en chef désignera.

E

a Le commandant en second, des que je lui aurai fait a connaître mes intentions, aura la direction absolue de sa a colonne, pour commencer l'attaque contre les vaisseaux a ennemis et continuer le combat jusqu'à ce qu'ils soient a pris ou coulés.

a Lorsque l'armée ennemie sera aperçue, le développea ment de sa ligne sera tel que ses extrémités n'auront a pas la possibilité de se soutenir. Alors, si elle est au a vent et que nous puissions l'atteindre, je ferai probablea ment au commandant en second le signal de la traverser a à la hauteur du douzième vaisseau de queue, ou partout « où cela sera possible. Ma colonne pénétrera vers le cena tre, tandis que l'escadre légère se portera sur le deuxième a ou le troisième vaisseau en avant, afin de nous donner a la chance de joindre et d'enceindre le vaisseau du com-

my intentions are to a le known to him, have the entire direction of his line to make the attack upon the enemy and follow up the blow until they are captured or destroyed. If the enemy - fleet are seen to windward, in line of battle, and that the two lines and advanced squairon could fetch them, they will probably be so extended, that their vancould not succour their rear, I should therefore make the second in command a signal to lead through, about the 12th ship from their rear, or wherever he could fetch, if not able to get so far advanced. My line would lead through about their centre, so as to ensure getting at their commander in chief, whom every effort must be made to capture.

The whole impression of the British fleet must be to overpower two or three ships ahead their commander in chief, supposed to be in the centre. To the rear of their fleet, I will suppose 30 sails of their line to remain unfouched, it most be some time before they could perform a manuscre to bring their force compact to attack any part of the British fleet, or success their own ships, which indeed would be impossible without mixing with the ships sugaged. The enemy's fleet is supposed to consist of 46 sales of line; beiligh 40. If either is « mandant en chef, à la prise duquel doivent tendre « nos efforts.

« Le but de l'armée anglaise doit être de réduire les « ou trois vaisseaux qui précèdent le commandant en « supposé au centre. J'admets ainsi que 20 vaisseaux « nemis de l'arrière-garde n'auront pas été attaqués; « il s'écoulera du temps avant qu'ils puissent se gra « en nombre assez considérable pour combattre use p « de notre armée ou secourir leurs compagnons, ce « ne leur sera pas possible de faire sans se mêler aux « seaux engagés. J'ai supposé que l'armée ennemie « tait 46 vaisseaux; la nôtre 40. Si elles en ont m « un nombre proportionné dè vaisseaux sera coupé, « les anglais doivent toujours être d'un quart plus « breux que les vaisseaux séparés.

« Il faut laisser quelque chose au hasard; rien n'est a tain dans un combat, et surtout dans un combat ne « Les boulets abattront aussi bien nos mâts et nos « gues que ceux de l'ennemi; mais j'ai l'espoir d'avoi « duit les vaisseaux attaqués avant que l'avant-garde « nemie soit en position de secourir son arrière-garde « sielle le tentait, l'armée anglaise serait prête à rec « les 20 vaisseaux qui n'auraient pas combattu, on poursuivre, s'ils battaient en retraite.

a Si l'avant-garde ennemie vire vent devant pou

less, only a proportion of the enemy to be cut off. British to be essentially superior to the enemy cut off. Something must be left to the chance, to is sure in a sea fight beyond all others. Shoots will carry away must be ready to the capture to a victory the van of the enemy could succour their rear, and then that the British would be ready to receive the 20 sails of the line, or pursue them, should endeavour to make off. If the van of the enemy tacks, the captured must run to leward of the British fleet. If the enemy wear, the British must place themselves between the enemy and the captured and disabled and should the enemy close, I have no fear as to the result. The sea command will, in all possible things, direct the movements of his I keeping them as compact, as the nature of the circumstances will admit, tains are to look to their particular line as a rallying point; but in case is

- « courir les vaisseaux attaqués, ceux qui auront déjà été « capturés devront être placés sous le vent. Si elle vire vent « arrière, nous nous placerons entre elle et ces vaisseaux
- « et ceux des nôtres qui seront désemparés. Si l'ennemi « approche alors, je suis sans crainte sur les résultats.

« Dans toutes les circonstances possibles, le comman-« dant en second devra tenir son escadre aussi serrée « qu'il le pourra. Les capitaines doivent regarder leur co-« lonne respective comme leur point de ralliement; mais « dans le cas où les signaux ne pourraient pas être aperçus, « ou ne seraient pas parfaitement interprétés, nul tort ne « sera imputé au capitaine qui aura prêté le côté à un « vaisseau ennemi.

« Si l'ennemi est en ordre de bataille sous le vent, les a divisions de l'armée anglaise marcheront ensemble jus« qu'à environ une portée de canon du centre de sa li« gne; alors le signal sera probablement fait à la colonne
« de dessous le vent d'arriver tout à la fois et de mettre
« toutes voiles dehors, même les bonnettes, asin d'attein« dre le plus promptement possible la ligne ennemie, et
« de la couper vers le douzième vaisseau de la queue.
« Quelques bâtiments ne pourront peut-être pas traverser
« à l'endroit qui leur aura été indiqué, mais ils seront tou» jours à même de seconder leurs compagnons; et si quel« ques-uns se trouvent portés à l'extrémité de la ligne, ils
» compléteront la défaite des 12 vaisseaux ennemis.

« Si l'armée ennemie vire vent arrière tout à la fois, ou

cannot be seen or clearly understood, no captain can do wrong if he places his ship alongside that of an enemy; if the enemy's fleet is discovered in line of battle to leward, the divisions of the British fleet will be brought nearly within gun shot of the enemy's centre; the signal will most probably be then made for the lee line to bear up together; to set all their sails, even their steering sails, in order to get as quickly as possible to the enemy's line, and to cut through, beginning at the twelfth ship from the rear. Some ships may not get through their expected place, but they will always be at hand to assist their friends; if any are thrown in the rear of they enemy, the y will complete the business of twelve sails of the enemy. Should the enemy wear together, or

« fait porter pour courir largue, les 12 vaisseaux formant « l'arrière-garde dans la première position, doivent tou« jours être le but de l'attaque de la colonne de dessous le « vent, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le « commandant en chef, ce à quoi il ne faut pas guère s'at« tendre, puisque la direction absolue de cette escadre « doit être laissée à son commandant, après que le com« mandant en chef aura fait connaître ses intentions. Le « reste de l'armée ennemie, 34 vaisseaux, demeurera en « partage à celui-ci qui aura soin de gêner le moins pos« sible les mouvements de son second. »

## NELSON et BRONTE.

Le 17 septembre, l'Empereur avait fait envoyer au viceamiral Villeneuve l'ordre formel d'appareiller; de se rendre à Carthagène où la division espagnole du chef d'escadre Salcedo rallierait l'escadre; d'aller ensuite déposer à Naples les troupes embarquées sur les vaisseaux pour les réunir au corps d'armée du général Gouvion Saint-Cyr. Ce débarquement des troupes qui étaient sur l'escadre française devait être fait en vue de déjouer les projets d'attaque de l'Angleterre et de la Russie contre l'armée française d'Italie. « Notre intention, ajoutait l'Empereur, est que partout où « vous trouverez l'ennemi en forces inférieures, vous l'atta-« quiez sans hésiter et ayez avec lui une assaire décisive. « Il ne vous échappera pas que le succès de ces opérations « dépend essentiellement de la promptitude de votre dé-« part de Cadix; nous comptons que vous ne négligerez

bear up and sail large, still the twelve ships composing in the first position of the enemy's rear are to be the object of attack of the lee line, unless otherwise directed by the commander in chief, which is scarcely to be expected, as the entire direction of the lee line, after the intentions of the commander in chief are signified, is intended to be left to the admiral commanding that line.

There mainder of the enemy's fleet, 54 sails of the line, are to be left to the management of the commander in chief, who will endeavour to take care that the movements of the second in command are as little interrupted as pessible.

« rien pour l'opérer sans délai, et nous vous recom-« mandons dans cette importante expédition l'audace et la « plus grande activité. »

« L'intention de l'Empereur, lui écrivait le ministre de « la marine Decrès en lui transmettant ces instructions, est « de chercher dans tous les rangs, quelque place qu'ils y « occupent, les officiers les plus propres à des commande-« ments supérieurs; et ce qu'elle exige, par-dessus tout, « c'est une noble ambition des honneurs, l'amour de la « gloire, un caractère décidé et un courage sans bornes. « Sa Majesté veut éteindre cette circonspection qu'elle re-« proche à sa marine, ce système de défensive qui tue a l'audace et qui double celle de l'ennemi. Cette audace. a elle la veut dans tous ses amiraux, ses capitaines, offia ciers et marins, et quelle qu'en soit l'issue, elle promet a sa considération et ses grâces à ceux qui sauront la por-• ter à l'excès. Ne pas hésiter à attaquer des forces infé-« rieures ou égales et avoir avec elles des combats d'exter-« mination, voilà ce que veut Sa Majesté! Elle compte a pour rien la perte de ses vaisseaux, si elle les perd avec « gloire. Elle ne veut plus que ses escadres soient bloa quées par des forces inférieures; et si l'ennemi se préa sente de cette manière devant Cadix, elle vous recoma mande et vous ordonne de ne pas hésiter à l'attaquer. a L'Empereur vous prescrit de tout saire pour inspirer ces « sentiments à tous ceux qui sont sous vos ordres, par α vos actions, vos discours et par tout ce qui peut élever les « cœurs. Rien ne doit être négligé à cet égard; sorties « fréquentes, encouragements de toute espèce, actions ha-« sardeuses, ordres du jour qui portent l'enthousiasme, a tout doit être employé pour animer et exalter le cou-« rage de nos marins. Sa Majesté veut leur ouvrir toutes « les portes des honneurs et des grâces, et ils seront le prix de tout ce qui sera tenté d'éclatant. Elle se platt à a penser que vous serez le premier à les recueillir et. « quels que soient les reproches qu'elle m'a ordonné de 24

- a vous faire, il m'est flatteur de pouvoir vous dire, en
- « toute sincérité, que sa bienveillance et ses grâces les
- α plus distinguées n'attendent que la première action d'é-
- « clat qui signalera votre courage. »

Vivement peiné de n'avoir pas obtenu l'approbation de l'Empereur dans sa campagne précédente, et des reproches que le ministre de la marine lui avait adressés en son nom, le vice-amiral Villeneuve voulut effacer ces impressions défavorables, et il écrivit au vice-amiral Decrès une lettre qui finissait par ces mots: « Puisque Sa Majesté pense qu'il ne faut que de l'audace et du caractère pour réussir en marine, je ne laisserai rien à désirer. »

Cependant, informé que 30 vaisseaux anglais croisaient devant Cadix, et contrarié de l'obstacle qui s'opposait à son départ immédiat, le 5 octobre, il réunit les officiers généraux des deux escadres en conseil, pour leur faire connaître ses instructions et avoir leur opinion. Tous furent unanimes à dire que les vaisseaux français et les vaisseaux espagnols étaient généralement mal armés, tant par la faiblesse que par le manque d'instruction de leurs équipages; — Que les vaisseaux espagnols Santa Anna, Rayo et San Justo, armés avec précipitation et à peine sortis du port, pouvaient à la rigueur appareiller avec l'armée, mais qu'il était impossible qu'ils fissent un bon service; — Que l'armée des alliés était de beaucoup inférieure à celle des Anglais (1), et qu'elle allait se trouver forcée de combattre au

<sup>(1)</sup> Le 13 août 1805, l'Empereur écrivait au ministre de la marine: « Villeneuve verra dans mon calcul que je désire qu'il attaque toutes les fois qu'il est supérieur en nombre, ne comptant deux vaisseaux espagnols que pour un. » Nous en appelons aux souvenirs de tous les hommes de cette époque, aux souvenirs de nos ennemis eux-mêmes: pouvait-on, de bonne foi, adopter une autre base pour établir la force respective des escadres qui allaient combattre? L'escadre anglaise portait 2,148 canons. L'escadre française en avait 1,356; l'escadre espagnole 1,870. La force réelle de la flotte combinée, d'après les calculs mêmes de l'Empereur, ne pouvait donc pas être évaluée au-dessus de 1,991 canous, 187 eu deux vaisseaux de 80 de moins que la flotte anglaise. — Jurien de la Gravière, Guerres marétimes, etc.

moment défavorable de la sortie du port (1). Tous émirent l'avis qu'il fallait attendre une circonstance qui éloignât l'ennemi ou l'obligeât à diviser ses forces. Le procès-verbal de cette séance porte la signature des hieutenants généraux Gravina et Alava; des chefs d'escadre Escaño (2) et Gisneros; des brigadiers Hore, Macdonall et Galiano; des contre-amíraux Dumanoir Lepelley et Magon; des capitaines de vaisseau Cosmao Kerjulien, Maistral, Lavillesgris, et du capitaine de frégate Prigny, chef d'état-major.

L'opinion formulée dans ce conseil était celle que le ministre de la marine Decrès avait déjà exprimée à l'Empereur. « J'ai bien une opinion sur la force réelle des vais-

- a séaux de Votre Majesté: cette opinion, je l'aurai au
- « même degré sur celle des vaisseaux de l'amiral Gravina
- « qui auront déjà vu la mer; mais quant aux vaisseaux
- espagnols sortant du port pour la première fois, com mandés par des capitaines peu exercés, médiocrement
- armés, j'avoue que je ne sais ce qu'on peut oser, le len-
- a demain mana de lour consusillante, estas costa nortio el
- « demain même de leur appareillage, avec cette partie si
- « nombreuse de la flotte combinée. »

Sur ces entrefaites, on apprit l'arrivée du vice-amiral Rosily à Madrid; on sut bientôt qu'il venait prendre le commandement de l'armée navale. Le 18 octobre, le vice-amiral Villeneuve écrivit au ministre de la marine qu'il

<sup>(2)</sup> L'Espagne avait 16 vaisseaux dans le port de Cadix; mais le déuêment des aragnaux et les ravages que la fièvre jaune venait d'exercer, principalement sur le littoral, avaient opposé des obstacles insurmontables au Cabinet de Madrid. La house volonté du ministère espagnel n'était d'ailleurs pas partagde par le pays, et l'opposition qu'il rencontra dans le peuple et dans les fenctionnaires eux-mêmes, constata que l'alliance de la France et de l'Espagne était plus fistive que réelle. L'intendant de la marine à Cadix, et le commandant de l'artalleris refusèrent de donner au vice-amiral Villeneuve les vivres et les munitions dent ses vaisseaux avaient besoin, et il fallut les ordres les plus formels pour les faire se départir de ce système. (In était enfin parvenu à armer à vaisseaux, les plus misérables bâtiments qu'on ett jamais envoyés à la mer. Pour en former les équipages, il avait fallu avoir recours à la presse, et l'éd avait ainsi recueilli qu'une racaille épouvantable. — Lettre du général Brur-romaille, ambassadeur à Madrid, au ministre de la marine.

(8) Cet officier était le chef d'état-major de l'escadre espagnele.

était étonné du silence qu'on gardait sur la destination de cet officier général : qu'il lui remettrait le commandement en chef avec le plus grand plaisir, s'il lui était permis de montrer à la seconde place qu'il était digne d'une meilleure fortune. « Mais, ajoutait-il, si les circonstances le permettent, j'appareillerai demain. » Malheureusement. les circonstances se présentèrent favorables. Le contreamiral Louis était toujours à Gibraltar avec 6 vaisseaux: le vice-amiral Calder en avait emmené un septième en Angleterre. Le vice-amiral Villeneuve ne crut pas pouvoir trouver une occasion plus favorable. Il fit ses dispositions d'appareillage et, le 18, le jour même où il écrivait au ministre de la marine, l'armée des alliés mit à la voile. Il faisait presque calme : 8 vaisseaux seuls réussirent à franchir la passe. La division ennemie d'observation prit de suite le large et se répandit sur tous les aires de vent en tirant du canon. Le 20, les alliés purent sortir de la baie de Cadix au nombre de 33 vaisseaux, 18 français et 15 espagnols. La brise était faible et variable du O.-S.-O. au N.-O. Il avait d'abord été convenu entre les commandants en chef des deux armées, que les bâtiments des deux nations formeraient des escadres distinctes. Mais pendant son séjour à Cadix, le vice-amiral Villeneuve avait obtenn une espèce de fusion et une petite réduction dans le nombre de ceux dont le lieutenant général Gravina entendait se réserver la direction. Il prit, avec le commandement en chef, la conduite de la première escadre; désigna le lieutenant général Alava pour commander l'avant-garde, et mit le contre-amiral Dumanoir Lepelley à l'arrière-garde. 12 vaisseaux furent choisis pour former la réserve sous les ordres du lieutenant général espagnol Gravina auquel le contre-amiral Magon fut adjoint. Vers 6th du soir, les frégates signalèrent une armée ennemie au vent; les alliés gouvernaient au S.-S.-O.; ils étaient assez mal ralliés pour que, à 9, le commandant en chef crût devoir signaler l'ordre de bataille par rang de vitesse, les amures à tribord. Avec cette première évolution disparurent toutes les combinaisons des deux commandants en chef. Chaque capitaine se tira d'affaire comme il put ou comme il l'entendit, et les vaisseaux des deux nations se trouvèrent entremèlés. Le lendemain 21, les Anglais étaient à environ 15 milles au vent ; ils gouvernaient vent arrière sur l'armée des alliés. Celle-ci naviguait sans ordre, répandue du N.-O. au S.-E. A 7<sup>h</sup>, le commandant en chef signala de rectifier la ligne de bataille dans l'ordre naturel, les armures à tribord et, en même temps, de se préparer à combattre. Mais la brise était tellement faible, et la houle était si grosse, que ce signal ne put être exécuté. On pouvait compter 27 vaisseaux anglais. A 8<sup>h</sup>, le vice-amiral Villeneuve ordonna de virer lof pour lof tout à la fois, et fixa à une encâblure la distance entre chaque vaisseau.

On doit comprendre quel dut être le résultat d'une semblable manœuvre faite par une armée de 33 vaisseaux, répandus sans ordre dans un espace fort étendu. Son exécution, par une armée rangée en bataille, mais par des capitaines dont plusieurs la pratiquaient peut-être pour la première fois, eût été déjà dissicile. Exécutée par des vaisseaux épars, par ces mêmes capitaines, obligés de chercher, de reconnaître d'abord leur serre-file qui allait devenir leur chef de sile, elle n'était pas possible. Tous firent de leur mieux; mais si les signaux stimulèrent l'ardeur, le zèle des capitaines, ils ne purent donner aux Espagnols la pratique qui leur manquait et la connaissance des qualités de leurs bâtiments, connaissance que les capitaines français avaient acquise pendant une navigation de plusieurs mois. En résumé, chacun se plaça où et comme il put, tenant peu de compte du poste qui lui avait été assigné; la réserve elle-même se mêla aux autres, et Français et Espagnols se trouvèrent dans l'ordre que voici, qui fut celui dans lequel la bataille fut livrée :

| Canons.  |                                         |             |                                     |
|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 80       | Neptuno                                 | capitaine   | don Gayetano Valdes.                |
| ,        | Scipion.                                | _           | Berrenger.                          |
| 86 }     | Intrépide,                              | _           | Infernet.                           |
|          | Rayo                                    |             | don Enrique Macdonall.              |
|          | Rayo                                    | _           | Letellier.                          |
| 94       | Fermidable                              | Dumanair    | Lepelley, contre-amiral.            |
|          | m                                       |             |                                     |
| 78       | Duguay-Trouin                           | capitaine   | Lavillesgris.                       |
|          | Mont-Blanc                              |             | •                                   |
| 74 }     | San Francisco de Asis                   | _           | don Luis Flores.                    |
| •        | San Augustino                           |             | don Felipe Casigal.                 |
| 78       | Héros                                   | _           | Poulain.                            |
| 130      | SSa Trinidad                            |             | don Francisco Uriarte.              |
|          |                                         |             | azar Cisneros Vicente, chef d'esc.  |
| (        | Bucentaure                              | capitaine   | Magendie:                           |
| 94 {     |                                         | Villeneuv   | e, vice-amiral.                     |
| 1        | Neptune                                 | capitaine   | Maistral (Esprit).                  |
| 64 `     | San Leandro                             |             | don Jose Quevede.                   |
| 78       | Redoutable                              | _           | Lucas.                              |
| 74       | San Justo                               |             | don Miguel Gaston.                  |
| 94       | Indomptable                             | _           | Hubert.                             |
| 112      | Sta Anna                                | _           | don Jose Gardagui.                  |
| •••      | •                                       | don Ignac   | io Maria Alava, lieutenant général- |
| 78       | Fougueux                                | , capitaine | Beaudouin.                          |
| 74       | Monarca                                 | -           | don Theodoro Afgumesa.              |
|          | Pluton                                  |             | Cosmao Kerjulien.                   |
| 86 {     | Algésiras                               |             | Letourneur (Laurent).               |
| •        | 210900000000000000000000000000000000000 | Magon, co   | ontre-amiral.                       |
| 74       | Bahama                                  |             | don Jose Galiano.                   |
| 78       | Aigle                                   |             | Gourrège.                           |
| 84       | Swiftsure                               | _           | Lhospitalier Villemadrin.           |
| 84       | Argonauta                               |             | don Antonio Parejos.                |
| 74       | Montañes                                |             | don Jose Galleans.                  |
| 78       | Argonaute                               |             | Epron (Jacques).                    |
| 76<br>86 | Berwick                                 |             | Filhol Camas.                       |
| 74       | San Juan Nepomuceno.                    | _           | don Cosmo Churucca.                 |
| 74       | San Ildefonso                           |             |                                     |
| 14       | San Itaejonso                           |             | Bargas.                             |
|          | 4-1:11-                                 |             | Alcedo, chef d'escadre.             |
| 86       | Achille                                 |             | Denieport.                          |
| 112      | Principe de Asturias (1).               |             |                                     |
|          |                                         |             | erico Gravina, lieutenant général.  |
|          | Rhin                                    | capitaine   | Chesneau.                           |
| 2 /      | Hortense Cornélie Hermione              |             | Lamare Lameillerie.                 |
| 3.       | Cornélie                                | -           | Martinencq.                         |
| Sec. 1   | Hermione                                | _           | Mahé.                               |
| <u> </u> | 36 Thémis                               | _           | Jugan.                              |
|          |                                         |             |                                     |

<sup>(1)</sup> Cet ordre est celui indiqué par le chef d'état-major Prigny. Cet efficier supérieur fait observer toutefois que, certain de la position des vaisseaux jusqu'au Bahama, il n'est par aussi bien fixe sur celle des vaisseaux de la queue de la ligne. Il est sûr cependant que l'Aigle était entre le Bahama et le Suist-

e; que le San Ildefonso et le Principe se suivaient; et que l'Achille était a vent de l'intervalle qui separait ces deux vaisseaux.

Les 10 vaisseaux du contre-amiral Dumanoir, actuellement à l'avant-garde, étaient en quelque sorte sur deux lignes, car la distance entre le chef de file de l'armée et le commandant en chef étant trop petite pour que les intermédiaires pussent y trouver place, ils avaient dû se doubler forcément. Les deux qui suivaient le Bucentaure étaient sous le vent. Les trois qui marchaient après étaient encore plus souventés et faisaient une brèche qui, en fait, partageait l'armée en deux parties. Venaient ensuite, un peloton de neuf vaisseaux se chevauchant aussi généralement; deux étaient souventés, et un dernier groupe de sept vaisseaux, ayant pour serre-file le Principe de Asturias sur lequel flottait le pavillon du lieutenant général Gravina.

Au lieu de s'assujettir aux anciennes coutumes, le viceamiral Nelson s'avançait sur deux colonnes vers l'armée des alliés; il dirigeait lui-même la colonne de gauche la droite pour les alliés — qui était de 12 vaisseaux, et le vice-amiral Collingwood, à la tête de la colonne de droite, commandait aux 15 autres. Voici comment étaient formées ces deux colonnes:

COLONNE DE GAUCHE.

Canons.

Gutter de 12 Entalparant. . .

|                 | <del></del>               |                                                                            |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 110             |                           | capitaine Thomas Masterman Hardy.<br>lerd Heratio Nelson, vice-amiral.     |
| 106             | TEMERAIRE.                |                                                                            |
| 82              | COMPURED                  | - Israel Pollew.                                                           |
| 90              | AJAX                      | - John Pilford.                                                            |
| <b>02</b><br>72 | ORION                     | <ul> <li>Edward Codrington.</li> <li>sir Edward Berry.</li> </ul>          |
| 112             | MINOTAUR                  | <ul> <li>John Moore Massfeld.</li> <li>sir Francis Laforey.</li> </ul>     |
| 110             | BRITANNIA                 | — Charles Bullen.                                                          |
| 72              | Amica                     |                                                                            |
| 48<br>2 .       | NAIAD.                    | <ul> <li>Thomas Dundas.</li> <li>honorable Henry Blackwood.</li> </ul>     |
| \$ = =          | EURYALUS. SIRIUS. PHOEBE. | - William Prowse honorable Bladen Capel.                                   |
| Gorl            | lette de 12 Proxitation   | <ul> <li>honorable Bladen Capel.</li> <li>Richards Lapenotière.</li> </ul> |

John Puver.

( Same

## COLONNE DE DROITE.

| , TOTAL OF | 10.             |                                                               |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Liu        | ROYAL SOVEREIGN | capitaine Edwards Rotheram Cuthbert Collingwood, vice-amiral. |
| 84         | , Mars          | capitaine George Duff.                                        |
| 94         | BELLE ISLE      | William Hargood.                                              |
| 80         | TONNANT         | <ul> <li>Charles Tyler.</li> </ul>                            |
|            | Bellerophon     | — John Cooke.                                                 |
| 83         | Colossus        | <ul> <li>Nicoll Morris.</li> </ul>                            |
|            | Achilles        | — Richard King.                                               |
| 73         | Polyphenus      | - Robert Redmill.                                             |
|            | ( Revenge       | <ul> <li>Robert Moorson.</li> </ul>                           |
|            | SWIFTSCRE       | <ul> <li>George Rutherford.</li> </ul>                        |
| 83         | DEFENCE         | <ul> <li>George Hope.</li> </ul>                              |
|            | THUNDERER       | - John Stockham.                                              |
|            | DEFIANCE        | <ul> <li>Charles Durham.</li> </ul>                           |
| 108        | § PRINCE        | — Richard Grindall.                                           |
| 108        | DREADNOUGHT     | — John Conn.                                                  |

La même ardeur guidait les deux armées. La vue de l'ennemi avait fait oublier aux Français et le fâcheux résultat du combat du 22 juillet, et les préventions défavorables dont il les avait animés contre leur chef. La faiblesse de la brise ne répondait pas à leur ardeur, et malgré toutes les voiles dont ils étaient couverts, les vaisseaux n'étaient pas encore à portée à 11<sup>h</sup>. Les deux colonnes de l'armée anglaise se séparèrent à cette heure; celle que commandait le vice-amiral Collingwood gouverna plus sur tribord et se dirigea sur le Santa Anna; le vice-amiral Nelson dirigea la sienne sur le Bucentaure. A 11<sup>1</sup> 30<sup>-</sup>, le commandant en chef de l'armée combinée fit signal de commencer le feu dès qu'on serait à portée; les premiers coups de canon furent tirés un peu après midi. Le viceamiral Nelson signalait dans ce moment : l'Angleterre compte que chacun sera son devoir. La ville de Gadix restait alors à 27 milles dans le N.-N.-E. A midi 15m, le ROYAL Soveneign coupa la ligne entre le Fouqueux et le Santa Anna. Cette partie de la colonne se rompit alors, et quelques-uns des vaisseaux qui suivaient le Royal Sovereign passèrent au milieu de l'arrière-garde des alliés; d'autres prirent position au vent; enfin ceux qui ne purent ou ne voulurent ni traverser la ligne, ni se placer au vent, passèrent à poupe du Principe de Asturias prirent poste sous le vent, partout où ils purent trouver place. La colonne ennemie n'attaqua toutesois pas tous les vaisseaux de l'arrière-garde en même temps; son seu sut dirigé sur un petit nombre qu'elle mit d'autant plus facilement dans l'impossibilité de manœuvrer, qu'au lieu de venir en aide à ceux-ci, les autres laissèrent porter, pour chercher sous le vent de la ligne un abri qu'ils ne trouvèrent pas. Abandonnant les premiers, dès qu'ils les jugèrent hors d'état de les inquiéter désormais, les Anglais combattirent les autres en détail et les mirent dans la même situation que leurs compagnons: un seul, le Montanes, dont le capitaine avait été tué par une des premières bordées de l'ennemi, échappa à leur poursuite en laissant arriver jusqu'à la ligne des frégates, où son nouveau capitaine se maintint en simple spectateur.

Tandis que les choses se passaient ainsi sur cette partie de la ligne, la colonne dirigée par le vice-amiral Nelson était elle-même engagée avec le centre de l'armée combinée. Vingt minutes après que l'arrière-garde eut commencé à canonner le Royal Sovereign, le vaisseau amiral français et les autres placés près de lui ouvrirent leur seu sur le Victory. Le Neptune et le San Leandro étaient sous le vent de la ligne, et le vide qu'ils laissaient sur l'arrière du Bucentaure offrait un passage que l'amiral anglais voulut tenter de franchir. Cette intention n'échappa pas au capitaine du Redoutable. Forçant de voiles, il se plaça par la hanche du tribord du Bucentaure et empêcha cette manœuvre. Obligé de losser subitement, le Victory aborda le Redoutable de long en long à babord, et le vaisseau français, entraîné sous le vent par l'effet de cet abordage, ouvrit forcément un passage à quelques ennemis. Depuis le Santissima Trinidad jusqu'à la queue de la ligne, tous les vaisseaux prenaient alors une part plus ou moins active au combat: mais les 10 qui précédaient le trois-ponts espagnol n'avaient pas encore combattu, ou du moins, n'avaient fait que ca-

nonner de loin la colonne anglaise de gauche. A midi 30<sup>m</sup>. le vice-amiral Villeneuve les voyant immobiles à leur poste de bataille, leur fit un signal dont l'expression était : l'armée navale combattant au vent ou sous le vent, ordre aux vaisseaux qui, par leur position actuelle, ne combattent pas, d'en prendre une quelconque qui les reporte au feu le plus promptement possible. Ce signal ne fut suivi d'aucun mouvement. A 1<sup>h</sup> 30<sup>-</sup>, un événement d'une haute importance, mais qui n'eut pas immédiatement les conséquences qui pouvaient en résulter, eut lieu à bord du Victory: le vice-amiral Nelson tomba frappé d'une balle qui lui donna presque instantanément la mort. A 1º 45. l'avant-garde des alliés reçut l'ordre de virer vent arrière. Mais, dès lors, on pouvait prévoir l'issue de la bataille. et le plan du vice-amiral Nelson, dont la réussite avait été calculée sur le temps qu'il faudrait aux vaisseaux non attaqués pour se porter au secours de leurs compagnons, rencontra moins d'obstacles que l'habile amiral l'avait supposé, et qu'il devait en rencontrer en portant ses efforts sur le centre et sur l'arrière-garde d'une armée rangée en bataille. Les vaisseaux qui furent attaqués combattirent cependant vaillamment, et l'on fit des prodiges de valeur. Mais le mode d'attaque des Anglais dérouta la tactique des alliés, et donna aux premiers un immense avantage, qu'augmenta l'immobilité inexplicable dans laquelle presque tous les capitaines de l'armée combinée et notamment ceux de l'avant-garde, attendirent à être attaqués pour combattre réellement. A part quelques-uns qui se portèrent à l'arrière-garde, les autres restèrent au poste qui leur avait été assigné dans la ligne. La tactique des Anglais fut bien différente. Leurs vaisseaux sillonnaient le champ de bataille en tous sens, se mettaient deux et trois contre tout français ou espagnol qu'ils rencontraient, l'accablaient, et laissaient ensuite à un des leurs le soin d'achever sa défaite. Les autres se portaient alors. s'il v ait lieu, au secours des anglais trop vivement pressés et,

avec un pareil renfort, la victoire devenait facile. Pendant cette journée désastreuse, les capitaines anglais firent preuve de l'intelligence la plus grande et des connaissances les plus étendues dans l'art des batailles navales. Le commandant en chef de l'armée combinée fut-il aussi bien secondé? On a pu en juger. La brise, déjà très-faible. avait encore molli et la houle était toujours très-forte. Après maintes tentatives infructueuses, bien que la plupart des capitaines eussent mis leurs canots à la mer, l'avant-garde réussit à virer à 2<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>. Elle se divisa alors en quelque sorte en trois parties. 3 vaisseaux, passant sous le vent, se portèrent au centre du combat ; ils arrivèrent trop tard pour secourir leurs camarades, et 2 d'entre eux furent capturés. 2 vaisseaux s'éloignèrent vent arrière. Enfin, les 5 autres tinrent le vent avec le contre-amiral Dumanoir, et se bornèrent à canonner les ennemis qu'ils rencontrèrent sur leur passage; un d'eux fut pris. Lorsque ces derniers arrivèrent à la hauteur du vaisseau du commandant en chef, celui-ci avait amené son pavillon, ainsi que tous ceux que la fumée permettait d'apercevoir. Estimant que sa présence ne pouvait des lors être d'aucune utilité sur le champ de bataille, le contre-amiral Dumanoir continua sa route.

Le cap Trafalgar, qui restait à 8 milles dans le Sud, donna son nom à cette bataille. 17 vaisseaux français ou espagnols étaient capturés, un autre brûlait et, en outre des à que conduisait le commandant de l'avant-garde, 11 se dirigeaient sur Cadix avec le lieutenant général Gravina qui, à 45 45°, avait réussi à faire exécuter le signal d'arriver vent arrière, déjà fait à 2°.

Je viens d'esquisser à grands traits la bataille du 24 octobre qui ruina, au moins moralement, les marines de la France et de l'Espagne. Mais un événement aussi mémorable doit être présenté avec plus de détails; le lecteur doit pouvoir faire à chacun sa part de louanges ou de blâme. Je vais donc suivre isolément les vaisseaux de l'armée combinée jusqu'au moment où leur sort fut fixé. La bataille de Trafalgar fut une horrible mêlée dans laquelle on se chercha et l'on se quitta sans être toujours bien certain de connaître le nom de l'adversaire que l'on combattait on que l'on avait combattu. La position critique dans laquelle quelques vaisseaux se trouvèrent, et l'intensité de la fumée, rendirent fort difficile la lecture des noms écrits à la poupe. Et comme, à fort peu d'exceptions près, dans l'armée combinée on s'occupa de soi et nullement des autres, on doit comprendre combien il a été difficile de coordonner les différentes versions. C'est en comparant les rapports des capitaines aux diverses publications faites en France et en Angleterre sur la bataille de Trafalgar, que je suis arrivé au résultat que je soumets ici à l'appréciation des officiers de vaisseau.

Mais avant d'entrer dans ces détails, un mot sur la position qui avait été faite au commandant en chef de l'armée française.

On s'est beaucoup étendu sur les causes auxquelles il faut attribuer le résultat malheureux de la bataille de Trafalgar. On a dit que le succès des Anglais doit être attribué au mode d'attaque choisi par le vice-amiral Nelson, mode audacieux, inusité, disons-mieux, condamné jusque-là par toutes les écoles. Et cette attaque de bout, contre laquelle s'étaient jusqu'alors élevés les marins de tous les pays, a été considérée comme un éclair de génie. Soit. Je n'ai pas à faire ici de la tactique. La réussite la plus complète a prouvé que, sur mer comme sur terre, il faut savoir profiter des circonstances, et oser s'écarter parfois des règles les plus préconisées. La est le génie du chef. On peut dire qu'à Trafalgar et à Aboukir, le génie de Nelson consista moins dans l'emploi de telle ou telle manœuvre, que dans l'appréciation intelligente des situations. On est généralement tombé d'accord sur les causes de la désaite des alliés. Il en est cependant une, la plus importante, la 'éelle peut-être dont on n'a pas parlé, ou plutôt, qu'on

pas attaché à mettre en évidence. Comment se fait-

il que, dans ces diverses appréciations, personne n'ait songé à faire entrer en ligne de compte, comme atténuation du mérite des vainqueurs et des fautes des vaincus. l'inconvénient toujours très-grand pour un chef d'avoir à combattre avec des vaisseaux de nations dissérentes et, en plus, l'inconvénient plus grand encore pour ce commandant en chef d'avoir, pour auxiliaire, un commandant supérieur des forces alliées auquel il ne peut donner aucun ordre? Je me suis attaché, on a pu le remarquer, à bien établir que les vaisseaux espagnols n'avaient pas été placés sous les ordres du vice-amiral Villeneuve; que le lieutenant général Gravina devait, en toutes circonstances, lui prêter son concours, mais qu'il était tout à fait indépendant. Il n'y eut réellement d'armée combinée qu'à la sortie de Cadix, et encore cette armée combinée n'était-elle que de 21 vaisseaux, puisque 12 avaient été laissés au lieutenant général Gravina (1). Ce sut sortuitement, et non par suite d'une combinaison arrêtée à l'avance, que ce dernier officier général, et les vaisseaux qu'il devait conduire au combat, se trouvèrent faire partie de la ligne de bataille (2). On doit voir combien dut être fâcheux ce mélange des vaisseaux des deux nations au moment suprême du combat. L'intelligence des signaux et leur exécution, alors surtout qu'il s'agit de manœuvres d'ensemble, sont choses tellement difficiles, qu'on ne comprend pas comment on a pu oser demander ces deux choses, du jour au lendemain, à des officiers d'une marine étrangère. Or, ici c'était pis encore, puisque les 12 vaisseaux désignés pour former la réserve devaient n'obéir qu'aux ordres du lieutenant général espagnol qui la com-

<sup>(1</sup> L'existence de cette réserve semble avoir été ignorée de beaucoup d'écrivains; le capitaine de vaisseau Jugan en parle dans son rapport; « Peu de « temps auparavant, l'amiral avait ordonné aux frégates de chasser sur la gauche; plusieurs vaisseaux de l'escadre d'observation entreçu le même ordre, » (2) « Alors chaque bâtiment a manœuvre pour se former sur l'amiral Gravina « dont le vaisseau était en tête de ligne, » Id., vd.

de Trafalgar fut une horrible mêlée dans laquelle on se chercha et l'on se quitta sans être toujours bien certain de connaître le nom de l'adversaire que l'on combattait on que l'on avait combattu. La position critique dans laquelle quelques vaisseaux se trouvèrent, et l'intensité de la fumée, rendirent fort difficile la lecture des noms écrits à la poupe. Et comme, à fort peu d'exceptions près, dans l'armée combinée on s'occupa de soi et nullement des autres, on doit comprendre combien il a été difficile de coordonner les différentes versions. C'est en comparant les rapports des capitaines aux diverses publications faites en France et en Angleterre sur la bataille de Trafalgar, que je suis arrivé au résultat que je soumets ici à l'appréciation des officiers de vaisseau.

Mais avant d'entrer dans ces détails, un mot sur la position qui avait été faite au commandant en chef de l'armée française.

On s'est beaucoup étendu sur les causes auxquelles il faut attribuer le résultat malheureux de la bataille de Trafalgar. On a dit que le succès des Anglais doit être attribué au mode d'attaque choisi par le vice-amiral Nelson, mode audacieux, inusité, disons-mieux, condamné jusque-là par toutes les écoles. Et cette attaque de bout. contre laquelle s'étaient jusqu'alors élevés les marins de tous les pays, a été considérée comme un éclair de génie. Soit. Je n'ai pas à faire ici de la tactique. La réussite la plus complète a prouvé que, sur mer comme sur terre, il faut savoir profiter des circonstances, et oser s'écarter parfois des règles les plus préconisées. Là est le génie du chef. On peut dire qu'à Trafalgar et à Aboukir, le génie de Nelson consista moins dans l'emploi de telle ou telle manœuvre, que dans l'appréciation intelligente des situations. On est généralement tombé d'accord sur les causes de la désaite des alliés. Il en est cependant une, la plus importante, la plus réelle peut-être dont on n'a pas parlé, ou plutôt, qu'on ne s'est pas attaché à mettre en évidence. Comment se fait-

il que, dans ces diverses appréciations, personne n'ait songé à faire entrer en ligne de compte, comme atténuation du mérite des vainqueurs et des fautes des vaincus, l'inconvénient toujours très-grand pour un chef d'avoir à combattre avec des vaisseaux de nations dissérentes et. en plus, l'inconvénient plus grand encore pour ce commandant en chef d'avoir, pour auxiliaire, un commandant supérieur des forces alliées auquel il ne peut donner aucun ordre? Je me suis attaché, on a pu le remarquer, à bien établir que les vaisseaux espagnols n'avaient pas été placés sous les ordres du vice-amiral Villeneuve; que le lieutenant général Gravina devait, en toutes circonstances, lui prêter son concours, mais qu'il était tout à fait indépendant. Il n'y eut réellement d'armée combinée qu'à la sortie de Cadix, et encore cette armée combinée n'était-elle que de 21 vaisseaux, puisque 12 avaient été laissés au lieutenant général Gravina (1). Ce fut fortuitement, et non par suite d'une combinaison arrêtée à l'avance, que ce dernier officier général, et les vaisseaux qu'il devait conduire au combat, se trouvèrent faire partie de la ligne de bataille (2). On doit voir combien dut être fâcheux ce mélange des vaisseaux des deux nations au moment suprême du combat. L'intelligence des signaux et leur exécution, alors surtout qu'il s'agit de manœuvres d'ensemble, sont choses tellement difficiles, qu'on ne comprend pas comment on a pu oser demander ces deux choses, du jour au lendemain, à des officiers d'une marine étrangère. Or, ici c'était pis encore, puisque les 12 vaisseaux désignés pour former la réserve devaient n'obéir qu'aux ordres du lieutenant général espagnol qui la com-

<sup>(1</sup> L'existence de cette réserve semble avoir été ignorée de beaucoup d'écrivains; le capitaine de vaisseau Jugan en parle dans son rapport; « Peu de « temps auparavant, l'amiral avait ordonné aux frégates de chasser sur la gaudiche; plusieurs vaisseaux de l'oscadre d'observation entreçu le même ordre. » (2) « Alors chaque bâtiment a manœuvré pour se former sur l'amiral Gravina « dont le vaisseau était en tête de ligne, » Id., id.

mandait. Il faut donc ne pas oublier que les vaisseaux de l'armée des alliés étaient loin de former ce tout homogène. aux mêmes vues, à la même pensée, auquel avec raison, on a attribué la réussite du plan du vice-amiral Nelson:que ces nombreux vaisseaux étaient dirigés par des officiers généraux, commandés par des capitaines entre lesquels, si l'on en excepte le lieutenant général Gravina qui se disait tout dévoué au vice-amiral Villeneuve, l'entente était plus apparente que réelle; - que, appelés d'abord 1 obéir aux seuls officiers généraux de leur nation, ces capitaines furent placés plus tard sous les ordres de chefs de nationalités différentes; — qu'ils se trouvèrent par conséquent souvent dans le cas d'avoir à soutenir, à dégager un voisin dont ils ne comprenaient ni les signaux ni le langage; et que, par suite, les sentiments généreux qui éclosent si fréquemment sur les champs de bataille, ne se développèrent pas à Trafalgar autant qu'on eût pu le désirer. Le découragement qu'on a si souvent reproché au viceamiral Villeneuve avait certainement quelque peu sa raison d'être : il était en position d'apprécier la situation. Toutefois cet officier général eut un tort plus grand que tous ceux qu'on lui a imputés. Du moment qu'il considérait l'adjonction de l'armée navale d'Espagne à l'armée française comme une difficulté, il devait ne pas hésiterà demander à opérer de son côté, pendant que les Espagnols agiraient du leur. Voilà, à mon sens, la plus grande faute que commit le commandant en ches de l'armée française; et il est à regretter qu'aucun historien n'ait songé jusqu'ici à démontrer que, toutes choses égales d'ailleurs, la réunion de bâtiments appartenant à des nations différentes est en général, — quelle qu'en soit d'ailleurs la cause — plus nuisible qu'utile, surtout lorsque ces bâtiments obéissent à plusieurs chefs. L'histoire est là pour le prouver.

Il existait pourtant encore, du côté des alliés, une autre cause d'infériorité à laquelle on n'a pas davantage pris garde. Certes, la combinaison adoptée pour induire en erreur le

gouvernement de la Grande-Bretagne sur la destination précise de la flottille, et pour faire arriver dans la Manche, à un moment donné, toutes les forces navales de l'Empire, cette combinaison offrait les plus belles chances de réussite. Cependant, il faut bien le dire, l'idée d'embarquer des troupes passagères sur des vaisseaux destinés à faire une navigation prolongée, et sans cesse exposés à livrer bataille, cette idée fut malencontreuse. J'ai déjà eu l'occasion, à propos de la bataille d'Aboukir, de parler des conséquences fâcheuses de l'embarquement des soldats passagers sur les bâtiments de guerre; je n'y reviendrai pas. Je me borne à rappeler que les troupes étaient à bord depuis le mois de janvier, et à indiquer ce fait comme une des premières causes de l'infériorité relative des vaisseaux français à Trafalgar.

Le Santa Anna eut à combattre d'abord le ROYAL SOVEREIGN qui, après avoir passé à poupe, à midi 10<sup>-</sup>, se plaça à toucher son travers de tribord. Quinze minutes plus tard, le Belle Isle s'adjoignit au commandant de la colonne de droite, et aussi sous le vent. Le vaisseau espagnol perdit bientôt son perroquet de fougue et, au bout de cinq quarts d'heure, il était entièrement démâté: à 2°15<sup>-</sup>, il amena son pavillon. Le lieutenant général Alava était blessé. Le ROYAL SOVEREIGN avait eu son mât d'artimon coupé, et son grand mât ne tarda pas à s'abattre: le mât de misaine menaçait d'en faire autant.

En voyant le Royal Sovereign se diriger sur l'arrière du Santa Anna, le capitaine du Fougueux força de voiles pour empêcher le vaisseau anglais de traverser la ligne, mais il ne put y réussir; le trois-ponts la coupa en cet endroit et lui envoya sa bordée de tribord. Le Fougueux canonna le Royal Sovereign jusqu'au moment où, profitant d'une arrivée du Monarca, le Belle Isle et le Mars passèrent entre lui et le vaisseau espagnol; il combattit alors le Belle Isle et laissa celui-ci démâté de son mât d'artimon, pour engager plus vigoureusement le Mars qui arrivait sans grand mât de hune, et dont le capitaine avait déjà été tué; le mât de

misaine de ce dernier tomba au moment où, vers 1<sup>b</sup> 20<sup>n</sup>, le Tonnant lui vint en aide. Le Fougueux se dirigea alors sur le Téméraire, en ce moment abordé avec le Redoutable, et il le canonna par la hanche de tribord; ces deux vaisseaux qui ne pouvaient plus gouverner tombèrent sur lui et, à 2<sup>b</sup> 15<sup>m</sup>, les Anglais sautèrent à bord : le capitaine Beaudouin fut tué en cherchant à repousser cette attaque. Le capitaine de frégate Bazin qui le remplaça, se mit à la tête de l'équipage; mais, blessé lui-même et luttant avec une troupe affaiblie, il fut obligé de céder au nombre; dix minutes après il fit amener le pavillon.

Canonné par le Belle Isle et par le Tonnant, le Monarca avait laissé arriver lorsque le Royal Sovensien avait traversé la ligne, et il avait livré passage au Bellerophon qui s'introduisit entre lui et le Pluton et lui présenta le travers de bâbord; avant dix minutes, le grand mât de hune et le mât de perroquet de fougue du vaisseau anglais tombaient sous le vent et, presque au même moment, le capitaine Cooke perdait la vie. Mais le Monarca était attaqué aussi par le Revenge et, à 1<sup>h</sup> 50<sup>m</sup>, il amena.

La manœuvre du Pluton mérita des éloges. Serre-file du Monarca qui était sorti de la ligne, le capitaine Cosmao se rapprocha du Fouqueux pour remplir le vide que la manœuvre du vaisseau espagnol avait occasionné, et il forca le Mars, au moment où il s'y présentait, à tenir le vent et à lui prêter le travers. Il le combattait depuis une demiheure et allait l'aborder, quand l'approche du Tonnant qui gouvernait pour passer derrière lui, lui fit prendre le parti de masquer partout pour arrêter ce dernier. Le Mans profita de cette circonstance pour traverser la ligne devant le Pluton; mais avant de lui laisser le passage libre, le capitaine français lui envoya une bordée qui le démâta de son mât d'artimon et de son grand mât de hune. Enfin, après plusieurs engagements avec les vaisseaux anglais qui se présentèrent à cette partie, le Pluton se dirigea du côté du Principe de Asturias, soutint et contribua à dégager ce vaisseau, et le suivit lorsqu'il sit route pour Cadix. Le Pluton jeta l'ancre devant Rota.

Le Tonnant canonna les vaisseaux qui combattaient le Mars, et gouverna de manière à passer entre le Pluton et l'Algésiras; mais celui-ci avant augmenté de voiles, en même temps que l'autre mettait sur le mât, il l'aborda, et le beaupré de l'Algésiras se trouva engagé dans les haubans du grand mât de son adversaire. Le premier souffrit d'autant plus dans cette position que 4 autres vaisseaux le canonnaient. Cependant le Tonnant avait déjà perdu sa grande vergue et son petit mât de hune lorsque, à 2º 45", le mât de misaine du vaisseau français s'abattit sur le pont. Presque au même instant, le contre-amiral Magon qui avait déjà reçu une balle dans le bras droit et un éclat à la cuisse, tomba frappé mortellement par une balle qui l'atteignit en pleine poitrine. Le capitaine Letourneur venait d'être blessé et avait été remplacé par le lieutenant de vaisseau Plassan, blessé lui-même; cet officier céda bientôt la place au lieutenant de Labretonnière. Le feu prit à bord en ce moment. La chute des deux autres mâts de l'Algésiras termina la lutte; le pavillon fut amené à 3º 45. Le Tonnant avait encore perdu son grand mât de hune et son mât de perroquet de fougue; gravement blessé, le capitaine Tyler avait été obligé de se faire remplacer sur le pont.

Le Bahama fut combattu à bâbord par le Colossus. Le grand mât du vaisseau espagnol s'étant abattu du bord où il était engagé, son capitaine amena le pavillon, presque au même instant que le Monarca.

L'Aigle aborda le Revenge qui voulait couper la ligne devant lui et le combattit avec avantage. Lorsque, après deux heures de lutte corps à corps, les 2 vaisseaux se furent séparés, l'Aigle fut attaqué par le Dreadnought et le Thunders; le premier se tint par son bossoir de bâbord et le second sous son arrière; un troisième antagoniste, le Belle-rophon, vint le canonner par tribord et de si près que le feu fut mis au vaisseau français par les bourres de celui-

ci. A 3°, le Depiance l'aborda et un détachement ennemi sauta à bord. Cette tentative fut infructueuse; vigoureusement repoussés, les Anglais se virent forcés de retourner sur leur bâtiment. Le Depiance se dégagea, et joignant son feu à celui des autres vaisseaux, il contribua à écraser l'Aigle alors réduit à l'état de ponton, et qui avait perdu les deux tiers de son équipage. Le lieutement de vaisseau Asmus Clanen fit amener le pavillon à 3° 30°. Cet officier avait remplacé dans le commandement le capitaine de frégate L!: uissier, qui avait lui-même succédé au capitaine Gourrège, tué dès le commencement du combat. Tous les mâts du Dapiance étaient transpercés.

Le Swiftsure ne commença à combattre que leraque le Revence qui avait été abordé par l'Aigle, se fut dégagé et eut pris poste sous le vent en passant devant lui. Ce vaisseau fut son premier adversaire avec le Colossus qui s'était placé aussi à tribord, et sur l'arrière duquel il cosaya de prendre position. Mais celui-ci lui ayant abattu son mât d'artimon et son grand mat de hune, il lui sut impossible de réaliser ce projet. La lutte paraissait cependant égale lorsque, à 2º 30°, le Веллеворном traversant derrière lui, le démâta de son grand mât et de son petit mât de hune, et décida de son sort. Cette même bordée du vaisseau anglais avait démonté presque tous les canons de la deuxième hatterie. A 3°, le mât de misaine sut coupé. A environ quarante minutes de là, le capitaine Villemadrin fit amener le pavillon; le Swistsure avait 1=,600 d'eau dans la cale. Le mât d'artimon du Colossus tomba à ce moment : son grand mat s'abattit pendant la nuit.

L'Argonauta fut attaqué par l'Achilles et le combattit jusqu'à l'arrivée du Berwick: son capitaine alla se mettre alors sous le vent de la ligne. Canonné plus tard par les vaisseaux qui sillonnaient le champ de bataille, l'Argonauta amena son pavillon. Il fut amariné par le Belle isle qui ne l'avait pas combattu; il était 3 30m.

Le Montaires laissa arriver tout d'abord. Canonné par

l'Achilles, il continua à courir largue jusques en dehors de la portée des boulets de l'ennemi. Ce vaisseau ne prit aucune part à la bataille, et cependant son capitaine fut tué par l'un des quelques projectiles qui lui furent lancés. Lorsque le feu cut cessé, il rallia le gros de l'armée et suivit le lieutenant général Gravina.

L'Argonaute qui avait augmenté de voiles pour remplir le vide laissé derrière le Swiftsure par l'Argonauta et le Montanes, fut abordé à bâbord par le Bellerophon dont il parvint à se dégager au bout d'une demi-heure. Quoique ses avaries eussent peu d'importance, il laissa alors arriver, et il reçut en poupe la bordée de plusieurs vaisseaux auxquels il se contenta d'envoyer quelques boulets en lançant sur tribord. Ce vaisseau ne rentra plus dans la ligne, malgré le signal qui lui fut fait par les frégates; à 5° 30°, il rallia le Principe de Asturias.

Après s'être canonné, mais de loin, avec le Defence, le Berwick alla, à 2º 30m, se placer à tribord de l'Achilles qui était déjà engagé avec l'Argonauta. Celui-ci se retira et laissa le Berwick aux prises avec le vaisseau anglais. Une heure plus tard, criblé dans toutes ses parties, le Berwick amena son pavillon. Son capitaine et le lieutenant Guichard qui l'avait remplacé, étaient au nombre des tués. L'Achilles avait tous ses mâts hauts, mais ils étaient grandement endommagés ainsi que sa coque.

Le San Juan Nepomuceno combattit d'abord par tribord le Betle isle qui venait de se canonner avec l'Indomptable, et il abandonna ce vaisseau lorsque l'Achille et l'Aigle l'attaquèrent: il s'adressa alors au Tonnant qui était engage avec l'Algésiras. Après un quart d'heure de combat avec le Bellehophon et le Dreadnought, le San Juan Nepomuceno totalement désemparé amena son pavillon à 2º 30°; son capitaine avait perdu la vie. Ce vaisseau fut amariné par le Dreadnought.

Le San Ildefonso se canonna avec plusieurs vaisseaux ennemis, et combattit le Devence pendant une heure;

il amena son pavillon à l'arrivée du Polyphemus, à 3° 35°. Le vaisseau espagnol n'avait pas perdu un seul mât; son adversaire avait également toute sa mâture haute.

La position de l'Achille ne lui permit de commencer le feu que longtemps après les vaisseaux qui le précédaient. Démâté presque de suite de son mât d'artimon, il combattit par la hanche de bâbord le Belle isle, déjà canonné par plusieurs bâtiments français et espagnols. A 2º, le vaisseau anglais perdit son grand mât de hune qui tomba sur le couronnement à bâbord et, un peu plus tard, son mât de misaine et son beaupré. Le Polyphemus, le Defiance et le Swiftsure lui vinrent bientôt en aide, et le dernier s'attacha particulièrement à l'Achille. Le Swiftsure passa derrière le vaisseau français, lui abattit son grand mât et prit poste à tribord, tandis que les autres le canonnaient du côté du vent. Son homonyme anglais se joignit à eux. Tel était l'état des choses lorsque le capitaine Deniéport fut tué à 2<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>; la majeure partie des officiers avaient déjà perdu la vie, et le commandement avait passé successivement dans les mains des enseignes de vaisseau Jouan et Cauchard. Ce dernier officier était parvenu à prendre une position qui lui avait permis d'envoyer six à sept bordées destructives à l'Achilles anglais, lorsqu'un événement de la plus haute gravité attira son attention : le feu venait de se déclarer dans la hune de misaine, et il fallut bientôt songer à couper ce mât; cette opération fut facilitée par les bordées du Prince. Malheureusement la mâture s'abattit sur le pont, et l'incendie se communiqua avec rapidité au corps même du vaisseau. L'équipage entier, moins les hommes de la batterie basse, fut employé à arrêter les ravages du seu. On ne put y réussir; l'embrasement devint général et, dans la crainte d'être incendiés eux-mêmes, les bâtiments ennemis s'éloignèrent. L'équipage de l'Achille ne s'occupa plus des lors que de sa propre sûreté et beaucoup d'hommes se jetèrent à la mer. Le Prince, le Swiftsure, la Pickle et l'Entreprenant envoyèrent leurs embarcations recueillir les malheureux qui luttaient ainsi contre la mort. A 5<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, l'Achille fit explosion avec les lambeaux de son pavillon qui flottait encore. On porta à 480 le nombre des hommes qui étaient hors de combat au moment de la catastrophe, et à 36 celui des personnes qui périrent dans les flots. Le Swiftsure avait perdu son mât de perroquet de fougue (1).

L'amiral espagnol Principe de Asturias, serre-file de la ligne, eut à combattre le Dreadnought et successivement le Depiance, le Prince et le Thunderer. A 2<sup>1</sup>, il était entouré. Soutenu par plusieurs vaisseaux, et notamment par le Neptune, il parvint à se dégager et laissa arriver en faisant le signal de virer lof pour lof; il fut rallié par les bâtiments qui ne se battaient pas. Les avaries du Principe étaient peu apparentes; ses mâts, son grément et ses voiles étaient cependant endommagés, et le lieutenant général Gravina avait reçu une blessure dont il mourut quelques mois plus tard. Le ches d'escadre Escaño était • aussi blessé. Les vaisseaux anglais qui avaient combattu l'amiral espagnol étaient dans le même état que lui. A 4º 45", le Principe de Asturias ordonna le ralliement général et absolu et, remorqué par la Thémis, il se dirigea sur Cadix suivi par le Pluton, le Neptune, le Hèros, l'Argonaute, l'Indomptable, le Rayo, le San Francisco de Asis, le San Justo, le Montanes et le San Leandro, par les frégates et par les brigs. Tous mouillèrent à l'entrée de la baie de Cadix, à l'exception de la Cornélie et du Rhin qui restèrent toute la nuit sous voiles.

Il n'était pas encore 1<sup>a</sup>, et la colonne de droite attaquait alors l'Algésiras, lorsque le vaisseau amiral anglais Victory,

<sup>(1)</sup> Dans son rapport du 22 octobre, ecrit a bord de l'Eunyalus, le vice-amiral Collingwood dit que l'Achille avait amené lorsqu'il sauta. Cette assertion est erronée; toutes les versions sont d'accord sur ce point, et il est à regretter que cet officier général qui, dans ses rapports subséquents, roctifia plusieurs des faits avancés dans la précipitation d'une première dépêche, n'ait pes cru devoir revenir sur la prétendue reddition de l'Achille.

se dirigeant au milieu des bordées précipitées du centre sur l'arrière du Bucentaure, envoya sa première bordée à ce vaisseau. Le Redoutable avait augmenté de voiles pour remplir le vide que le Neptune, tombé sous le vent, avait laissé derrière l'amiral, mais il arriva trop tard pour y réussir; il obligea cependant le Victory auquel il adressait ses coups, à venir sur bâbord plus tôt que son capitaine n'avait probablement l'intention de le faire. Perdant subitement son erre, et démâté de son mât d'artimon et de son petit mât de hune, celui-ci tomba sur le vaisseau français et l'aborda de long en long à bâbord. Le combat devint terrible entre ces 2 vaisseaux qui, accrochés et ne gouvernant plus, furent entraînés sous le vent de la ligne. Cependant, le feu des batteries finit par se ralentir, cessa même presque entièrement, car un très-petit nombre de canons pouvaient seuls tirer; ce fut alors le tour de la mousqueterie. Contrairement à ce qui pouvait être supposé, eu égard à la différence d'élévation de ces deux adversaires, le Redoutable eut l'avantage dans ce genre d'attaque; les rangs de l'équipage anglais s'éclaircirent, et bientôt les gaillards du Victory furent jonchés de morts et de blessés. A 1<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, le vice-amiral Nelson tomba lui-même blessé mortellement. Le capitaine du Redoutable voulut profiter de cette circonstance pour sauter à l'abordage; les mouvements et les formes des deux vaisseaux y mirent obstacle; seuls, l'aspirant Yon et quatre matelots réussirent à franchir les murailles de l'amiral anglais. La grande vergue du Redoutable allait être amenée pour servir de pont de passage, lorsque le trois-ponts le Temeraire vint distraire le capitaine Lucas de ce projet; ce vaisseau envoya dans la hanche de tribord du Redoutable une effroyable bordée à mitraille qui mit plus de 200 hommes hors de combat. Cependant les deux vaisseaux abordés s'en allant toujours en dérive tombérent sur le Teméraire à 2 40", et le beaupré du Redoutable se trouva engagé dans ses grands haubans de Lâbord. Pressé de la sorte entre

deux trois-ponts, le Redoutable continua une lutte acharnée, plus glorieuse désormais qu'efficace. Ce ne sembla cependant pas assez à l'ennemi de deux trois-ponts pour réduire un 74 français; le Neptune se placa en travers sous sa poupe et le foudroya à portée de pistolet. En moins d'une demi-heure, ce dernier compléta le délabrement du Redoutable dont le grand mât tomba en travers sur le Temenaire; les deux mâts de hune de celui-ci s'abattirent à leur tour sur le pont du vaisseau français et le désoncèrent. Pour dernier désastre, le seu prit à bord. Le capitaine Lucas, qui était blessé, ne sit cependant amener le pavillon que lorsqu'il crut avoir la certitude que le Redoutable ne pourrait être maintenu à flot: il était 8 30 -: le mat d'artimon s'abattit en même temps que le pavillon. Le Victory s'était décroché depuis une demi-heure. Le Redoutable avait son gouvernail coupé, et son arrière défoncé présentait une large ouverture; son corps était transpercé dans toutes ses parties. Le Victory n'avait perdu que le seul mat de perroquet de fougue; mais le reste de sa mâture était criblé et sa coque était hachée. Les avaries du Téméraire consistaient dans la perte de son grand mât de hune, de sa grande vergue, du grand et du petit hunier; les autres mâts étaient hors d'état de porter leurs voiles. Le corpe de ce vaisseau n'était pas en meilleur état que sa mature. Vers 7<sup>h</sup> du soir, le Redoutable put être séparé du Tamanaire; le Swiptsure le prit à la remorque. Le mât de missine du premier s'abattit le lendemain.

M. Jurien de la Gravière dit, qu'après avoir bien reconnu la position des vaisseaux de l'armée des alliés, le
capitaine du Victory prévint le vice-amiral Nelson qu'il
ne lui serait pas possible de couper la ligne sans en aborder
un, et que celui-ci lui aurait répondu: « Nous n'y pouvons
« rien; abordez le vaisseau que vous voudrez; je vous en
« laisse le choix. » Que le capitaine Hardy aurait alors
cherché l'adversaire le moins formidable, et que l'apparence chétive du Redoutable l'ayant décidé, ce fut vers lui

que le capitaine anglais dirigea le Victory. Ce récit, qui paraît avoir été emprunté à la version anglaise de M. Wilham James (1), diffère, on le voit, de la version accréditée en France: le capitaine Lucas et d'autres ont écrit que l'abordage avait été forcé et non volontaire. Malgré l'autorité qui se rattache au nom de l'auteur des Guerres maritimes sous la République et l'Empire, je penche pour l'abordage accidentel; en voici la raison. D'abord le langage prêté au capitaine du Victory pourrait bien n'être extrait ni du journal particulier, ni du rapport de cet officier supérieur. En second lieu, si l'abordage n'entrait pas à l'origine dans le plan d'attaque du commandant en chef de l'armée anglaise, il y avait tout intérêt à n'aborder que forcé par les circonstances, et après avoir essayé de passer. Il devient par suite difficile de saisir l'inconvénient que pouvait présenter cette tentative.

Il y avait 45 minutes que le Victory et après lui le Temeraire avaient envoyé leur première bordée au Bucentaure, lorsque le Neptune commença à le canonner de l'arrière. Le capitaine du Conqueror et celui du Leviathan imitèrent la manœuvre de leur amiral, et prirent poste par le travers et la hanche sous le vent du vaisseau français, pendant que les autres bâtiments de cette colonne défilaient à contre-bord, en lui tirant successivement leur bordée. A 2h, le grand mât et le mât d'artimon du Bucentaure s'abattirent et masquèrent une partie de ses batteries; le mât de misaine tomba quelque temps après. Ce vaisseau trouva un noble appui dans le Santissima Trinidad jusqu'à ce que, à 2<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, démâté lui-même et ne gouvernant plus, le capitaine espagnol ne fut plus maître de ses mouvements. La position du vice-amiral Villeneuve était fort critique. Depuis près de trois heures, le Bucentaure soutenait avec le Redoutable et le Santissima Trini-

<sup>(1)</sup> The naval history of Great Britain.

dad le choc de la colonne ennemie du vent, sans que d'autres vaisseaux eussent tenté de lui venir en aide et, en ce moment, aucune frégate ne manœuvrait pour le dégager. Le capitaine Magendie avait été blessé à 21: le premier lieutenant Daudignon qui l'avait remplacé l'était aussi: le lieutenant de vaisseau Fournier avait pris le commandement. Le commandant en chef songea alors à porter son pavillon sur un des vaisseaux de l'avant-garde. « Le Bucentaure, dit-il, a rempli sa tâche; la mienne n'est pas encore achevée. » Malheureusement, il n'y avait pas à bord une seule embarcation en état d'être mise à la mer; on en demanda une au Santissima Trinidad qui ne répondit pas. Contraint des lors d'oublier son armée pour ne voir qu'un seul vaisseau; et considérant comme une obligation de ménager la vie des hommes qui n'avaient pas été atteints par les boulets ennemis, il ordonna d'amener le pavillon; il était 4° 30". Le Bucentaure fut amariné par le Conoueror.

Le Santissima Trinidad, chef de sile du Bucentaure sut. comme le vaisseau amiral français, l'un des buts principaux de l'attaque de l'ennemi. Canonné à bâbord par le NEPTUNE et le Leviathan, tandis que le Conquenor le combattait sous le vent, il perdit en même temps son grand måt et son måt d'artimon; son dernier måt fut abattu à 2<sup>k</sup> 80<sup>m</sup>. Un autre vaisseau ne dédaigna cependant pas de combattre le Santissima Trinidad : ce fut l'Arrica qui s'était écarté de sou armée pendant la nuit; après avoir échangé ses bordées avec l'avant-garde entière, il prit position par son bossoir de bàbord. Le trois-ponts espagnol succomba peu de temps après le Bucentaure, mais les Anglais n'en prirent possession qu'à 5<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>; le Prince lui donna la remorque. La mâture du Neptune était fort endommagée. Le Conqueror avait perdu son mât de perroquet de fougue, et avait le côté de babord entièrement criblé.

Le Neptune s'était tout d'abord trouvé sous le vent de la

ligne, et en voulant le doubler au vent, le San Justo lui avait enlevé le peu de brise qui le maintenait dans cette position et l'avait fait se souventer encore davantage. Après avoir canonné le Victory, lorsque ce vaisseau passait derrière le Bucentaure, le capitaine Maistral vira vent arrière. Cette manœuvre fit supposer que le Neptune se retirait du feu : elle l'éloignait en effet du vaisseau amiral dont il était le serre-file; mais en la faisant, son capitaine croyait interpréter sainement les instructions du commandant en chef, son intention étant d'aller soutenir l'arrière-garde qui était vigoureusement attaquée. Sa manœuvre fut imitée par le San Leandro, le San Justo et l'Indomptable. Le Neptune canonna le Téméraire, le Belle Isle et le Poly-PHEMUS qui se trouvèrent sur son passage, et ce fut seulement à 4º qu'il put arriver en aide au Principe de Asturias. Après avoir puissamment contribué à le dégager, le capitaine Maistral prit les amures à bâbord pour soutenir quelques vaisseaux qui se battaient encore au vent et, par un signal de ralliement, il appela à lui les bâtiments qui ne combattaient pas ; le Pluton et un vaisseau espagnol ayant seuls imité sa manœuvre, il rejoignit le lieutenant général Gravina qui faisait route grand largue avec l'ordre de rallier.

L'Indomptable échangea quelques bordées avec le Belle Isle, laissa porter au S.-E., et canonna le Reverge, le Dreadnought et le Thunderer. Le capitaine Hubert se conforma au signal de l'amiral espagnol et fit route avec lui pour Cadix.

En ne tenant pas compte d'une canonnade à grande distance avec la colonne anglaise de gauche, on peut dire que l'avant-garde n'avait eu d'autre adversaire que l'A-rrica qui, ainsi qu'ila été dit, séparé de son armée pendant la nuit, la ralliait en suivant une route parallèle, mais opposée, à celle de l'armée combinée. A 1°, le contramiral Dumanoir signala cet état d'inanition au commandant en chef; trois quarts d'heure après, celui-ci ordonna

de virer lof pour lof tout à la fois. Le Formidable répéta ce signal et chercha à l'exécuter de suite en s'aidant d'une embarcation; mais il faisait presque calme, la houle était très-forte, et l'évolution ne fut faite qu'avec difficulté. Le signal resta flottant jusqu'à ce que tous les vaisseaux de l'avant-garde l'eussent exécuté : le contre-amiral Dumanoir l'adressa même à chacun d'eux en particulier : plusieurs n'en tinrent aucun compte, et chaque capitaine lui donna une interprétation. Et cependant, en saisant virer l'avantgarde, le commandant en chef ne pouvait avoir d'autre but que de l'appeler sur le théâtre mên e de la bataille, d'autre idée que de la faire venir en ai le aux vaisseaux qui étaient le plus vivement attaqués. Les capitaines du Héros, du San Augustino et de l'Intrépide le comprirent seuls ainsi. Le Rayo et le San Francisco de Asis laissèrent arriver grand largue, et s'éloignèrent du champ de bataille. tandis que le commandant de l'avant-garde, tenant le vent tribord amures avec le Formidable, le Duguay-Trouin, le Mont Blanc, le Scipion et le Neptuno, passait au vent des deux armées, échangeant des bordées avec les vaisseaux ennemis qui se trouvaient à distance.

Dès midi et demi, le *Hèros* commença à envoyer des boulets à la colonne anglaise de gauche. Trois quarts d'heure plus tard, son capitaine était tué et remplacé par le lieutenant de vaisseau Conor. Alors qu'il se repliait sur le champ de bataille, en exécution du signal de virer, le *Hèros* eut à essuyer le feu de plusieurs vaisseaux; il ne s'arrêta pas pour les combattre, mais il se dirigea sur l'arrière-garde et rallia le *Principe de Asturiae* à à 30°.

Après avoir viré los pour los, le San Augustino se porta sous le vent vers le centre de l'armée. A 3°, il rencontra le Laviathan dont les boulets abattirent son mât d'artimon, et lorsque les deux vaisseaux furent arrivés au point d'intersection des routes qu'ils suivaient celui-ci, lossant subitement, engagea son beaupré dans les grands haubans du San Augustino. Le capitaine du vaisseau espagnol ve-

nait d'être tué; le second fit amener immédiatement le pavillon. Le Leviathan n'avait perdu que sa vergue de perroquet de fougue, mais sa mâture entière était fort endommagée.

L'Intrépide canonna d'abord, à grande portée, les vaisseaux ennemis de la colonne de gauche et, lorsque par suite du signal de virer fait par le commandant en chef, il eut réussi à prendre les amures à tribord, il gouverna sur le vaisseau amiral en passant sous le vent. Chemin faisant, il envoya quelques boulets au LEVIATHAN qui traînait le San Augustino, et combattit l'Africa d'un bord et l'Orion de l'autre; le Conoueror, l'Ajax et l'Agamemnon se joignirent à ces agresseurs. A 4<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, le mât d'artimon de l'Intrépide tomba sur le pont; cette chute fut presque immédiatement suivie de celle du grand mât, et bientôt après de celle du mât de misaine. La résistance devenait désormais impossible: à 5h, le capitaine Infernet fit amener le pavillon. La mâture de l'Africa tenait à peine; cependant sa vergue de grand hunier avait seule été abattue; sa coque était criblée. L'Onion n'avait que d'insignifiantes avaries; il avait perdu aussi sa vergue de grand hunier.

Les capitaines du Rayo et du San Francisco de Asis, estimant leur présence inutile désormais sur le lieu du combat, se dirigèrent de suite vers la queue de la colonne. Ils échangèrent quelques coups de canon avec les vaisseaux anglais qui parcouraient le champ de bataille pour chercher de nouveaux adversaires, et parvinrent à rallier le lieutenant général Gravina avec lequel ils mouillèrent devant Cadix.

Les vaisseaux anglais MINOTAUR et SPARTIATE qui n'a-vaient pour ainsi dire pas combattu, prirent les amures à tribord dès que les vaisseaux français de tête eurent viré, et ils les suivirent. Cette manœuvre leur réussit. L'indécision du capitaine du Neptuno ayant laissé un intervalle assez grand entre ce vaisseau espagnol et le Scipion, ils

l'attaquèrent. Le Neptuno leur opposa une vigoureuse défense; mais à 5<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, après cinq quarts d'heure de lutte inégale, son pavillon fut amené. Ce vaisseau était démâté de son mât d'artimon, du grand et du petit mât de hune.

Lorsque le Formidable arriva à la hauteur du Bucentaure, le pavillon avait été amené; tous les vaisseaux
qu'on pouvait distinguer étaient également sans enseignes. Le contre-amiral Dumanoir donna cependant à son
capitaine de pavillon l'ordre de laisser arriver. Mais, sur
les observations qui lui furent faites par le capitaine Letellier, que les haubans et les galhaubans de bâbord étaient
hachés, et que la chute de la mâture serait inévitablement la conséquence de cette manœuvre, il se décida à
continuer sa route, sous petite voilure, et il n'augmenta
de voiles que lorsque le Neptuno eût cessé de combattre,
c'est-à-dire à 5<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>. Les trois vaisseaux qui le suivaient
avaient, comme lui, des avaries dans leur mâture.

La prise du vaisseau espagnol le *Neptuno* avait mis fin à la bataille; voici l'aspect que présentait dans ce moment le champ de bataille:

Le Bucentaure, réduit à l'état de ponton, se trouvait à deux ou trois longueurs de navire au vent du Victory: celui-ci était démâté de son perroquet de fougue. Le Santissima Trinidad, également sans mâts, occupait à peu près la même position au vent du vaisseau français. A trois quarts de mille dans l'Est du Victory, le Redoutable, avec son seul mât de misaine, était encore accroché au Teme-RAIRE qui n'avait que son grand mât. A côté, était le Fouqueux. Le Royal Sovereign, n'ayant que son mât de misaine, était à petite distance dans le Sud et, près de lui. le Santa Anna sans mats et à la remorque de l'Euryalus. Plus au Nord se trouvaient le San Augustino sans mât d'artimon. —l'Intrépide sans un seul mât —et, dans le N.-O., le Neptuno isolé, démâté de son mat d'artimon et d'un mât de hune. Pêle-mêle avec les Français, on voyait les vaisseaux anglais Neptune, Britannia, Conquenor sans

perroquet de fougue, - LEVIATHAN, dont la vergue de perroquet de fougue était abattue - Africa, Orion sans vergue de grand hunier, - AJAX, AGAMEMNON, SPARTIATE, MI-NOTAUR sans vergue de petit hunier, Au Sud, on reconnaissait l'Algésiras entièrement démâté; l'Aigle ras comme un ponton; le Swiftsure n'ayant que le grand mât; le Bahama, au contraire, sans grand mat. Et, plus ou moins répandus dans l'Est, le Berwick, l'Argonauta, le Monarca, le San Juan Nepomuceno, le San Ildefonse. Les vaisseaux anglais Belle Isle démâté de tous ses mâtes SWIFTSURE sans perroquet de fougue; MARS sans grand mât de hune; Tonnant sans grande vergue, ni mâts de hune; Bellerophon sans grand mât de hune, ni mât de perroquet de fougue; Colossus dont le mât d'artimon était abattu; Dreadnought sans vergue de grand hunier; DEFIANCE, REVENGE, ACHILLES, PAINCE, POLYPHEMOS, THUR-DERER, DEFENCE, étaient épars dans cette partie. Au centre de ce désastreux tableau, l'Achille, en pleine combustion, éclairait la retraite du contre-amiral Dumanoir qui conrait au S.-S.-O. avec le Formidable, le Scipion, le Duguey-Trouin et le Mont Blanc; et celle du lieutenant général Gravina qui se dirigeait vers l'Est avec le Principe de Anturias à la remorque de la Thémis, précédé du Rayo, da San Francisco de Asis, du Justo, du Montañes, du San Leandro, et accompagné du Pluton, du Héros, du Noptune, de l'Argonaute et de l'Indomptable.

Le vent fut très-violent du S.-O. pendant la nuit, mais il mollit dans la matinée du lendemain. L'armée anglaise et ses prises se voyaient çà et là dans le lointain. N'écoutant que son courage, et malgré l'état du Pluton qui faisait un mêtre et demi d'eau à l'heure, le capitaine Cosmao appareilla, dès qu'il fit jour, avec le Pluton, le Hères, le Neptune, le San Francisco de Asis et les frégates, et quoique le vent fût encore très-frais, il se dirigea du côté des vaisseaux capturés. L'arrivée inattendue de cette petite division fit lâcher prise aux bâtiments anglais qui remorquaient le

Santa Anna et le Neptuno, et les frégates ramenèrent con deux espagnols au port où ils furent suivis par leurs libérateurs, et par tous les vaisseaux qui avaient laissé tomber l'ancre en dehors de la baie. Le Rayo seul ne rentra pas. Ce bâtiment qui avait mouillé devant San Lucar fut canonné par le vaisseau anglais Donegal, sorti le matin de Gibraltar, et il amena son pavillon. Le Rayo fut entraîné et brisé à la côte, le 23; une partie de son équipage périt avec les Anglais qui avaient été en prendre possession.

Voyons maintenant ce que deviprent l'armée anglaise et les vaisseaux capturés.

Le 21 à 6<sup>b</sup> du soir, le vice-amiral Collingwood arbora son pavillon sur la frégate Euryatus qui prit le Royat Soversign à la remorque. Peu de vaisseaux étaient en état de porter leurs voiles; la sonde ne donnait cependant que 21 mètres d'eau et, les rochers de Trafalgar n'étaient qu'à quelques milles sous le vent. J'ai déjà dit qu'il venta grand frais du S.-O. pendant la nuit. Le lendemain, le Neptung remplaça l'Euryatus dans la difficile mission qui avait été donnée à cette frégate.

Le 22, le Redoutable fit des signaux de détresse, à l'entrèe de la nuit. Le Swiffsure qui le remorquait lui envoya de suite ses embarcations pour recueillir l'équipage. A 7<sup>h</sup>, le vaisseau français disparut dans les flots. Ce dernier désastre coûta la vie à 196 hommes.

Le Fougueux aussi fit des signaux de détresse pendant la nuit qui suivit la bataille. A 6<sup>a</sup> du matin, le vaisseau anglais qui le trainait largua la remorque, et le Fougueus fut porté à la côte, non loin de la tour Santi Petri, et y fut promptement fracassé. 120 hommes seulement se sauvèrent.

Les Anglais avaient à peine eu le temps d'établir un mât de fortune à l'Algésiras lorsque le coup de vent éclata; ce vaisseau n'était pas alors à plus de deux milles dans le S.-S.-O. de Cadix. Séparé du gros de l'armée anglaise et battu par la tempête, il fut entraîné vers la terre. Incapables de sortir

de cette position critique, eu égard à leur petit nombre, les capteurs s'adressèrent au lieutenant de vaisseau de Labretonnière dans l'après-midi du 22, et lui demandèrent aide et assistance. Avant de répondre, cet officier désira conférer avec ses compatriotes détenus dans la cale; il fut décidé qu'on enlèverait l'Algèsiras aux 50 Anglais qui étaient à bord: ils étaient eux 270, désarmés il est vrai, mais prêts à agir. Le lieutenant de Labretonnière répondit à l'officier anglais que l'abandon dans lequel on avait laissé le vaisseau, au moment d'un si grand péril, avait dissous tous leurs engagements; que les Français se considéraient comme libres désormais et que, si les capteurs croyaient leur honneur intéressé à ne pas accepter cette interprétation, les Français, quoique sans armes, étaient disposés à soutenir leurs prétentions dans un combat qui déciderait la question. Après une courte délibération, les Anglais remirent l'équipage de l'Algésiras en possession de son vaisseau, sous la condition de redevenir libres quand ils toucheraient le rivage de la France. Anglais et Français travaillèrent d'un commun accord à installer une voilure qui permit au vaisseau de gouverner et, après avoir été plusieurs fois menacé d'être jeté sur les roches qui bordent le rivage, l'Algésiras mouilla, dans la nuit, auprès du rocher le Diamant; il entra le lendemain à Cadix. Les Anglais qui étaient à bord furent renvoyés quand on échangea les blessés.

Lorsque le coup de vent commença, l'Aigle, alors à 21 milles dans le S.-O. de Cadix, fut abandonné par les Anglais qui le montaient Ses bas mâts s'étant abattus le lendemain, il devint impossible de le faire obéir à son gouvernail et, porté à la côte, le lieutenant de vaisseau Asnus Clanen mouilla dans le voisinage du fort Santi Petri. La nuit suivante et la journée furent passées dans cette position critique, dont la manœuvre de deux vaisseaux anglais augmenta encore les périls, car on se rapprocha davantage des brisants. L'Aigle, allégé par le jet à la mer

d'une partie de son artillerie, resta deux jours à ce mouillage; il le quitta, lorsque le temps fut devenu moins mauvais, pour aller mouiller à l'entrée de la baie de Cadix; mais ayant talonné sur le Diamant, le lieutenant Asnus Clanen fit le sacrifice de son dernier câble et s'échoua auprès de la rivière de Santa Maria.

Le capitaine du Conquenon, qui avait été chargé de donner la remorque au Bucentaure, perdant l'espoir de le maintenir au large, prit le parti de l'abandonner avec l'équipage anglais qui avait été mis à bord. Celui-ci mouilla, le soir même de la bataille, à 9 milles dans le N.-N.-O. de Cadix, et se constitua prisonnier. Les Français travaillèrent de suite à établir une voilure de fortune, et le lendemain ils purent faire route pour Cadix. Mais, quoique le Bucentaure fût dirigé par un pilote espagnol, il se jeta sur les roches de la pointe San Sebastian et ne put être relevé. Son équipage, recueilli par les embarcations de la Thémis et de l'Indomptable, fit de nouveau naufrage avec ce dernier vaisseau. 274 hommes du Bucentaure manquaient à l'appel qui fut fait à Cadix.

L'Indomptable cassa ses câbles cette nuit même et fut entraîné à la côte auprès de Rota; il s'y fracassa. Sur un total de 1,200 hommes, y compris 500 du Bucentaure, 150 seulement échappèrent à ce désastre. Le capitaine Hubert se noya.

Obligé de mouiller devant San Lucar, le Monarca sut porté à la côte et démoli pendant la nuit du 24.

Le 28, le Berwick fut aussi jeté au plain à l'embouchure du Guadalquivir. 200 personnes se noyèrent.

L'Argonaute qui avait démâté de son grand mât et de son mât d'artimon, mouilla devant Rota, et dériva à la côte entre ce port et Santa Maria; il fut relevé et remorqué à Cadix par des embarcations. Pendant le trajet, il fut canonné par le vaisseau anglais Queen, sorti le matin de Gibraltar avec la division du contre-amiral Louis.

La continuation du mauvais temps détermina le vice-

amiral Collingwood à détruire les prises qu'il n'avait aucun espoir de maintenir à flot. L'Argonauta et le Santissima Trinidad furent coulés; l'Intrépide et le San Augustino furent livrés aux flammes. Le Swiftsure, le Bahama, le San Ildesonso et le San Juan Nepomuceno purent seuls être conduits à Gibraltar.

Ainsi, des 33 vaisseaux sortis de Cadix le 20 octobre, et qui composaient l'armée franco-espagnole,

7 français et 12 espagnols amenèrent leur pavillon.

Sur ce nombre:

- 5 furent repris, mais un d'eux se perdit en entrant à Cadix;
  - 5 furent entraînés et brisés à la côte:
  - 2 furent coulés:
  - 2 furent brûlés:

Un d'eux sombra sur le lieu même du combat;

4 furent conduits à Gibraltar.

Des 14 autres:

Un brûla pendant la bataille;

4 prirent le large;

9 entrèrent à Cadix.

Telle fut cette fatale bataille de Trafalgar. Des marins inexpérimentés, des alliés plus inexpérimentés encore, une discipline faible, un matériel négligé, partout la précipitation avec ses conséquences; un chef sentant trop vivement ces désavantages, en concevant des pressentiments sinistres, les portant sur toutes les mers, faisant sous leur influence manquer les plus grands projets de son souverain; ce souverain irrité ne tenant pas assez compte des obstacles matériels, plus difficiles à surmonter sur mer que sur terre; désolant par l'amertume de ses reproches un amiral qu'il fallait plaindre plutôt que blâmer; cet amiral se battant par désespoir; la moitié d'une flotte paralysée par les éléments; l'autre moitié se battant avec fureur. D'une part, une bravoure calculée et habile, de l'autre, une inexpérience héroïque, des morts sublimes, un carnage

effroyable, une destruction inouïe. Après les ravages des hommes, les ravages de la tempête; l'abime dévorant les trophées du vainqueur; enfin le chef triomphant enseveli dans son triomphe et le chef vaincu projetant le suicide comme seul refuge de sa douleur; telle fut cette fatale journée de Trafalgar, avec ses causes, ses résultats, ses tragiques aspects.

Ce tableau n'est pas tout à fait exact, et le savant auteur de l'Histoire du Consulat et de l'Empire (1) auquel je l'ai emprunté, me permettra quelques observations. Non, les équipages des vaisseaux français n'étaient pas inexpérimentés. Si le commandant en chef de l'escadre de Toulon avait pu parler ainsi lorsqu'il avait appareillé pour la première sois au mois de janvier, il n'était plus en droit de tenir ce langage dix mois plus tard, en octobre, car il avait eu tout le temps nécessaire pour former les officiers, comme les simples marins. Non, ce ne furent pas l'ignorance et les éléments qui paralysèrent la moitié de l'armée. Ce qui paralysa cette armée, ce fut le manque d'entrain et d'enthousiasme: ce fut le défaut de soi, de confiance du chef en ses subalternes, des subalternes en leur chef: ce fut le séjour prolongé des troupes à bord des vaisseaux; ce fut surtout l'absence d'homogénéité. Voilà ce qui paralysa l'action de tous, car on ne peut admettre la généralisation de l'inexpérience, après une navigation aussi longue que celle que les vaisseaux avaient faite, ni un concours de circonstances, défavorables seulement à l'une des parties. Isolées, les armées des alliés eussent peut-être fait ce qu'il eût été extraordinaire d'obtenir de leur réunion. Ce serait en vain, on ne saurait trop le répéter, qu'on chercherait dans l'histoire un exemple d'avantages résultant de la réunion de vaisseaux de nations différentes sous un même commandement : les annales de l'Angleterre, celles

<sup>(1)</sup> M Thiers.

de la Hollande, aussi bien que celles de l'Espagne et de la France sont là pour prouver la vérité que j'avance.

Le lendemain de la bataille, le vice-amiral Collingwood arbora son pavillon sur le Queen et reprit le blocus de Cadix. Les vaisseaux les plus maltraités et les prises se rendirent à Gibraltar.

On n'a jamais exactement connu le chiffre des pertes éprouvées par les puissances belligérantes, tant à la bataille de Trafalgar, que pendant les journées désastreuses qui la suivirent. Les Anglais déclarèrent 402 tués et 1,139 blessés. Les pertes des Espagnols n'ont pas été avouées. Les rapports des capitaines français, et les recherches faites à Cadix par le vice-amiral Rosily, donnent comme probable le chiffre de 1,155 blessés et portent à 3,373 celui des tués et des noyés de l'armée française (1).

Le vice-amiral Collingwood écrivit le 30 au lieutenant général espagnol Alava, que c'était uniquement par considération pour son état de blessé qu'il n'avait pas fait couler le Santa Anna, et il lui demandait son épée. L'amiral espagnol, disait-il, devait se considérer comme prisonnier jusqu'à échange légal. Le lieutenant général Alava ou son capitaine de pavillon, car la blessure que cet officier général avait reçue à la tête avait peut-être trop de gravité pour qu'on pût lui faire connaître les prétentions du commandant en chef de l'armée anglaise, ne se laissa pas convaincre par ce raisonnement.

Avant la bataille de Trasalgar, l'Angleterre était dans un danger qui semblait croître et qui augmentait en effet à chaque instant. Vainement, par une politique habile, le Cabinet de Saint-James avait déterminé l'Autriche et la Russie à déclarer la guerre à la France. La slottille, abandonnée seulement pour voler aux victoires d'Ulm et d'Au-

<sup>(1)</sup> L'importance de la bataille de Trafalgar m'a déterminé à m'écarter de la regle que j'ai suivie et à donner le chiffre des tués et des blessés. Je répète toutefois que ces chiffres ne doivent être acceptés que sous réserves.

sterlitz, restait intacte et toujours prête à recevoir les vainqueurs, impatients de tenter une invasion si longtemps méditée. Les escadres combinées de la France, de l'Espagne et de la Hollande pouvaient attendre dans les ports le moment où les troupes, revenues victorieuses, auraient de nouveau menacé les côtes d'Angleterre. La bataille de Trafalgar détruisit toute espérance et rendit la tranquillité à notre puissante rivale, certaine alors que le passage ne serait pas tenté de vive force. Cet armement colossal devenait de ce moment inutile; les hommes qui y étaient employés étaient nécessaires sur d'autres points. Le désarmement de la flottille fut ordonné, et les bâtiments qui la composaient entrèrent dans la Liane.

Le 13 septembre 1809, un conseil d'enquête composé de deux sénateurs et de deux vice-amiraux eut à résoudre les questions suivantes :

Première question. — Le contre-amiral Dumanoir a-4-il manœuvré conformément aux signaux et à l'impulsion du devoir et de l'honneur?

Réponse. -- La table de loch du vaisseau le Formidable que montait le contre-amiral Dumanoir, signée par les quatre officiers qui ont commandé successivement le quart, pièce originale et la plus probante, ne laisse pas de doutes que le contre-amiral Dumanoir n'ait exécuté les deux signaux faits presque simultanément à l'avant-garde, à 1º 50m, celui de se présenter au seu, et celui de virer de bord tout à la fois. Cet officier général prétend, et le journal du capitaine Letellier en fait foi, que, antérieurement à ces deux signaux saits par le commandant en chef, le contre-amiral Dumanoir avait lui-même signalé que l'avantgarde n'avait pas d'ennemis à combattre. Le rapport du capitaine de l'Hortense mentionne qu'à 2º 40-, l'avantgarde exécutait le mouvement ordonné. La table de loch du vaisseau le Formidable dit encore que le contre-amiral Dumanoir a fait exécuter le signal de virer, à l'aide d'un canot.

Deuxième question. - Le contre-amiral Dumanoir a-t-il

fait tout ce qu'il pouvait pour dégager le centre de l'armée et particulièrement le vaisseau amiral?

Réponse. — La table de loch du Formidable constate qu'après avoir viré, le contre-amiral Dumanoir dirigea sa route sur le Santissima Trinidad et le Bucentaure; qu'il prolongea tous les bâtiments ennemis qui le séparaient de ces deux vaisseaux. Après avoir dépassé-le Bucentaure, le contre-amiral Dumanoir gouverna pour couper deux vaisseaux ennemis qu'il croisait; mais ces vaisseaux qui étaient vent arrière vinrent sur tribord, passèrent devant lui, et lui firent beaucoup de mal dans sa mâture et dans son grément.

Troisième question. — Le contre-amiral Dumanoir a-t-il attaqué l'ennemi corps-à-corps, et s'est-il suffisamment approché du seu pour prendre part au combat d'aussi près qu'il l'aurait pu?

Réponse. — Il résulte de l'examen des journaux et des rapports, que le contre-amiral Dumanoir, dans sa route pour venir au secours du commandant en chef, ne fut suivi que par 3 vaisseaux de son escadre. Le journal du capitaine Letellier dit que ces 3 vaisseaux combattirent, à bords opposés, 11 vaisseaux ennemis dont une partie se sépara ensuite pour aller attaquer ceux de l'avant-garde qui avaient laissé arriver; que le calme l'empêcha de parvenir par le travers du Bucentaure et du Santa Anna avant 4<sup>h</sup> du soir, et qu'il les vit entourés, entièrement démâtés et rendus.

Quatrième question. — Le contre-amiral Dumanoir n'at-il pas quitté le combat lorsqu'il pouvait combattre?

Réponse. — Quoiqu'il fût alors trop tard pour porter secours au Bucentaure et au Santa Anna, à 5<sup>3</sup>, le contreamiral Dumanoir donna l'ordre à son capitaine de pavillon, ainsi que le constate le journal de ce dernier officier, de faire arriver. Mais celui-ci lui représenta que la mâture du Formidable n'était plus tenue que par les haubans de ord, et que le vaisseau démâterait s'il voulait ou arriver ou prendre l'autre bord; le contre-amiral Dumanoir ordonna alors de tenir le vent.

L'état des avaries du Formidable qui a été joint aux pièces, consirme ce que le capitaine a dit dans son journal. On y voit aussi que le Formidable avait une voie d'eau considérable, produite par l'effet des boulets, et qui exigeait le service constant de toutes les pompes. L'existence de cette voie d'eau est généralement constatée par la table de loch. Le journal ajoute qu'il fut donné ordre aux trois autres vaisseaux, dans le cours de la navigation ultérieure, d'observer le Formidable, et d'avoir toutes leurs embarcations prêtes à être mises à la mer pour le secourir, l'état de détresse de ce vaisseau, qui allait toujours croissant, donnant de graves inquiétudes. Le même journal dit que la position critique du Formidable obligea le contre-amiral Dumanoir à faire une autre fois ce signal. Enfin, le contreamiral termine en disant qu'il avait vu avec peine que, dans sa manœuvre pour aller au secours du centre, il n'avait été sulvi que par trois vaisseaux, et que s'il l'eût été par les 10 autres de l'avant-garde, alors peut-être eût-il pu tenter de prolonger le combat avec quelque espérance de succès.

L'avis unanime de cette commission fut :

- 1° Que le contre-amiral Dumanoir avait manœuvré conformément aux signaux et à l'impulsion du devoir et de l'honneur.
- 2º Qu'il avait fait ce que les vents et les circonstances purent lui permettre pour aller au secours du commandant en chef.
- 3º Qu'il avait combattu d'aussi près qu'il avait pu les vai-seaux qu'il avait rencontrés jusqu'au centre.
- 4° Enfin, qu'il n'avait personnellement quitté le combat, que forcé par les avaries de tous genres de son vaisseau, et particulièrement par l'impossibilité de manœuvrer dans l'état où se trouvait sa mâture.

Cette pièce est signée :

Comte de Fleurieu, sénateur, Comte de Bougainville, sénateur, Thevenard (Alexandre), vice-amiral, Rosily, vice-amiral.

Pendant toute la nuit qui suivit la bataille de Trafalgar. le contre-amiral Dumanoir sit tenir le cap à l'Ouest anx vaisseaux le Formidable de 94°, capitaine Letellier, qui portait son pavillon, le Duguay-Trouin de 78, le Mont Blanc de 7h et le Scipion de 86, capitaines Touffet, Lavillesgris et Berrenger. Ces officiers travaillèrent à réparer le désastre de leur grément, et changèrent leurs mâts de hune dès que cela leur sut possible, ces mâts étant trop endommagés pour être conservés en clef; le Duquay-Trouin avait en outre sa grande vergue coupée et son beaupré fort avarié. Bien leur en prit de faire promptement ces diverses opérations, car il venta bientôt très-grand frais. La position du Formidable devint fort critique. On allégea ce vaisseau en jetant la batterie des gaillards et 2 canons de 24 à la mer, ce qui ne l'empêcha pas de faire près de trois mètres d'eau à l'heure. Le 2 novembre, par la latitude du cap Finistère, 3 frégates furent aperçues de l'arrière; la brise était alors faible du O.-N.-O. (1). Soupçonnant que ces bâtiments étaient les éclaireurs d'une escadre ennemie, le contre-amiral Dumanoir sit changer de route et gouverner au N.-E., à l'entrée de la nuit, pour se rapprocher de la terre. Le temps qui avait été couvert toute la journée s'éclaircit, et l'on put distinguer de nouvelles voiles dans le S.-O. Le lendemain matin, il était facile de reconnaître 4 vaisseaux et 4 frégates : c'était la division du com-

<sup>(1)</sup> La division avait donc fait environ 175 lieues en onze jours ou 16 lieues par jour. Il ne serait pas sans intérêt de savoir s'il faut attribuer la lenteur de cette marche aux avaries des vaisseaux ou aux ordres du commandant en chef. se m'a pas été possible d'éclaireir ce point si important de notre histoire

modore anglais Strachan qui, croyant avoir trouvé enfin celle de Rochefort, à la poursuite de laquelle il avait été envoyé, courait à pleines voiles sur les débris de l'escadre de Toulon. Voici quels étaient ces vaisseaux et ces frégates :

| Canons. |                   |                           |
|---------|-------------------|---------------------------|
|         | ( C.ESAR capitais | ne sir Richard Strachan.  |
| 80      | CESAR capitain    | Lawrence William Halsted. |
|         | HERO —            | bonorable Alan Gardner.   |
| 92      | COURAGEUX         | Richard Lee.              |
| 48      | REVOLUTIONNAIRE   | Henry Hotbam.             |
|         | SANTA MARGARETTA  | Wilson Rathborne.         |
| 41      | PHOENIX           | Thomas Baker.             |
| 40      | Eours             | lord William Fitzrey.     |

Cette division poursuivit les français pendant la journée et la nuit suivante. Le 4 à 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du matin, les frégates Santa Margabetta et Phoenix commencèrent à les canonner; le vent avait passé au S.-S.-E. La division ennemie était fort morcelée; 2 vaisseaux suivaient de près ces frégates; un troisième et 2 frégates étaient sous le vent et de l'arrière de ceux-ci; le dernier vaisseau était loin des autres. Le contre-amiral Dumanoir sit répondre à cette canonnade des 2 frégates anglaises et, à 11<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, il ordonna de former la ligne de bataille tribord amures; le Duquay-Trouin se trouva à la tête; il était suivi par le Formidable; venait ensuite le Mont Blanc; le Scipion fermait la marche. Le Formidable n'avait plus que 60 canons, et son équipage, constamment occupé aux pompes, n'avait en quelque sorte pas pris de repos depuis le 21 octobre. Ces motifs avaient déterminé le contre-amiral Dumanoir à chercher à éviter un engagement; il lui fallait cependant désormais s'y résoudre. Trois des vaisseaux et les frégates ne tardèrent pas à attaquer le Scipion et le Mont Blanc. A 11<sup>h</sup> 45<sup>m</sup>, dans le but de les soutenir, le commandant en chef signala de virer de bord vent devant par la contre-marche. Cette manœuvre n'eut d'autre résultat que de permettre au dernier vaisseau ennemi de prendre plus promptement part au combat, car les Anglais virèrent aussi

de bord, et après avoir fait canonner la division française qui défilait entre ses bâtiments, le commodore Strachan concentra de nouveau ses forces sur la queue de la colonne française. Dans cette lutte inégale, le Scipion perdit son grand mât de hune et son mât d'artimon qui tomba sur l'arrière; il fut abandonné, dans cet état, aux frégates qui l'achevèrent. A 2<sup>h</sup> 15<sup>-</sup>, il amena son pavillon ayant trois mètres d'eau dans la cale; le capitaine Berrenger était blessé.

La ligne de bataille n'existait plus; les vaisseaux français couraient sans ordre. Ce fut alors le tour du Formidable. Attaqué de tous les côtés, ce vaisseau opposa une
résistance vigoureuse; mais lorsque toutes ses vergues
furent coupées et que ses mâts furent tellement endommagés qu'ils menaçaient de s'abattre d'un moment à
l'autre; quand un boulet logé entre le gouvernail et l'étambot vint encore aggraver la situation en empêchant le
vaisseau de gouverner, le pavillon fut amené: il fut salué
par la chute du grand mât et par celle du perroquet de
fougue. Il était 3<sup>h</sup> 20<sup>m</sup>. Blessé déjà au côté par un éclat, le
contre-amiral Dumanoir avait reçu dans la cuisse une balle
qui l'avait obligé de quitter le pont depuis une heure.

Lorsque le Scipion fut réduit, et que le Formidable eut été mis hors d'état de pouvoir prolonger longtemps sa résistance, les Anglais se portèrent sur le Mont Blanc. Le capitaine Lavillesgris amena lorsque son vaisseau, entièrement dégréé, eut 2<sup>m</sup>.5 d'eau dans la cale; il était alors 3<sup>h</sup> 50<sup>m</sup>. La coque du Mont Blanc était criblée; son grand mât s'abattit pendant la nuit.

Le capitaine du Duguay-Trouin, tué dès le commencement du combat, avait été remplacé par le capitaine de frégate Boimard qui reçut lui-même une balle dans le genou. Les lieutenants de vaisseau Lavenu, Guillet, Coasé, Toeville prirent successivement le commandement du vaisseau, et furent assez gravement blessés pour être obli-

de auitter le pont ; cependant après avoir reçu les pre-

miers soins du chirurgien, le lieutenant Guillet qui avait eu la joue traversée par une balle, remonta sur le pont. Le Duguay-Trouin était alors combattu par deux vaisseaux et les frégates. A 4°, toute sa mâture de l'arrière s'abattit et avec elle le pavillon: ce fut la fin de la lutte.

Les pertes des Français étaient considérables; celles des Anglais n'étaient guères moindres, mais aucun de leurs bâtiments n'avait éprouvé d'avarie notable. Favorisé par une série de beaux temps, le commodore Strachan put conduire ses prises à Plymouth. Cet officier supérieur rendit une justice éclatante aux capitaines français, en écrivant aux lords de l'Amirauté qu'ils avaient combattu d'une manière admirable, et ne s'étaient rendus que lorsqu'il était devenu impossible de manœuvrer leurs vaisseaux (1).

Le même conseil d'enquête qui prononça sur la conduite du contre-amiral Dumanoir Lepelley à la bataille du 21 octobre, eut mission d'examiner aussi celle qu'il tint au combat du 4 novembre. Ce conseil déclara que le contre-amiral Dumanoir avait eu tort:

- 1º De n'avoir pas viré de bord dès 7º 30° du matin;
- 2° De s'être laissé chasser et canonner pendant plus de quatre heures par des frégates, au lieu de les faire attaquer et combattre bord à bord par les meilleurs voiliers de sa division:
- 3° De n'avoir viré de bord que sous le feu des vaisseaux ennemis, lorsqu'ils avaient déjà attaqué la queue de sa division.

Il ajouta que le contre-amiral Dumanoir avait montré trop d'indécision dans sa manœuvre.

Le conseil estima qu'il n'y avait que des éloges à donner aux capitaines pour la manière dont ils avaient combattu.

<sup>(1)</sup> Pought to admiration and not surrending till their ships were unnamagnable.

Malgré ce verdict, un conseil de guerre fut assemblé pour juger ces derniers officiers. Mais le capitaine Touffet avait été tué, et son second était encore prisonnier en Angleterre. Le capitaine Lavillesgris était mort depuis le combat. L'information n'eut pour objet que la conduite des capitaines Letellier et Berrenger : ces deux officiers supérieurs furent honorablement acquittés.

Le contre-amiral Dumanoir appela de la décision du conseil d'enquête: il fut acquitté honorablement.

A la fin de cette année, les contre-amiraux Willaumez et de Leissegues furent nommés au commandement de deux divisions formées avec des vaisseaux de l'escadre de Brest. Ces deux divisions sortirent ensemble, le 13 décembre. Je rapporterai, en leur lieu, les événements auxquels elles prirent part.

On doit se rappeler qu'avant de sortir de Toulon, le 17 janvier, le vice-amiral Villeneuve avait fait appareiller le vaisseau l'Intrépide, ainsi que les frégates l'Hortense de 46°, capitaine Lamare Lameillerie, et l'Incorruptible de 44°, capitaine Billiet, pour éloigner les frégates anglaises qui observaient la rade. Séparés du vaisseau pendant la chasse qu'ils donnèrent à ces frégates, ces deux officiers se rapprochèrent de Toulon, et ne voyant plus l'escadre sur rade, ils se portèrent dans le Sud des Baléares, ainsi que leurs instructions le leur prescrivaient. Le 3 février, ils chassèrent un convoi de 35 voiles qui se rendait à Gibraltar sous l'escorte de la corvette anglaise de 30° Arrow, capitaine Budd Vincent, et de la bombarde Acheron, capitaine Arthur Farquhar. La faiblesse et les variations de la brise ne leur permirent de les atteindre que le lendemain. A 7h 25m du matin, les frégates canonnèrent alternativement les deux bâtiments

anglais, virant de bord lorsqu'elles les avaient dépassés, pour revirer encore dès qu'ils n'étaient plus dans la direction de leurs canons. A 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, l'Arrow amena son pavillon. L'Acheron prit alors chasse au Sud: jointe par l'Hortense, cette bombarde amena à la première bordée. La résistance du capitaine Vincent donna à la majeure partie du convoi le temps de se sauver. Cela lui fut d'autant plus facile, qu'il fallut recueillir l'équipage de l'Arrow qui coula presque immédiatement; trois navires du commerce seulement furent capturés. La bombarde fut livrée aux flammes.

```
L'Hortense
             portait 28 canons
                                 de 18.
                     8 —
                                 de 8.
                  et 4 caronades de 36.
                                 de 18.
L'Incorruptible —
                    26 canons
                                 de 8.
                     8
                 et A caronades de 36.
L'ARROW
              avait 30 caronades de 32.
L'ACHERON
                    12 caronades de 32.
                 et 2 mortiers.
```

Les frégates françaises rentrèrent à Toulon après une courte relache en Espagne.

Le capitaine Bergeret, de la frégate de 36° la Psyché, en croisière sur la côte de Malabar, travaillait à mettre deux prises en état d'opposer quelque résistance dans le cas où elles seraient attaquées lorsque, le 14 février, il aperçut un bâtiment qu'il sut plus tard être la frégate anglaise de 44° San Fiorenzo, capitaine Henry Lambert; la brise était faible du S.-E. A la hauteur de Ganjam, le capitaine Bergeret fit revenir à son bord les hommes détachés sur l'une des prises, ordonna à ce navire de se rapprocher de la terre, et courut au large avec l'autre. Ce dernier, nommé le Pigeon, avait reçu à canons et 34 hommes d'équipage; le lieutenant de vaisseau Ollivier le commandait. A 8°

du soir, la frégate anglaise étant à portée de pistolet par le travers de la Psyché, le combat commença; une heure après, la San Fiorenzo était tellement désemparée qu'elle n'était plus maîtresse de ses mouvements. Le capitaine Bergeret sut profiter de cette circonstance et passant à poupe, il lui envoya une bordée d'enfilade, Cette manœuvre n'eut pas un grand résultat, vu que toutes les caronades et plusieurs des canons de la Psyché étaient déjà hors de service. La frégate anglaise put promptement présenter de nouveau le côté à la Psychi. et son feu prit une supériorité telle, que l'abordage pouvait seul sauver désormais la frégate française. Le capitaine Bergeret l'ordonna et, à 9h 45m, les deux frégates étaient accostées de long en long; le feu de mousqueterie de la San Fiorenzo avait tant de vigueur que, pendant vingt minutes, les marins français tentèrent vainement de franchir ses murailles. Un embrasement presque instantané qui se déclara dans le faux-pont de la Psyché vint compliquer la situation: il fallut distraire une partie de l'équipage de l'attaque. Devenus agresseurs à leur tour, les Anglais furent cependant repoussés et les deux frégates se séparèrent; le combat continua à coups de canon. L'insériorité de la Psyché dans cette manière de combattre devint de plus en plus sensible: la frégate anglaise l'accabla à portée de pistolet. Alors seulement, le Pigeon tira quatre à cinq coups et s'éloigna. La Psyché n'avait plus que deux pièces capables de faire feu; de son côté, la frégate anglaise ne gouvernait plus: son grément et sa voilure étaient hachés, mais la mâture de son adversaire était dans un état analogue. Aussi à 11', et quoiqu'eût fait le capitaine Lambert pour l'empêcher, les deux frégates prirent une direction perpendiculaire l'une à l'autre. De part et d'autre on trvaailla à réparer les avaries les plus urgentes. La frégate anglaise fut prête la première, et lorsqu'elle revint sur la Psyché, le capitaine Bergeret était encore impuissant à diriger ses mouvements. Son parti fut bientôt pris. Il comprit

l'inutilité d'une prolongation de défense; la moitié de son équipage était hors de combat. Il eut l'idée de proposer une capitulation. A cet effet, il envoya l'enseigne de vaisseau Hugon à bord de la frégate ennemie offrir au capitaine Lambert de lui remettre la Psyché, s'il voulait accorder les armes particulières et les bagages de l'équipage, et en outre, la faculté de rester à bord toute la nuit pour donner les premiers soins aux blessés. Le capitaine Lambert accepta ces conditions, et le pavillon de la Psyché fut amené. Il était minuit.

La Psyché portait 26 canons de 12,
6 — de 6
et 4 caronades de 36.
La San Fiorenzo avait 26 canons de 18,
4 — de 9
et 14 caronades de 32.

Quelques écrivains ont prétendu que la capitulation de la Psyché était la seule que l'on trouvât dans les annales de la marine. C'est une erreur. On doit se rappeler que, lorsque le lendemain de la bataille d'Aboukir, le vaisseau le Tonnant, abandonné des siens parce qu'il n'avait pu suivre les vaisseaux et les frégates qui s'étaient éloignés, lorsque le Tennant abandonné, mais non rendu, fut somme d'amener son pavillon, le lieutenant de vaisseau Bréard, auquel le commandementétait échu par droit d'ancienneté, y mit pour condition que l'équipage serait renvoyé en France. On a pu voir aussi que le même jour, sur cette même rade d'Aboukir, sommé également d'amener le pavillon de la frégate la Sérieuse qui était à moitié coulée et dont la poupe seule paraissait encore hors de l'eau, le capitaine Martin avait fait accepter aux Anglais une capitulation aux termes de laquelle il avait été seul sait prisonnier. Ensin, en remontant au commencement du xviii siècle on voiten 1709, le capitaine Hennequin, de la frégate la Thétis, soutenir l'attaque de deux vaisseaux anglais, et n'amener ses couleurs qu'après avoir stipulé les honneurs de la

guerre pour ce qui restait de combattants et leur renvoi en France.

Le capitaine Reynaud, de la frégate de 4hº la Ville de Milan, se rendant de la Martinique en France rencontra, le 16 février, à 80 lieues dans le S.-E. des Bermudes, la frégate anglaise de 40° CLEOPATRA, capitaine sir Robert Laurie, qui l'observa toute la journée. Le lendemain à 3<sup>5</sup> de l'après-midi, le capitaine anglais se décida à se placer par la hanche de bâbord de la Ville de Milan; celle-ci serra alors le vent, et mettant son perroquet de fougue sur le mât, elle l'eut bientôt par son travers. Une canonnade vive et soutenue s'engagea entre les frégates. Après deux heures et demie, la CLEOPATRA laissa arriver pour passer sur l'avant de la frégate française; mais celle-ci lançant en même temps vers elle, évita une bordée désastreuse en l'abordant par la hanche de tribord. En un instant, le pont de la frégate anglaise fut envahi par l'équipage de la Ville de Milan qui en fut bientôt maître : à 5° 15". le pavillon anglais fut amené; la CLEOPATRA n'avait plus que son mât d'artimon. Le capitaine Reynaud, tué à la fin du combat, avait été remplacé par le capitaine de frégate Guillet, qui avait été lui-même blessé en sautant à l'abordage. La mer était fort dure. Le grand mât et le mât d'artimon de la Ville de Milan s'abattirent pendant la nuit. On travailla à mettre les deux frégates en état de manœuvrer et l'on se dirigea sur les Canaries. Le commandement de la CLEOPATRA avait été donné au lieutenant de vaisseau Rouget.

Le capitaine Brenton (1), qui passe d'habitude assez légèrement sur les combats dans lesquels les bâtiments français ont eu l'avantage, explique la prise de la frégate anglaise, en disant que la force de la Ville de Milan était

<sup>(1)</sup> The naval history of Great Britain.

presque double de celle de la CLEOPATRA. Il prétend que la première jaugeait 1,200 tonneaux, tandis que la seconde n'en avait que 700; que celle-là avait près de 400 hommes d'équipage, tandis que l'autre n'en avait que 200; enfin, que les canons de la frégate française étaient du calibre de 18, tandis que son adversaire ne portait que du 12. L'historien anglais se trompe. D'abord, la Ville de Milan, frégate de 46 canons, n'en avait réellement que 44, vu qu'elle en avait laissé 2 de 18 à la Martinique. Elle n'avait donc que

26 canons de 18 4 de 8 et 14 caronades de 36 (1).

Son équipage, en le supposant complet, ce qui est peu probable, ne pouvait être que de 840 hommes (2).

La CLEOPATRA portait 26 canons de 12

de 6

et 10 caronades de 32 (3).

Son équipage, également supposé complet, était de 384 hommes (4).

On voit que si la Ville de Milan portait à canons de plus que la frégate anglaise, elle avait à hommes de moins que son adversaire. J'ai déjà eu l'occasion de signaler maintes erreurs de ce genre commises par les historiens de la Grande-Bretagne. Ce nouvel exemple doit tenir les lecteurs en garde contre leurs assertions.

Contrariés par de grandes brises et une grosse mer, les capitaines de la frégate française et de sa prise n'avaient encore pu installer chacun qu'un mât de fortune et faisaient route, la Ville de Milan sous la misaine et un perroquet en guise de hunier, et la Cleopatra sous la misaine,

<sup>(1,</sup> Réglement de 1798.

<sup>(2)</sup> Reglement du 3 brumaire an IV (25 soptembre 1795).

<sup>3)</sup> Réglement de 1795.

<sup>(4)</sup> Réglement de 1796.

un hunier et l'artimon lorsque, le 23, un vaisseau anglais et une frégate furent aperçus. Le capitaine Rouget prit chasse vent arrière. Facilement gagné par le vaisseau de 60° Leander, capitaine John Talbot, il fit amener le pavillon de la Cleopatra aux premiers boulets qui lui furent tirés. Le capitaine anglais laissa à la frégate Cambridge le soin de l'amariner, et il poursuivit la Ville de Milan qu'il eut bientôt atteinte. L'agitation de la mer avait nécessité l'amarrage des canons de cette frégate à garans doublés. Retenu au lit par la blessure qu'il avait reçue au combat du 17, le capitaine Guillet donna toute liberté d'agir comme il l'entendrait, à l'enseigne de vaisseau Caron qui le remplaçait. La lutte était impossible: cet officier envoya quelques boulets en échange de ceux que le vaisseau anglais avait tirés, et il fit amener le pavillon. Il était 5° 30°.

Le capitaine Motard, de la frégate de 36° la Sémillante. était à peine de retour à l'île de France d'une longue croisière dans les mers de l'Inde que, le 8 mars, il recut l'ordre d'aller annoncer au gouverneur des îles Philippines la déclaration de guerre de l'Espagne à l'Angleterre. Cette frégate arriva à Manille de l'île de Lucon, le 30 mai. après une navigation pénible dans le détroit et dans les tles de la Sonde. Le gouverneur des Philippines fit de suite connaître au capitaine Motard la situation précaire dans laquelle, par suite du manque absolu d'argent, se trouvaient les îles consiées à son commandement; et s'appuyant sur l'alliance qui existait entre la France et l'Espagne ainsi que sur l'éloignement des bâtiments de guerre de sa nation, il le pria de vouloir bien se rendre à Acapulco, sur la côte occidentale du Mexique, pour faire connaître au vice-roi de cet état le dénûment des colonies espagnoles, et lui demander les fonds destinés aux Philippines. Le capitaine Motard acquiesça à cette demande, et il mit sous voiles le 21 juillet. Huit jours après, il était devant

l'île Samar avec des vents du S.-O., mais tellement faibles. qu'il ne voulut pas tenter de passer dans le détroit de Saint-Bernardin, formé par cette île et celle de Luçon: il mouilla dans la baie de Saint-Yacinthe de l'île Ticao. à l'entrée du détroit. Le 1" août dans l'après-midi, une frégate et une corvette anglaises furent signalées se dirigeant sur le mouillage: c'étaient la Phaeton de 48°. capitaine John Wood, et la HARRIER de 26, capitaine Edward Ralsey. Le vent soufflait alors du N.-E., c'està-dire, du large. Le capitaine Motard ordonna de suite de rapprocher la Sémillante de terre; un changement dans la direction du vent ayant occasionné son échouage, il se borna pour le moment à lui faire présenter le côté au large. D'autres dispositions étaient à prendre en effet. Il existait à terre deux faibles batteries, l'une de trois canons de 12, l'autre de deux pièces de 8; toutesois elles étaient dans un tel état d'abandon qu'il fallait, sans perdre de temps leur envoyer les munitions dont elles étaient complétement dépourvues, ainsi que les hommes qui devaient servir les canons. La corvette et la frégate ennemies entrèrent dans la baie vers 2º de l'après-midi, et désilèrent plusieurs fois devant la Sémillante en lui envoyant leur bordée, et en recevant la sienne en échange, puis elles prirent le large, sans avoir reçu ni occasionné d'avarie qui vaille la peine d'être mentionnée. Le capitaine Motard travailla immédiatement à remettre sa frégate à flot et, dans la prévision d'une nouvelle attaque, il débarqua quatre autres canons. Cette précaution était inutile : les bâtiments anglais ne reparurent plus. La Sémillante reprit la mer le 12; mais jugeant que son engagement avec la frégate. Phaeton et la corvette Harrier, en donnant l'éveil aux bătiments anglais qui se trouvaient dans ces parages, rendait désormais l'accomplissement de sa mission au moins problématique, le capitaine Motard fit route pour l'île de France et v arriva le 31 octobre.

Le 24 avril, 36 bateaux-canonniers hollandais de la deuxième espèce et 17 transports, sous les ordres du capitaine Killers, contrariés par le vent et le courant, à la hauteur du cap Gris Nez qu'ils ne pouvaient doubler, furent attaqués par une frégate, 2 corvettes, une bombarde et 8 brigs anglais. Les bâtiments de la flottille ripostèrent vigoureusement et furent soutenus par les batteries de la côte; cependant plusieurs furent entraînés au large et capturés.

Deux corvettes-canonnières, & chaloupes, 8 péniches et 1 transports partis du Havre, le 10 juin, avec le capitaine de vaisseau Hamelin (Jacques) furent attaqués, sous Saint Adrien, par la frégate anglaise de & Chiffonne, capitaine Charles Adam, une corvette, un brig et un cutter. Le feu de l'ennemi fut d'abord dirigé sur la corvette-canonnière la Foudre, capitaine Cocherel; plus tard, ses efforts se portèrent sur l'arrière-garde. Le capitaine Girette, de la 89<sup>me</sup>, ayant reçu une blessure mortelle, cette canonnière dut son salut à la louable intrépidité du capitaine de vaisseau Roquebert (François) qui commandait cette partie de la ligne. Les Anglais prirent le large après un engagement de deux heures, et la flottille put entrer à Fécamp.

A sa sortie de ce port, le 23 juillet, cette même division de la flottille eut un nouvel engagement de deux heures et demie avec la corvette anglaise de 22° CHAMPION, 2 brigs et un cutter; elle entra ensuite à Dieppe.

Averti que les brigs anglais de 12° Teazer et Prun-Per, capitaines Georges Ker et James Garrety, étaient mouillés aux îles Chausey, le capitaine de frégate Collet sortit de Granville, le 15 juillet à 9° du soir, avec sept canonnières et une péniche, et se dirigea sur ces îles. Les deux anglais appareillèrent dès qu'ils aperçurent les canonnières; mais le calme était parfait et, incapables de maîtriser le courant avec leurs embarcations, ils se virent forcés de laisser de nouveau tomber l'ancre. A 3º 30<sup>-</sup> du matin, la flottille était en position de les attaquer. Le capitaine du Plumper ayant été grièvement blessé par une des premières décharges, la défense du brig alla sans cesse en diminuant; à 5º, son pavillon fut amené.

Le capitaine Collet fit alors mouiller sa division, afin de laisser quelque repos aux équipages qui n'avaient quitté les avirons que pour combattre. Une heure plus tard, il ordonna de lever l'ancre et d'attaquer le Teazea: ce brig amena à 7<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>. Par un hasard bien grand, les canonnières n'avaient pas perdu un seul homme. Les deux brigs anglais étaient fort maltraités; le Plumper faisait tant d'eau qu'on eut à peine le temps de l'échouer en dedans du môle de Granville.

Le Teazen portait

12 caronades de 18,
10 caronades de 18,
et 2 carons de 18.

Le moment choisi par Napoléon pour frapper l'Angleterre approchait; la fistille était en mouvement sur toute la côte Nord de la France, et chacune de ses divisions se rendait au port qui lui avait été assigné. Le vice-amiral Verhuell, qui avait remplacé le contre-amiral Magon dans le commandement de l'aile droite, reçut l'ordre de réunir tous ses bâtiments à Ambleteuse; il appareilla de Dunkerque dans la journée du 17 juillet avec à prames françaises et 32 canonnières hollandaises. A 9<sup>th</sup> 45<sup>th</sup>, la division anglaise d'observation attaqua l'avant-garde et le centre de la flottille qui naviguait sur deux colonnes. Toutes deux soutinrent vaillamment cette attaque; cependant plusieurs chaloupes furent désemparées et entraînées à la côte. La prame la Ville-de-Genève dont le grand mât avait été abattu,

eut le même sort, et elle devint un des buts principeux des boulets anglais. La résistance du capitaine Boissy lassa l'ennemi; celui-ci se retira et, promptement remise à flot, la Ville-de-Genère rejoignit sa division. Le feu ayant cessé de part et d'autre à 11<sup>h</sup>, la flottille entra à Calais. Elle ne resta dans ce port que le temps nécessaire pour réparer les désordres occasionnés par cet engagement : le lendemain dans l'après-midi, elle reprit la mer. Les Anglais se mirent de nouveau à sa poursuite, l'atteignirent à la hauteur du cap Blanc Nez, et la pressèrent vigoureusement jusqu'à ce qu'elle se fût engagée dans le canal étroit compris entre la côte et le banc à la Ligne. L'attaque redevint très-vive à la hauteur du cap Gris Nez; l'ennemi enveloppa la tête de la colonne qu'il voulait arrêter, mais il ne put y réussir : elle se fit jour à travers ces formidables adversaires, et put atteindre Ambleteuse sous les bordées précipitées de leurs canons. L'arrivée de la flottille sur cette rade ne mit toutefois pas fin au combat; la canonnade continua quelque temps encore avec la division anglaise (1).

Aussitôt que le contre-amiral Lacrosse avait eu connaissance de la sortie de la flottille hollandaise, il avait envoyé le capitaine de vaisseau Polony à sa rencontre avec la division que cet officier supérieur commandait, en lui adjoignant à grands bateaux sous les ordres du capitaine de vaisseau Moras. Dès en sortant, cette division eut un engagement de deux heures avec les bâtiments anglais qui croisaient devant Boulogne, et elle ne put remplir sa mission protectrice.

La nécessité de tenir le vice-amiral Villeneuve, pendant qu'il était aux Antilles, au courant de ce qui se passait en

<sup>(1)</sup> M. W. James, The naval history of Grent Britain, dit que la flottille fut attaquee par 5 corvettes et 6 brigs auxquels se joignirent, le 18, un vaissour, 5 fregates et 6 corvettes; et il ajoute qu'apres avoir quitté Calais, elle combattit un vaisseau, 5 frégates et une douzaine de corvettes ou bâtiments légers.

Europe, obligeait le gouvernement à expédier de temps à autre des bâtiments à cet officier général; un seul arriva assez tôt à la Martinique pour l'y trouver encore. Après avoir fait vainement chercher les escadres alliées dans les parages où il supposait qu'elles pouvaient être rencontrées. le capitaine général de cette colonie renvoya ces bâtiments en France sous le commandement supérieur du capitaine de vaisseau Baudin (André), de la frégate de 44° la Topaze. Les autres étaient, les corvettes le Département-des-Landes de 22, la Torche de 18, capitaine Desmoulins et Dehen (Nicolas), et le brig de 16 le Faune, capitaine Brunet. Le 19 juillet, trois jours après son départ de la Martinique, cette division chassa la frégate anglaise de 44° BLANCHE, capitaine Zacharie Mudge. A 9h 45 du matin, la Topaze put lui envoyer une première volée par la hanche de babord ou de dessous le vent; la frégate anglaise n'y répondit que lorsque son adversaire fut à portéé de pistolet; le feu continua alors sans interruption. Après une demi-heure, la Blanche essava de croiser la route de la Topaze, dans le but probable de lui envoyer une bordée d'enfilade de l'avant à l'arrière. Le capitaine Baudin neutralisa cette manœuvre en loffant de manière à passer à raser l'arrière de la frégate anglaise, et ce fut lui qui put tirer à son adversaire une volée destructive qui compléta le délabrement de sa voilure et de son grément. Laissant alors arriver, le capitaine Baudin se trouva par son travers du vent. La Blanche amena son pavillon à 11°; sa mâture était criblée, ses canons étaient presque tous démontés et elle coulait bas. Les deux corvettes n'étaient pas restées tout à sait spectatrices du combat; le Département-des-Landes avait envoyé dix-huit boulets et la Torche trois volées. Quelque faible qu'ait été cette coopération, on peut admettre que la présence de ces bâtiments fût pour quelque chose dans la détermination du capitaine Mudge. Sept heures après, la Blanche disparaissait dans les flots.

La Topaze avait 28 canons de 18,

12 — de 8

et 4 caronades de 36.

La Blanche portait 26 canons de 18,

4 — de 9

et 14 caronades de 32.

Le 22 mai, le vaisseau de 78° le Marengo, capitaine Larue, sortit du Port N.-O. de l'île de France avec la frégate de 44° la Belle-Poule, capitaine Bruillac (Alain), pour aller croiser à l'entrée de la mer Rouge; mais ayant eu connaissance de la présence d'une division anglaise dans ces parages, le contre-amiral Durand Linois, qui avait toujours son pavillon sur le vaisseau, se dirigea vers le cap de Bonne-Espérance. Le 6 août, par un temps couvert, les bâtiments français chassèrent un convoi de 10 vaisseaux de la Compagnie, escorté par le vaisseau de 82° Bleinheim, capitaine Austen Bissell, portant le pavillon du contre-amiral sir Thomas Troubridge; cet officier général allait partager avec sir Edward Pellew le commandement de la division de l'Inde. A 5<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du soir, les deux français canonnèrent quelques-uns des vaisseaux de la Compagnie en les élongeant sous le vent, et ils attaquèrent le Bleinheim lorsqu'ils furent par son travers. Après avoir échangé quelques volées, le contre-amiral Linois estima qu'il ne pouvait retirer aucun avantage de ce combat, et il continua sa

Je ne saurais dire les motifs qui déterminèrent le contre-amiral Linois à prendre ce parti. Mais, consulté par le ministre de la marine, voici ce que répondit le vice-amiral Ganteaume, membre de la section de la marine au Conseil d'État : « Parmi les 10 vaisseaux de la Compagnie que le « contre-amiral Linois attaqua, il pouvait y en avoir à « deux batteries, mais ils n'étaient pas moins bâtiments « de charge. La Compagnie avait fait construire quelques « gros vaisseaux pour le commerce de Chine, et y plaçait « une batterie de 16 et une de 9 par-dessus, en joignant « les passe-avant par une batterie à barbette. Ces vais-« seaux portaient de 50 à 54 canons. Le contre-amiral « Linois les combattit à toute portée. S'il s'était approché « à portée de pistolet, il n'en est pas un qui eût résisté « à une seule de ses volées. Il devait ne pas les attaquer « ou, puisqu'il a été un moment décidé à le faire, il devait « s'y prendre plus sérieusement » (1).

Le 17 septembre suivant, le *Marengo* et la *Belle-Poule* mouillèrent sur la rade du Cap de Bonne-Espérance.

J'ai dit que, ayant été informé, à son arrivée à la Corogne, du point où la division de Rochefort devait l'attendre, le vice-amiral Villeneuve avait expédié la frégate de 46º la Didon, capitaine Milius, porter des instructions au commandant Allemand. Le 10 août, une frégate anglaise qu'on sut plus tard être la Phoenix de 42°, capitaine Thomas Baker, fut signalée au vent gouvernant sur la Didon; le capitaine Milius l'attendit babord amures, le perroquet de fougue sur le mât. La brise était faible du N.-E. Les deux frégates commencèrent à échanger des boulets à 8° 45° du matin, toutesois ce ne sut qu'une demiheure plus tard qu'elles purent engager sérieusement le combat. Pendant trois heures, leurs capitaines manœuvrèrent pour prendre les positions qui leur semblaient les plus avantageuses, sans obtenir de résultat bien marqué. Saisissant alors un moment favorable, le capitaine Milius lança en grand dans le vent, et engagea le beaupré de la Didon dans les haubans d'artimon de tribord de la frégate anglaise. L'équipage sauta à l'abordage; mais ses forces étaient épuisées, et il ne retrouva pas l'énergie nécessaire

<sup>(1)</sup> Ministère de la marine, section historique.

dans us pareil moment. Après une demi-houre de lune compa-a-compa. Il fut repousse, et la Patenta se décrecha : cette tentanire fut suivie d'une course cannande, puis le seu cessa de part et d'autre. Ce temps de repos. donné aux équipages harassés de fatigue, dut être employé à dispesor les fregutes pour une reprise de combat. Le grand mat de bruse de la Didon avait été coupé: son mit de misaine s'abattit vers midi. La frégate anglaise avait perdu sa vergue de grano hunier et sa corne et, quoique son grément et sa voilure susseut dans un assez triste état, elle fut prête la première et elle se porta de suite sur la Dison. Racombrée comme l'était cette dernière, la lutte n'était plus possible: le capitaine Milius fit amener le pavillon : il était midi et quart. La Indon était à peine amarinée qu'elle démata de sou grand mat: la frégate anglaise la prit à la remorque. Le 15, la frégate Phienix et sa prise, alors accompagnées par le vaisseau Dragon, eurent connaissance de l'armée des alliés: celle-ci les laissa continuer leur route, sans aucun trouble, pour l'Augleterre (1).

La Didon portait 28 canons de 18,

4 — de 8

et 11 caronades de 36.

La Proexix avait 26 canons de 18,

4 — de 9

et 22 caronades de 32.

Après avoir réparé les avaries qu'avait reçues sa frégate dans le combat du 19 juillet avec la frégate anglaise BLANCHE, le capitaine Baudin (André) continua sa route (2). Le 2 août, il venta grand frais du S.-O; le brig de 10 le Faune, capitaine Brunet, qui ne pouvait

i, Je nai pu me procurer le rapport du capitaine Milius.

suivre les autres bâtiments, les perdit de vue. Le 14, pendant la nuit, à 100 lieues dans le S.-O. d'Ouessant, le capitaine Brunet aperçut une voile dans ses eaux; il laissa arriver de quatre quarts et, dès que le jour parut, il fit des signaux de reconnaissance auxquels ce bâtiment ne répondit pas : c'était la corvette anglaise de 28° Camilla, capitaine Watkinson Taylor. Une demi-heure plus tard, un vaisseau et un brig ayant été reconnus au vent, le capitaine Brunet laissa encore arriver. Mais ces bâtiments avaient un grand avantage de marche sur le Faune et ils furent bientôt en position de le canonner. A 8<sup>h</sup>, lorsque le vaisseau de 82° Goliath, capitaine Robert Barton, se trouva à portée, le pavillon du brig fut amené.

Le 16 août, à 150 milles du cap Finistère, le capitaine Baudin sut chassé par le vaisseau anglais Goliath de 82 canons dont la rencontre avait été déjà suneste au brig le Faune et par le Reasonable de 72. La Topaze et le Département-des-Landes s'éloignèrent facilement des vaisseaux anglais, mais la Torche reste de l'arrière. Attendre cette corvette était accepter le combat, et les sorces étaient trop disproportionnées pour que l'issue pût être douteuse. Aussi le capitaine Baudin rendit-il chaque capitaine libre de sa manœuvre pour la sûreté de son bâtiment. Un des vaisseaux s'attacha à la Torche; l'autre suivit la Topaze. A 8<sup>a</sup> du soir, le Goliath envoya quelques boulets à la première: le capitaine Dehen sit amener le pavillon.

Il était environ 9° 30° lorsque, le lendemain, la frégate la Topaze et le vaisseau anglais Reasonable, capitaine Josias Rowley, se trouvèrent par le travers l'un de l'autre. La lutte s'engagea, mais avec intermittences, car la brise ctait entièrement tombée et il était impossible de gouverner. Un peu plus tard, une petite fraicheur s'étant éle-

vée, le capitaine Baudin allait tenter une manœuvre décisive et aborder son adversaire, quand il lui revint à la mémoire qu'il avait à bord les marins de l'ex-frégate asglaise Blanche. Retirer à la Topaze une partie de ses matelots; livrer même un combat dans cette situation, pouvait être chose imprudente. Aussi, malgré l'élan de l'équipage qui voyait faire avec enthousiasme les dispositions d'abordage, le capitaine Baudin s'éloigna-t-il, et la supériorité de marche de sa frégate l'eut bientôt mis hors de l'atteinte des boulets du Reasonable. « Vous pourrez, « Monsieur, dit-il au capitaine Mudge de la Blanche qui u était son prisonnier, vous pourrez certifier à vos coma patriotes que, sans votre présence à bord, le REASONABLE « était perdu. » La Topaze entra le lendemain dans le Tage pour réparer les avaries reçues dans les deux combats qu'elle avait livrés pendant cette traversée.

La corvette le Département-des-Landes mouilla au port du Passage.

Disons de suite que la *Topaze* fut bloquée dans le Tage par un vaisseau anglais et une frégate, et que le capitaine Baudin ne sortit de ce fleuve que le 14 avril 1807, après un séjour de vingt mois. Plusieurs vaisseaux anglais chassèrent la *Topaze* devant Brest, mais ils ne purent l'empêcher d'entrer dans cette rade le 2 mai.

Le mois d'octobre de cette année 1805, si funeste à la marine de la France, vit encore le brig l'Actéon, capitaine Depoge, tomber au pouvoir de la frégate anglaise Écyptienne.

Lors de sa dernière sortie, le contre-amiral Linois avait laissé la frégate de 44° l'Atalante, capitaine Gaudin Beauchène, à l'île de France pour terminer quelques réparations indispensables. Cette frégate mit à la voile, le 23 juillet, toucha à l'île de la Réunion et fit route pour le Cap de

Bonne-Espérance, où le commandant en chef lui avait donné rendez-vous. Après un court séjour à False Bay, le capitaine Gaudin rallia le Marengo et la Belle-Poule sur la rade de la Table. Le 3 novembre, un coup de vent violent jeta l'Atalante à la côte; la mâture fut coupée; mais ce moyen ne l'allégeant pas suffisamment, on se décida plus tard à débarquer l'artillerie, les vivres et les rechanges. La frégate put alors être remise à flot et, chose remarquable, elle ne faisait pas d'eau. Des mâts de fortune avaient été établis et l'on travaillait à rembarquer le matériel et les vivres, lorsque plusieurs voies d'eau se déclarèrent avec tant de promptitude que l'Atalante était menacée de couler quand on s'en aperçut; il fallut de nouveau la mettre au plain : cette fois, elle y fut démolie.

Le 9 novembre, deux jours après que l'Atalante eût été rassouée, le contre-amiral Linois avait mis sous voiles avec le Marengo et la Belle-Poule. Bien qu'il considérât alors le sauvetage de l'Atalante comme assuré, il avait autorisé le capitaine Gaudin, dans le cas où il ne trouverait pas dans la colonie du Cap de Bonne-Espérance tout ce qui lui était nécessaire pour achever les réparations de sa srégate, à demander au gouverneur le vaisseau hollandais de 7h Bato, pour ramener l'équipage de l'Atalante en France. Ce vaisseau était condamné depuis plusieurs années; toutes on supposait qu'il pourrait, sans beaucoup de frais, être mis en état de saire la traversée d'Europe. Le capitaine Gaudin se trouva dans la nécessité de demander le Bato; mais après une visite minutieuse, ce vaisseau sur jugé incapable d'entreprendre un long voyage.

A peu de jours de là, on apprit au Cap qu'une expédition anglaise était en route pour attaquer cette colonie. Réduit à 160 hommes depuis le départ du Marengo qui avait pris le reste, l'équipage de l'Atalante fut exercé aux manœuvres d'infanterie, et il sut bientôt tout ce qu'on pourrait exiger de lui dans les combats d'un genre nouveau auxquels il allait être appelé à prendre part. Aussi,

lorsque l'on annonça l'arrivée d'une escadre anglaise dans la baie de Saldanha, le gouverneur Janssens considéra-t-il le détachement français comme un bon auxiliaire: et quand la garnison se porta en avant à la rencontre des Anglais qui déjà avaient franchi les montagnes qui dominent la baie de la Table, le détachement de marins français fit partie de la colonne dirigée par le gouverneur en personne. Après un combat assez vif, abandonnés de ceux pour lesquels ils avaient pris fait et cause, les Français chargèrent les Anglais à la baïonnette; écrasés par le nombre, ils durent mettre bas les armes, laissant sur le champ de bataille, comme preuve de leur dévouement à la cause de leurs alliés. 40 des leurs tués ou gravement blessés. Dans le nombre on comptait plusieurs officiers et. parmi ceux-ci, l'aspirant de 1<sup>re</sup> classe Fleuriau (1) qui avait été chargé d'organiser et d'instruire ce petit détachement de braves. Toute résistance céda dès lors et, le 18 janvier 1806, les Anglais prirent possession de la ville du Cap de Bonne-Espérance.

Les capitaines Meynard et Hamon, des corvettes la Cyane de 26° et la Naïade de 16, partis depuis cinq jours de la Martinique, et alors à toute vue au vent de l'île Tabago, aperçurent dans le Sud, le 8 novembre, une voile qu'ils allèrent reconnaître. A 11° du soir, ils étaient fixés et serraient le vent, bâbord amures, chassés par la frégate auglaise de 44° Princess Charlotte, capitaine George Tobin. La brise était faible de l'Est. Une demineure plus tard, cette frégate canonnaît la Cyane qui était un peu de l'arrière de sa compagne, et elle ne tarda pas à atteindre son travers du vent. Les premières volées cou-

<sup>(1)</sup> C'est M. Fleuriau, alors qu'il était directeur du personnel, qui m'a procure la possibilité de puiser dans les archives du ministère de la marine. Je ne sunrais laisser passer l'occasion qui m'est offerte de lui payer ici un juste tribut de reconnaissance.

pèrent la grande vergue de la corvette. La frégate voulut alors passer sur son avant; mais en arrivant aussi. la Cyane évita d'être prise d'ensilade, et elle présenta encore le côté à son adversaire : toutes deux couraient alors presque vent arrière. Les manœuvres de la corvette française étaient hachées et ses voiles ne pouvaient plus être orientées. Quelques instants après, la drosse de son gouvernail ayant été coupée, elle lança tout d'un coup sur bâbord et se trouva en travers sous l'arrière de la Paincess CHARLOTTE qui reçut sa volée en poupe et se retira : il était 1º du matin. Bientôt, la frégate anglaise passa à tribord et à contre-bord de la Cyane qu'elle hèla, en lui demandant si elle avait amené son pavillon. A cette question, au moins surprenante de la part d'un ennemi qui s'était éloigné du champ de bataille, le capitaine Meynard répondit par une bordée, et il continua à combattre, en arrivant successivement pour tenir la Princess Charlotte sous la volée de ses canons. Celle-ci vira et passa devant la corvette en lui envoyant une décharge qui sut destructive; plusieurs boulets à la flottaison novèrent toutes les soutes. La Cyane revint au vent du même bord que la frégate anglaise, pour se rapprocher d'elle, et le combat continua; l'arrivée de la Naïade décida le capitaine Tobin à faire vent arrière à 3<sup>h</sup>. Dès le commencement du combat, le capitaine de cette corvette avait viré de bord pour se placer au vent de la Princess CHARLOTTE; il était arrivé trop tard pour soutenir sa conserve. Quelques avaries et la faiblesse de la brise l'avaient empêché encore de se trouver à la seconde partie de l'engagement. La mâture de la Cyane ne tenait plus que par enchantement : tous ses haubans et ses étais étaient coupés: la brise avant un peu fraichi, la Naïade la prit à la remorque. Au jour, la frégate anglaise, qui ne s'était retirée du feu que pour réparer ses avaries, revira sur les doux corvettes. Malheureusement, ainsi que je viens de le dire, la brise avait pris de la force, et la remorque cassa; la Naiada se plaça derrière se compagne. A 8º, la Princese

CHARLOTTE les doubla au vent et envoya une volée à la dernière; celle-ci lui riposta et mettant toutes voiles de-hors, elle s'éloigna en serrant le vent : l'intention de son capitaine était de se faire poursuivre, afin de donner à la Cyane la possibilité de s'éloigner. La frégate ennemie le poursuivit en effet; mais à midi, perdant l'espoir de l'atteindre, elle leva la chasse et se dirigea sur son premier adversaire. Dans le but d'obtenir une augmentation de marche, et de diminuer la quantité d'eau qui entrait par les trous de boulets, le capitaine Meynard fit jeter toute son artillerie à la mer : cette détermination ne l'empêcha pas d'être rejoint à un mille de Tabago. A 8° du soir, la frégate anglaise était par le travers de la Cyane qui, à moitié submergée, amena son pavillon.

La Cyane portait 26 canons de 6.

La Princess Charlotte avait 26 — de 18.

de 9

et 14 caronades de 32.

A quelques jours de là, le 13, vers 3<sup>b</sup> du matin, la Naïade fut chassée par la frégate anglaise de 40<sup>c</sup> Jason (1), capitaine William Champain et amena son pavillon après une heure et demie de canonnade.

Le mauvais succès des catamarans n'avait pas fait perdre au gouvernement anglais l'espoir de détruire la flottille de Boulogne. Des machines explosibles sphériques, espèces de globes de compression, furent lancées par la division de blocus, le 1<sup>er</sup> et le 18 octobre. Le 18 novembre, elle essaya des brûlots, et le 20, ce fut le tour des bombardes. Mais de sages précautions avaient été prises dans tous les ports où séjournaient les divisions de la flottille; des barrages avaient été établis en avant et entre les jetées. Aussi le seul ré-

<sup>(1)</sup> Brenton, Naval history of Great Britain, dit que c'était la Cinca.

sultat de ces quatre attaques fut-il la destruction d'une bombarde française qui fut coulée.

Le capitaine Descorches, de la frégate de 40° la Libre, venait de sortir de Rochefort et saisait route pour Saint-Domingue, lorsqu'une forte voie d'eau nécessita sa rentrée. Le 24 décembre dans l'après-midi, la tour de la Baleine restant à 48 milles dans l'E.-N.-E., il aperçut une frégate anglaise au vent qui soufflait alors du Nord et, peu de temps après, une seconde de l'avant. Le capitaine Descorches prit de suite la bordée du large, mais il fut gagné et il gouverna au Sud. Vers 3<sup>5</sup>, il recevait les boulets des deux frégates Égyptienne de 48°, capitaine Philip Cosley, et Loire de 40, capitaine Lewis Maitland. Profitant d'une circonstance favorable, il lança subitement sur tribord, envoya à la première une volée qui fit beaucoup de dégâts dans sa voilure et, serrant le vent sur l'autre bord, il passa à poupe de la Loire en lui tirant une bordée d'enfilade. Toutefois, les avaries de l'Égyptienne n'étaient pas assez considérables pour l'empêcher de gouverner, et la Libre se trouva bientôt prise entre deux feux. Afin de sortir de cette position désavantageuse, à 3º 25-, le capitaine Descorches aborda l'Égyptienne de long en long; mais, pendant dix minutes que la Libre resta accrochée, il ne se présenta pas un homme pour sauter à l'abordage. Les deux frégates étaient à peine séparées que le beaupré de la Libre s'abattit. Toute sa mâture était criblée et elle ne gouvernait plus; son capitaine avait reçu deux blessures. A 4, le pavillon fut amené. La frégate française était à peine amarinée que sa mâture entière s'abattit.

Les avaries de la Loire étaient minimes, mais l'Égyp-TIENNE avait sa mâture fort endommagée.

La Libre portait 28 canons de 18, 8 — de 8 et 4 caronades de 36.

| 534                | COLONIES. —1906. |           |        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| L'Égyptienne avait | 28               | canons    | de 18  |  |  |  |  |  |  |
| et                 | 20               | caronades | de 32. |  |  |  |  |  |  |
| La Loire —         | <b>26</b>        | canons    | de 18  |  |  |  |  |  |  |
| et                 | 14               | caronades | de 32. |  |  |  |  |  |  |

Le capitaine de vaisseau L'hermitte (Jean), commandant le vaisseau de 86° le Régulus et une division composée des frégates de 46° le Président et la Cybèle, capitaines Labrosse et Saizieu, des brigs le Diligent et le Surveillant, capitaines Thevenard (Vincent) et Lagarde, partit de Lorient, le 34 octobre, pour aller d'abord détruirs les établissements anglais de la côte occidentale d'Afrique. Des avaries graves forcèrent le Diligent à rentrer le jour même de sa sortie. Après avoir rempli cette première partie de sa mission et avoir fait un grand nombre de prises, parmi lesquelles on comptait les corvettes anglaises Favourits de 28°, Orway et Plowers de 20, le commandant L'hermitte alla s'établir es croisière au vent des îles Antilles, ainsi que le lui prescrivaient ses instructions.

## BATIMENTS PRIS, DETRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1805. ANGLAIS.

| Can      | ons.      |                                                                   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 56       | CALCUTTA  | Pris par une division.<br>Naufragé à Ceylan.                      |
| 48       | BLANCHE   | Prises chacune par une trégate.                                   |
| 44       | CDORIS    | Naufragée sur les côtes de Prance.                                |
| 23<br>23 | Arrow     | Prise par deux frégates.                                          |
| 28       | FAVOURITE | — par une division.                                               |
| 31       | CYANE     | <ul> <li>par deux frégates.</li> <li>par une division.</li> </ul> |
| 18       | HAWKE.    | Sombres.                                                          |
| 10       | RAVEN     | Naufragé sur la côte d'Espagne.                                   |
| 16       | FLY       | Naufragé sur la côte de Floride.                                  |
| 14       | PIGNY     | — à Jersey.<br>— pres de Dun erque.                               |

|       | BOUNGER,        | Naufragés sur la côte de France.     |
|-------|-----------------|--------------------------------------|
| 12    | PLUMPER         | Pris par la flottille.               |
|       | WOODLARK        | Naufragé sur la côte de France.      |
| 6     | Dove            | Pris par une division.               |
|       | Pigeon          | Naufrage au Texel.                   |
|       | Barracauta      | — à Cuba.                            |
|       | CURIBUX         | Pris par une escadre.                |
| Bomb  | erde : Aceranos | — par doux (régales.                 |
|       |                 | Français.                            |
| Canen |                 | The total an                         |
| 94    | Bucentaure      | Détruit à la côte.                   |
|       | Formidable )    |                                      |
|       | Duguay-Trouin   | Pris par une division.               |
| - 1   | Mont Blanc      | •                                    |
|       | Scipion         | - A la bataille de Trafaiser.        |
| 1     | Swiftnere*      | Sauté à la bataille de Trafalgar.    |
| 96 (  | Aígle           | Seate a la palatite de l'estalgar.   |
|       | Berwick         | Détruits à la côte.                  |
|       | Fougueuz.       | <b>Departs</b> 6 16 Com.             |
|       | Intrépide       | Brêlê par les Anglais.               |
|       | Redoutable.     | Coulé par les Anglais.               |
| 48    | Cleopatra       | Prise par un vaisseau.               |
| •••   | Atalante        | Naufragée au Cap de Bonne-Espérance. |
|       | Didon           | Prise per une frégute.               |
| 40    | Ville-de-Milan  | — par un vaisseau.                   |
| •     | Libre           | - par deux frégates.                 |
|       | Volentaire      | — par surprise.                      |
| 32    | Pryché          | Orient change and man fatoute        |
| 26    | Cyane           | Prises chacune par une frégate.      |
| 18    | Torche )        | - charm per un veissen               |
|       | Faune           | — chacun par un vaisseau.            |
|       | Nalade          | — chaous par une frégale.            |
|       | . Action        | — course per use magain.             |
|       |                 |                                      |

## RECAPITULATION.

|                                                                        | Pris. | Ditrette<br>ou<br>nanfragis. | Incendide. | TOTAL              |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------|--------------------|
| ANGLAIS. Valsseaux                                                     | 1 2   |                              | :          | 2 5                |
| feriours  PRANÇAIS. Valescatt  Frégules  Bâtiments de rangs inferiours | 5 6   | 15<br>7<br>1                 |            | 99<br>19<br>7<br>5 |

## ANNÉE 1806.

Le contre-amiral Dordelin (Joseph) eut le commandement des 7 vaisseaux et des 2 frégates qui, cette année, composèrent la division de Brest. Cette division ne s'éloigna pas des côtes, car avec l'année qui venait de s'écouler, finit le rôle actif de la marine de la France. A partir de cette époque, on cessa de voir des masses considérables de vaisseaux sillonner les mers; à peine aperçut-on par-ci, par-là, quelques divisions qu'une impérieuse nécessité avait seule fait sortir des ports. Le système de la guerre maritime changea de fait; il n'y eut plus de batailles navales, plus de ces épouvantables mêlées dans lesquelles l'homme peut déployer tout le génie dont il a été doué par la nature. L'activité n'en fut cependant pas moins grande dans les ports; et si la division de Brest ne tint pas la mer, elle franchit le goulet et évolua fréquemment sur la rade.

Le capitaine de frégate Le Duc sortit de Lorient, à la fin du mois de mars, avec 3 frégates et un brig, pour aller poursuivre les navires anglais qui exploitaient seuls, comme par monopole, la pêche de la baleine au Spitzberg et sur les côtes de l'Islande. Ces bâtiments étaient:

| Cano | ns | •                      |  |  |   |  |           |           |
|------|----|------------------------|--|--|---|--|-----------|-----------|
|      | ſ  | Revanche<br>Guerrière. |  |  |   |  | capitaine | Le Duc.   |
| **   | ŧ  | Guerrière.             |  |  |   |  | ·_        | Hubert.   |
| 60   |    | Sirène                 |  |  |   |  |           | Lambert.  |
| 16   |    | Néarque                |  |  | • |  |           | Jourdain. |

Le commandant Le Duc n'avait pas doublé l'île de Groix, qu'il s'aperçut que le Néarque ne pourrait pas suivre les frégates; il fit signal au capitaine de ce brig de se conformer à ses instructions, et il continua sa route sans l'at-

tendre. Les frégates étaient à peine hors de vue, que le Néarque était capturé par la frégate anglaise de 48° Niobe. capitaine John Wenworth Loring. L'hiver fut long et trèsrigoureux cette année; les glaces arrêtèrent les frégates, et le commandant Le Duc alla s'établir en croisière aux Açores, en attendant que le passage fût libre. Le 21 mai, il était dans la mer du Nord, mais il tenta vainement d'atteindre le Spitzberg: les glaces et les mauvais temps l'empêchèrent de remonter au delà du 76° de lafitude. Le 12 juin, la Guerrière se sépara de ses compagnes dans un coup de vent. Après les avoir cherchées pendant plusieurs jours, le capitaine Hubert fit route pour Drontheim, en Norwége, où il avait l'espoir de les trouver; mais aucun pilote ne s'étant présenté lorsqu'il arriva en vue de terre, il prit le parti de se rendre aux îles Ferroë, situées entre les îles Britanniques et l'Islande.

Ce fut en juillet seulement que l'amirauté anglaise eut connaissance de la mission qui avait été donnée au commandant Le Duc; les frégates Blanche de 48°, Phosse de A4 et Thames de 40 recurent de suite l'ordre de se mettre à sa recherche. Le 18 juillet, la Blanche, capitaine Thomas Davie, rencontra la Guerrière. Celle-ci était dans de fort mauvaises conditions pour engager un combat; le rapport du chirurgien accusait ce jour-là 80 hommes atteints du scorbut : 36 étaient déjà morts de cette maladic. Cet affaiblissement de l'équipage de sa frégate détermina le capitaine Hubert à essayer de faire perdre ses traces. A minuit, la Blanche était par sa hanche sous le vent, courant comme lui au plus près tribord amures. Après un échange de quelques bordées, la Guerrière laissa arriver pour passer sur l'avant de son adversaire et prendre les amures à bâbord. La lutte ne pouvait être longue; on conçoit quel devait être l'encombrement à bord de la frégate française: son pavillon fut amené à 11; son mât de perroquet de fodgue avait été abattu.

La Guerrière avait 28 canons de 18,
8 — de 8
et 8 caronades de 36.
La Blanche portait 28 canons de 18,
4 — de 12
et 16 caronades de 32.

Les équipages de la Revanche et de la Sirène n'avaient pas été plus épargnés que celui de la Guerrière; ils comptaient aussi un très-grand nombre de malades. Le 13 juillet, ces deux frégates avaient mouillé à Patrix Fiord, sur la côte occidentale d'Islande, et après une relâche d'une semaine, le commandant Le Duc avait remis en mer pour entreprendre une nouvelle et pénible croisière. Ces 2 frégates ne rentrèrent en France qu'à la fin du mois de septembre. Cette campagne avait coûté aux Anglais 39 baleiniers ou navires du commerce.

Les 5 frégates et les 2 brigs ci-après, chargés de porter des troupes à la Martinique, appareillèrent de la rade de l'île d'Aix, le 24 septembre, avec une belle brise de N.-N.-E., sous le commandement du capitaine de vaisseau Soleil.

Le jour même de leur sortie, à 11<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> du soir, 7 voiles furent aperçues dans l'O.-N.-O.; les frégates françaises laissèrent arriver successivement jusqu'au S.-S.-O. et se rangèrent en ligne de front dans l'ordre indiqué plus haut. Elles furent suivies et, au jour, elles distinguèrent 6 vaisseaux anglais et un brig qui formaient la division du commodore sir S<sup>1</sup> Hood.

L'Insatigable tint le vent tribord amures et sut chassée par le Mass auquel elle se rendit à midi 30<sup>-8</sup>.

La Gloire, la Minerve et l'Armide continuèrent leur route. Vers 8° 30°, elles commencèrent à échanger des boulets avec le Monarch; une heure plus tard, le commandant Soleil signala l'angle obtus de retraite. Le vaisseau auglais canonna d'abord indistinctement la Gloire et la Minerue. puis, après avoir désemparé la première de sa vergue de grand hupier, il dirigea tout son feu sur l'autre. Depuis quelque temps le Centaux tirait en chasse. Ce vaisseau prit alors, entre la Gloire et l'Armide, le poste que le Monarch avait occupé de l'autre côté, et celui-ci ayant prosité de son arrivée pour se laisser culer asin de réparer quelques avaries légères, la Minerce dirigea ses coups sur le Centaun. Sensible à cette agression, ce dernier laissa les deux frégates qu'il avait canonnées jusque-là et se porta sur elle. Le répit accordé à l'Armide ne sut toutesois pas de longue durée; le Monance s'attacha à elle et la réduisit à amener son pavillon à midi 30". Le Centaux ne resta pas longtemps à cette place. Voyant que la Gloire s'éloignait promptement, le commodore Hood se mit à sa poursuite et abandonna la Minerre au Monarch et au Revenge qui finit par être en position de la combattre. A 2<sup>h</sup>, la frégate avais son petit mat de hune abattu sur l'avant, son beaupré coupé et, pour toutes voiles, il lui restait le grand hunier et la misaine; sa coque était transpercée de toutes parts; elle avait 15 canons hors de service. De semblables avaries n'avaient pas été reçues, on le comprend, sans que le personnel eut éprouvé de grandes pertes. Le pavillon de la Minerre sut amené. Le CENTAUR, suivi de près par le Mass,

atteignit la Gloire à 2<sup>b</sup> 30<sup>m</sup>: cette frégate amena son pavillon après vingt minutes de combat. Les vaisseaux anglais se ressentirent nécessairement de la résistance des frégates françaises. La mâture, le grément et la voilure du Gentaus étaient hachés. Le commodore Hood avait perdu un bras. L'arrière du Monarch présentait des brèches nombreuses. La Thétis et les 2 brigs qui avaient pris le plus près bâbord amures, ne furent pas poursuivis et arrivèrent à la Martinique le 21 octobre. En effectuant son retour en France, cette frégate s'empara, six semaines après, de la corvette anglaise de 16° Nedley.

La Gloire et la Minerve prirent rang dans la marine anglaise sous le nom d'Immortalité et d'Alceste.

A la fin de l'année 1805, les contre-amiraux Willaumez et de Leissegues avaient été nommés au commandement de deux des divisions de l'escadre de Brest. Toutefois, afin de ne pas éveiller l'attention des Anglais, ces deux divisions n'avaient été réellement constituées que lorsqu'elles avaient été sous voiles. Jusque-là, tous les vaisseaux ne formaient qu'une seule et même escadre; les capitaines eux-mêmes ignoraient sous les ordres de quel chef ils allaient entreprendre une campagne annoncée, mais non connue. Le 13 décembre (1), 11 vaisseaux, à frégates et une corvette étaient sortis de Brest sans être inquiétés, et le lendemain à 8<sup>th</sup> du soir, ils s'étaient formés en deux divisions. Sous le commandement du contre-amiral Willaumez se rangèrent les vaisseaux:

<sup>(1)</sup> Page 412.

Cette division devait se rendre au Cap de Bonne-Espérance; croiser ensuite à la hauteur de Sainte-Hélène sur le passage des convois de l'Inde, et aller renouveler son approvisionnement d'eau à la Martinique. Après s'être ravitaillée dans cette colonie, elle devait faire une croisière dans les Antilles et ravager les rades des colonies anglaises. Le contre-amiral Willaumez avait ordre de terminer sa campagne en détruisant les pêcheries de Terre-Neuve; et, si ses vivres le lui permettaient, de rentrer en France en passant par l'Islande, le Spitzberg et le Groënland. Dans tous les cas, il ne devait effectuer son retour que lorsqu'il ne lui serait plus possible de tenir la mer.

Le 23, à la hauteur de Madère, la division chassa un convoi sorti de Gibraltar sous l'escorte d'un vaisseau anglais et d'une frégate: la nuit le sauva : 2 navires seulement furent capturés. Le commandant en chef expédia la Volontaire porter leurs équipages à Sainte-Croix de Ténériffe, avec ordre de rallier devant le Cap de Bonne-Espérance. Après avoir rempli sa mission, le capitaine Bretel fit route pour le rendez-vous; il y chercha et attendit vainement sa division. Le besoin d'eau et l'état sanitaire de son équipage allaient lui faire prendre le parti d'entrer dans la baie de la Table, lorsque le 4 mars 1806, la Volontaire fut chassée par un vaisseau anglais et une frégate qui obligèrent son capitaine à chercher précipitamment un refuge dans cette rade; il ignorait que, depuis le mois de janvier, la colonie du Cap de Bonne-Espérance était au pouvoir des Anglais. La consiance du capitaine Bretel était d'autant plus grande, que le pavillon hollandais flottait sur tous les forts et à la poupe de 2 vaisseaux qui étaient au mouillage. Son erreur dura peu. La Volontaire avait à peine laissé tomber l'ancre et serré ses voiles, que le pavillon de la Grande-Bretagne remplaça partout celui des Provinces-Unies. Le capitaine Bretel ne tenta pas une résistance inutile; il remit sa frégate au contre-amiral sir Home Popham qui commandait la division anglaise.

Le vice-amiral sir John Duckworth qui stationnait devant Cadix, avant été informé qu'un convoi anglais avait été chassé par une division française, se dirigea sur les Canaries avec 6 vaisseaux et 2 frégates. Il allait retourner à son point de croisière lorsque, dans le courant du mois de décembre, il rencontra la frégate Arethusa qui avait été poursuivie quelques jours auparavant, ainsi qu'un convoi qu'elle conduisait à Gorée, par la division du contre-amiral Leissegues. Le vice-amiral Duckworth se mit à la recherche de cette division et, le 25, à toute vue de l'île de Palma, il eut connaissance de celle du contre-amiral Willaumez et la poursuivit. Trente-six heures après, ses vaisseaux étaient tellement distancés qu'il leva la chasse, et il fit route pour les Antilles. Le contre-amiral Willaumes apprit plus tard la prise du Cap de Bonne-Espérance. Cette nouvelle le décida à modifier ses instructions. Il resta en croisière devant l'île Sainte-Hélène, relâcha à San Salvador du Brésil et se dirigea de là sur Cavenne. Le 15 mai, il partagea ses vaisseaux en trois divisions; il mouilla devant Cayenne avec le Foudroyant, le Vétéran et la Valeureuse; envoya le Cassard et le Patriote croiser dans le Nord et prescrivit à l'Éole et à l'Impétueux de se tenir dans l'Est.

Dès que le gouvernement anglais avait appris la sortie des vaisseaux français, il avait mis à leur poursuite deux divisions qui avaient appareillé dans la seconde quinzaine du mois de janvier 1806. La première, commandée par le vice-amiral Warren, était composée des vaisseaux :

Le contre-amiral Strachan sortit, de son côté, avec les vaisseaux

Sir Borlase Warren se dirigea sur Madère et ensuite sur l'île de la Barbade, d'où il avait ordre de rentrer en Angleterre, après s'être concerté avec le contre-amiral Dacres et le contre-amiral Cochrane, auxquels il devait laisser 4 vaisseaux. Les instructions de sir Richard Strachan lui prescrivaient de se porter directement sur Sainte-Hélène et de là sur le Cap de Bonne-Espérance, pour renforcer l'expédition dirigée contre cette colonie. Ces deux divisions retournèrent en Angleterre sans avoir rencontré celles à la poursuite desquelles elles avaient été expédiées. Le contreamiral Strachan fut de nouveau envoyé à leur recherche, mais la composition de sa division avait été changée; le 19 mai, il appareilla de Plymouth avec les vaisseaux:

Après avoir croisé quelque temps devant Madère, sir Richard Strachan.fit route pour la Barbade où il mouilla le 8 août.

Le contre-amiral Willaumez avait donné à ses vaisseaux un rendez-vous d'où, réunis, ils devaient se porter sur la Barbade. Les mauvais temps qu'ils ne cessèrent d'éprouver pendant vingt jours empêchèrent leur jonction, et ils firent route isolément pour la Martinique. Le Vetéran arriva, le 15 juin, au Fort Royal, chassé par le vaisseau de 82° Non-THUMBERLAND. L'Écle et l'Impétueux, poursuivis par la

division du contre-amiral Cochrane, mouillèrent le 17. Le 21, ce furent le Foudroyant et la Valeureuse qui atteignirent cette rade. Enfin le 2h, le Cassard et le Patriote. suivis de près par 3 vaisseaux et 2 frégates, y entrèrent également. Tous avaient de graves avaries; les hauts de la Valeureuse étaient en si mauvais état, qu'on avait été forcé de laisser les canons des gaillards de cette frégate à Cayenne. La division française remit à la voile le 1er juillet. En passant devant Nièves, le Vétéran envoya plusieurs volées aux batteries de cette île sans s'arrêter. Le 3 au soir, tous les vaisseaux échangèrent des bordées avec celles de la Basse-Terre de Saint-Christophe, et ils se dirigèrent sur les îles Vierges. L'île Tortole avait été indiquée au commandant en chef comme point de réunion des navires de commerce anglais en partance pour l'Europe... Avant de quitter ces parages, il voulut profiter de l'occasion qui lui était offerte, pour causer un dommage considérable à l'ennemi. Mais un aviso envoyé en reconnaissance lui ayant appris le départ de ces navires, il fit route pour débouquer. Le 5 au jour, devant Saint-Thomas, 4 vaisseaux anglais et 3 frégates furent signalés à une douzaine de milles au vent: c'était la division du contreamiral Cochrane. Les deux divisions restèrent en vue toute la journée; le soir les Anglais disparurent dans le Sud.

Le contre-amiral Willaumez s'établit en croisière au Nord du nouveau canal de Bahama, avec l'espoir d'intercepter les convois qu'il avait vainement cherchés dans les îles. Le 27, dans l'après-midi, sa division poursuivit 8 navires : on sut par l'un d'eux, le seul qui put être atteint, qu'ils se rendaient à New-York. La chasse continua pendant deux jours et deux nuits, par une grande brise et un temps à grains; le troisième jour, le Vétéran et la Valeureuse n'étaient plus en vue. Après les avoir vainement attendus au premier rendez-vous assigné en cas de séparation, le commandant en chef se dirigea vers le Sud, avec l'intenrelâcher à Porto Rico. Mais il était dit qu'il verrait

tous ses projets échouer l'un après l'autre. Le 19 août, ses vaisseaux furent assaillis et dispersés par un fort coup de vent d'E.-S.-E.; presque tous firent des avaries majeures. Le Foudroyant démâta de tous ses mâts et perdit son gouvernail. Il élongeait la côte de l'île de Cuba, faisant route, avec des mâts et un gouvernail de fortune, pour la Havane dont il n'était plus qu'à 12 milles lorsque, le 15 septembre, il fut suivi et canonné par le vaisseau rasé anglais de 54° Anson, capitaine Charles Lydiard. Le Foudroyant tint le vent, et lui riposta de telle sorte que ce vaisseau s'éloigna après une courte canonnade. Le Foudroyant entra à la Havane. L'Impétueux, entièrement démâté et sans gouvernail, fut obligé de jeter une partie de son artillerie à la mer. Le 14 septembre, à 30 milles de l'entrée de la Chesapeak, vaste baie de l'état de Virginie des États-Unis d'Amérique, il fut chassé par les vaisseaux anglais de 82º Bellona et Belle Isle et par la frégate Melampus. Tous trois appartenaient à la division du contre-amiral Strachan. Cet officier général avait quitté la Barbade pour se mettre de nouveau à la recherche du contre-amiral Willaumez: mais ses vaisseaux avaient aussi été dispersés par le coup de vent du 19 août, et ce fut cette circonstance qui mit ceux qui viennent d'être mentionnés sur la route de l'Impétueux. Dans l'état où était son vaisseau, le capitaine Levever n'avait d'autre alternative que de le jeter à la côte : il l'échoua sur le cap Henry et hissa son pavillon en berne. Ce signal de détresse n'empêcha pas le capitaine Poyentz, de la frégate anglaise, de lui envoyer plusieurs bordées: l'Impétueux amena. Les canots anglais allèrent prendre son équipage, et le vaisseau fut ensuite livré aux flammes. Le capitaine Leveyer protesta contre cette violation du territoire neutre des États-Unis. Je ne sache pas qu'il ait été donné aucune suite à ses observations. Le Patriote et l'Éole entrèrent dans la Chesapeak, le premier, le 30 août, sans mât d'artimon ni mâts de hune et avec son beaupré craqué; l'autre, le 12 septembre, entièrement

démâté et sans gouvernail; ce vaisseau avait jeté en honterie des gaillards et une partie de ses boulets à la mer. La Valeureuse, brisée dans toutes ses parties, relâcha le 31 août à Marcushook, dans l'état de Jersey des États-Unis d'Amérique. Le Cassard fut plus heureux; il mouilla à Brest sans avoir, à beaucoup près, autant d'avaries que les sutres vaisseaux.

Voyons maintenant ce que devinrent tous ces vaisseaux épars.

Aussitôt après sa séparation, le prince Jérôme Bonaparte avait fait route pour le rendez-vous assigné sur le banc de la Grande Sole, situé à la hauteur et à 80 lienes environ à l'Ouest de l'ouvert de la Manche. Il rencentra sur sa route un convoi anglais parti de Québec sons l'escorte de la corvette Champion et lui enleva six navires. Le 25 août était la limite du temps à passer sur la Grande Sole. Arrivé le 23, le capitaine Jérôme Bonaparte ne jugea pas devoir s'y arrêter, et il se dirigea sur Belle Isle. Mais. chassé par une division ennemie qui croisait dans ces parages, il entra dans le petit port de Concarneau où jamais vaisseau n'avait flotté, et d'où le Vétéran ne nortit que le 20 avril 1809. En quittant la Havane, le Foudrepont se dirigea sur la Chesapeak pour rallier le Patriote et la frégate la Cybéle qui y était aussi en relâche. Ces bâtiments n'étant pas prêts à prendre la mer, le contre-amiral Willaumez fit route pour France, et son vaisseau mouilla à Brest le 27 février 1807. Le Patriote ne rentra en France au'au commencement du mois de janvier 1808. L'Est et la Valeureuse furent trouvés en trop mauvais état pour être réparés: on les vendit.

Telle fut la fin de cette désastreuse campagne pendant laquelle la division française avait eu presque constamment à lutter contre les éléments; elle avait capturé 17 navires.

Les 5 vaisseaux, les 2 frégates et la corvette qui étalent

sortis de Brest, le 13 décembre 1805, en même temps que la division du contre-amiral Willaumez, s'étaient rangés sous les ordres du contre-amiral de Leissegues et avaient fait route pour Santo Domingo; ils portaient des troupes, des armes et des munitions au général Ferrand qui tenait toujours dans cette place, la dernière que la France possédait dans l'île de Saint-Domingue. Cette division était composée des vaisseaux:

| Canor | DS.                         |      |      |     |  |           |                        |
|-------|-----------------------------|------|------|-----|--|-----------|------------------------|
| 124   | Impérial                    |      |      |     |  | capitaine | Bigot.                 |
|       | •                           |      |      |     |  | de Leisse | gues, contre-amiral.   |
| 91    | Alexandre.                  |      |      |     |  | capitaine | Garreau.               |
|       | Brave                       |      |      |     |  | `-        | Coudé.                 |
| 86    | Diomède                     |      |      |     |  |           | Henry (Jean-Baptiste). |
|       | Brave<br>Diomède<br>Jupiter |      |      |     |  |           | Laignel.               |
| Freg  | ales : Comète               | . Fe | llic | ilė |  |           | -                      |
| Corv  | ette : Diligen              | te.  |      |     |  |           |                        |

Le Jupiter démâta de son petit mât de hune pendant la nuit du 25 qui sut très manvaise; le Diomède et la Comète signalèrent une voie d'eau; le Brare et l'Alexandre se séparèrent. La division mouilla, le 22 janvier, à Santo Domingo et mit de suite à terre les troupes et les approvisionnements dont elle était chargée. Vaisseaux et frégates avaient besoin de grandes réparations. La Comète avait craqué sa grande vergue. La chute du petit mât de hune du Jupiter avait brisé la hune, et le mât de rechange de ce vaisseau avait été trouvé hors de service. L'Alexandre et le Brave arrivèrent le 29. Le premier avait successivement démâté de ses trois mâts de hune pendant la nuit du 25 décembre; la guibre de l'autre s'était déjointe, ainsi que ses portehaubaus; il faisait eau de toutes parts. La première de ces avaries était commune au Diomède. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de bâtiments ennemis dans ces parages. le contre-amiral de Leissegues ordonna d'entreprendre toutes les réparations indispensables. Grâce à l'activité que chacun déploya dans cette circonstance, elles furent à peu près terminées le 5 février, et les capitaines durent se tenir prêts à prendre la mer. Le lendemain, la Diligente qui se tenait au large en découverte, signala l'ennemi dans le

토로크 Cours du conne d'amareiller et flant 😹 📬 📥 telle namerium le ferentier les electronités et le commandant en chei signala le les couper. Je viens e ties the est especialmentes versente emait à met mes whereas have in thiche die lone eterment metter propent recession reales in Drum at in Domesia. Acres a termer e levre all mass e berner mat i amareller e arange e sonat te neure sous voies in neue, i avac monte se la terrer encondres d'une mete des unes pri, era lain center le a mie fon nomeniage surc terendali' de 1824 telli des blites filicients. A P. 500. e commandant en chef octonna de se incher en ligne de unit o bie l'Andriche et le configuer de Safte, a soit spullate to I.A.L. Les Français es traverent reners this 'will surem . Lemmirs . Enveru. Burnete. lugar. Dema es inguas a a minute se paparent e ere is a little. That minimes has not, in distrirulli parallement 7 ressente et 1 frecos servet e rent pour attenutre la tireme française. Ces incmence essens ceux du vice-unica. Dominaria qui, es e e reçuele, eran journer, vanement la division du unt re-ein rie Willeliner fann des partiges feis Constitue. er court has rouse four les Annales to à renombrair cale de une la companie de l'entergres, lecte frair distre à la Larrage en a Sault-Lurencon Cless a de Germer montlage of le arall appear out publicate valueses français avaient ese que se turureant rece se Nicci. Le vice-amiral Die a north even de blude renne sous valles, emmende les PROSERVA ATLAN N. STRIBBERLADO SUT DEPRE DE CORREamura. Commande avant son partition, et le brig Krisc's Lucien à quesques jours de sa le mortaine de la frégue Nationalissa ... avant totofirme la mouvelle de l'apparition de la ditissio française dans res parages; enfa, le 6 février. Il l'apercerati lu-meme sur la rade de Santo-Domingo. Il rangea ses vinsseaux sur heur minimes, dans l'ordre cidessous et gouverna sur la tere de la fivision française.

## COLONNE DE GAUCHE.

| Cano | Ds.                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80   | Canopus capitaine Francis Austen. sir Thomas Louis, contre-amiral.                   |
| A2   | ( Donegal capitaine Pulteney Malcolm.                                                |
|      | COLONNE DE DROITE.                                                                   |
|      | Superm capitaine Goodwin Keats.                                                      |
| RZ   | sir John Duckworth, vice-amiral. Northumberland: capitaine John Morrisson.           |
| •    | sir Alexander Cochrane, contre-amiral.  Spencer capitaine honorable Robert Stopford. |
| 72   | Agamemnon — sir Edward Berry.                                                        |
| Frèg | ates : Egyptienne, Agasta.                                                           |
| Rme  | · Kinc's France                                                                      |

La baie de Santo Domingo, située dans la partie orientale de l'île Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, a son ouverture au Sud. On atteint le mouillage à la bordée en venant de l'Est, car l'arc de cercle à très-grand rayon que décrit la côte, court à peu près au N.-O. jusqu'à la ville, pour prendre au delà la direction du S.-O. En gouvernant à ce dernier aire de vent, les vaisseaux français élongeaient donc, pour sortir de la baie, la rive occidentale opposée à celle que la division ennemie suivait pour y entrer. Bientôt, dans la crainte de voir ses vaisseaux de queue séparés par la division anglaise, le contre-amiral de Leissegues signala la route au S. 1/4 S.-E.; mais le Jupiter et le Brave, toujours un peu de l'arrière, et dans l'intérêt desquels ce signal avait été fait, n'imitant pas le mouvement que leurs capitaines avaient probablement l'intention d'exécuter par la contre-marche, les 3 vaisseaux de tête remirent le cap au S.-O. Pendant ce temps, la division ennemie approchait toujours; à 10<sup>h</sup> 10<sup>m</sup>, le contreamiral de Leissegues ordonna de commencer le seu. Surpris, en quelque sorte, par l'apparition de l'ennemi, puisque les vaisseaux de sa division n'avaient pas encore remis toutes choses à leur place, le commandant en chef avait pensé trouver de l'avantage à faire combattre sous voiles des vaisseaux dont les ponts étaient encore encombrés. Il avait appareillé; mais il vit bientôt combien peu il

devait compter sur les évolutions pour suppléer à la faiblesse numérique de sa division. Aussi, dès que le chef de file de sa ligne, qui quitta forcément son poste par suite d'une avarie, eût été porté au milieu de la division ennemie, laissa-t-il chacun manœuvrer comme il l'entendait, et la mêlée devint générale. Chaque capitaine s'occupa dès lors de son vaisseau, sans songer aucunement à prêter aide et assistance aux autres. Tous furent écrasés successivement; mais le commandant en chef préféra abandonner aux brisants de la côte la coque de son vaisseau fracassée par les boulets, plutôt que de la livrer à l'ennemi. Un des capitaines suivit son exemple. Les frégates seules échappèrent à ce désastre.

Au moment où l'Alexandre arrivait à l'intersection des routes suivies par les deux divisions, une avarie dans son gouvernail le fit venir subitement sur bâbord et passer entre le Northumberland et le Spencer. Placé bientôt entre les deux colonnes anglaises, l'Alexandre devint le point de mire de tous les vaisseaux et il ne tarda pas à perdre sa mâture entière. Le mouvement d'olossée de ce vaisseau suivi de la rupture complète de l'ordre de marche de l'ennemi. Le Superb, le Northumberland, et plus tard le Canopus, s'attachèrent à l'Impérial; le Spencer combattit l'Alexandre; le Donegal et l'Atlas se dirigèrent sur le Jupiter et le Brave. À 10<sup>th</sup> 30<sup>th</sup>, l'engagement était général.

L'Alexandre amena le premier son pavillon à 11 35.

Après avoir combattu pendant quelque temps le Brave par le travers de bâbord, le Donegal passa de l'autre bord, laissant à l'Atlas le soin de canonner ce vaisseau du côté du large. Criblé dans toutes ses parties, le Brave se rendit à 11° 45°. Le capitaine Coudé avait reçu plusieurs blessures. Le Brave ne put être maintenu à flot: il coula, le 12 février, à la Jamaïque.

Après la reddition de ce vaisseau, l'ATLAS et le DONEGAL dirigèrent leurs coups sur le Jupiter. Abordé involontairement par le dernier, le capitaine Laignel, qui venait d'être

blessé, ne crut pas devoir courir les chances d'un combat corps à corps, et il fit amener le pavillon.

Les batteries de l'Impérial furent mises promptement dans l'impossibilité de faire seu; les désastres n'étaient pas moins grands sur le pont : le grand mât et le mât d'artimon tombèrent sur bâbord, entrainant le petit mât de hune dans leur chute. L'ATLAS avait joint son feu à celui des trois vaisseaux qui combattaient déjà l'Impérial; d'autre part, le capitaine du Diemède était venu prêter à son amiral l'appui des canons de son vaisseau. Grièvement blessé à la tête, le capitaine Bigot quitta le pont à midi; le capitaine de frégate Caboureau qui le remplaca avait reçu quatre blessures; deux officiers avaient perdu la vie. cinq autres étaient blessés. Dans cette extrémité, et plutôt que de se rendre, le contre-amiral de Leissegues ordonna de jeter l'Impérial à la côte. Cet ordre sut exécuté à midi 15"; et ce vaisceau, dont le mât de misaine s'abattit immédiatement du côté de terre, se trouva échoué tribord au large. Le capitaine Henry, voulant partager jusqu'au dernier moment le sort de son amiral, imita sa manœuvre et échoua le Diomède auprès de l'Impérial. Cette détermination mit fin au combet; la division ennemie prit le large. Un quart d'heure après son échouage, le Diomède démâta de ses trois bas mâts. L'Agamennon et les frégates anglaises poursuivirent les frégates françaises ainsi que la corvette, mais ils ne purent les atteindre. Du côté des Anglais, le Northumberland avait perdu son grand mat; le Donegal, sa vergue de misaine; l'Atlas, son beaupré. Les avaries des autres vaisseaux étaient sans importance.

L'Impérial et le Diomède ne tardèrent pas à se défoncer sur les roches qui bordent la côte dans cette partie de l'île. On travailla de suite à débarquer les équipages; mais cette opération était très-difficile dans l'endroit où les vaisseaux étaient échoués, et l'état de la mer la contraria beaucoup. Cependant, grâce au concours du général Ferrand, l'Impérial était évacué le 8 au soir. Les vaisseaux anglais se rapprochèrent dans la soirée du lendemain, et envoyèrent plusieurs embarcations au Diomède. Le pavillon de ce vaisseau fut amené sans opposition, et le capitaine Henry, quelques officiers et matelots, en tout 51 hommes qui se trouvaient encore à bord, furent dirigés sur le Supera. L'Impérial et le Diomède furent ensuite livrés aux flammes.

La conduite du capitaine Henry lui méritait un meilleur sort; là ne s'arrêtèrent cependant pas ses tribulations. Lorsque, après la reddition du Diomède, il présenta son épée au capitaine Keats, cet officier supérieur la refusa. Le capitaine Henry ayant demandé l'explication de ce refus au commandant en chef, celui-ci répondit qu'il ne devait s'en prendre qu'à lui-même du procédé du capitaine Keats, vu qu'il avait jeté son vaisseau au plain après avoir amené son pavillon. Quelques explications suffirent pour justifier le capitaine français. Il fut prouvé que le pavillon du Diomède avait été abattu, mais non amené pendant le combat, et que la flamme avait flotté jusqu'à la chute du grand mât, laquelle n'avait eu lien qu'après l'échouage. Cependant le vice-amiral Duckworth n'avait pas attendu les explications du capitaine Henry pour formuler cette accusation. Le 7 février, il avait écrit au premier lord de l'amirauté : « C'est pour moi un de-« voir de dire à mon pays, et je tiens le fait de sir Edward « Berry, que le Diomède avait amené avant de se mettre à « la côte; et que si l'Agamemnon avait cessé de tirer sur « lui, c'est parce que son capitaine avait fait signe, avec « son chapeau, qu'il se rendait. Le capitaine Dunn assure « que la flamme et le pavillon avaient été amenés (1). »

<sup>&</sup>quot;In the information of sir Edward Berry, after she had struck and Agamemnon desisted from firing into her, from the captain taking off his hat and making every token of surrender, and captain Dunn assures me both ensign and pendant were down."

Brenton dit que, le 16 février, le vice-amiral Duckworth rectifia ce qu'il avait écrit. Cet auteur relate ainsi ce déplorable incident (1): « L'accusation portée par sir John Duckworth contre le capitaine Henry du Diomède, d'avoir jeté son vaisseau à la côte après s'être rendu, semble provenir d'un malentendu. Cette erreur fut expliquée d'une manière honorable, et à la satisfaction générale, par le viceamiral, dans une lettre écrite, le 16 février, de Port Royal. Il paraît que lorsque le capitaine Henry présenta son épée au capitaine Keats, ce dernier officier, d'après ce qui lui avait été rapporté par les capitaines sir Edward Berry et Dunn, la repoussa avec indignation. La sensation que ce refus fit éprouver au capitaine Henry fut pénible, et il demanda une explication au commandant en chef. Les renseignements recueillis auprès des officiers et de l'équipage du vaisseau établirent que le pavillon du Diomède avait été abattu par un boulet pendant le combat, mais que la slamme n'avait cessé de flotter qu'à la chute du grand mât; que le capitaine Henry avait défendu son vaisseau en homme d'honneur, et n'avait amené son pavillon qu'après son échouage. »

Tous les capitaines des vaisseaux français se plaignirent de la conduite des équipages; le commandement des offiiciers avait été méconnu plusieurs fois. Aucun rapport ne aisse entrevoir les motifs de cette insoumission.

<sup>(1)</sup> The imputation cast by sir John Duckworth on captain Henry of Diomède for having run his ship on shore after he had surrendered, appeared to have been founded in error, and was honourably and satisfactorily explained by the vice-admiral in a subsequent letter dated Port Royal, february 16. It appeared that, when captain Henry presented his sword to captain Keats, the latter officer, on the account of the reports of sir Edward Berry and captain Duna, indignantly refused it. This excited the keenest sensation in the breast of captain Henry who demanded an explanation from the commander in chief. Upon referring to his officers and ship's company, and from other concurring testimony, it was proved that the ensign was shot away, and that the pendant was flying until the main-mast fell, and consequently, that captain Henry had defended his ship as became a man of honour, and did not surrender until she was on shore.

— Br enton, The naval history of Great Britain.

Le vice-amiral Duckworth fit route pour la Jamaique avec ses prises, et le contre-amiral Cochrane retourna à sa station.

Le Jupiter prit le nom de Maida dans la marine anglaise.

Le gouvernement voulant utiliser les bâtiments qui étaient réunis sur la rade de Cadix depuis la bataille de Trafalgar, ordre fut donné au capitaine Lamare Lameillerie de se rendre à Cayenne avec les frégates l'Hortense, l'Hermione, la Thémis, le Rhin et les brigs le Furet, l'Argus et l'Observateur. Cette petite division mit à la voile le 26 février, à l'exception des deux derniers brigs dont la mauvaise marche pouvait compromettre les autres bâtiments, et qui restèrent au mouillage, avec injonction de profiter de la première circonstance favorable pour sortir et rallier à Cavenne. Quoique la marche du Furet fût assez bonne, la brise dont profitait le commandant de la division était trop fraîche pour qu'il pût suivre des frégates qui ne l'attendaient pas, et ce brig fut perdu de vue pendant la nuit. La frégate anglaise de 44º Hydra, capitaine George Mundy, qui avait eu connaissance de la sortie des bâtiments français et les avait suivis, atteignit le Furet et commença à lui envoyer des boulets vers 2h 45m-du matin. Le capitaine Demay riposta, moins dans l'espoir d'arrêter ce formidable adversaire, que pour attirer l'attention du commandant de la division; il n'y réussit pas. Il essaya alors de faire perdre ses traces; en ayant reconnu l'impossibilité, il présenta le travers à la frégate anglaise, lui tira sa bordée de huit coups de canon et sit amener le pavillon.

Les capitaines Taillard et Croizé des brigs de 16 l'Argus et l'Observateur n'attendirent pas longtemps la circonstance favorable dont le commandant Lamare Lameillerie leur

avait recommandé de profiter pour sortir de Gadix et faire route pour Gayenne (1). Cette circonstance se présenta le lendemain même du départ des frégates, c'est-à-dire le 27 février, car les bâtiments ennemis qui se tenaient en observation devant le port avaient suivi la division française. Le 3 mars, ils furent chassés par une corvette anglaise. L'Argus, dont la marche était moins mauvaise que celle de l'Observateur, eut bientôt laissé son compagnon de l'arrière. A 7<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du soir, celui-ci combattait le bâtiment ennemi et, après quelques bordées, il perdait son beaupré qui était cassé dans un abordage avec son adversaire. Loin de profiter de cet événement, la corvette s'éloigna, laissant au capitaine Croizé, comme trophée de cet engagement, un pavillon anglais probablement tombé à bord de l'Observateur par suite de la rupture de sa drisse. Le lendemain, le brig français fut chassé par la même corvette; l'Argus n'était plus en vue. Une canonnade à grande distance fut échangée entre les deux bâtiments, le matin, puis encore le soir. Ces deux engagements n'eurent aucun résultat, et n'empêchèrent pas l'Observateur de continuer sa route. Le capitaine Croizé ne put savoir le nom de la corvette qu'il avait combattue, mais il lui compta 26 canons.

Le 7, à neuf milles de Ténérisse, l'Observateur sut attaqué par un lougre anglais de 14 canons. La canonnade du brig français prouva à cet audacieux adversaire qu'il avait tenté une entreprise au-dessus de ses sorces, et il se retira après trois quarts d'heure. Le capitaine Croizé jeta l'ancre à Sainte-Croix, et y remplaça le beaupré qu'il avait perdu.

On a vu que le contre-amiral Linois était parti du Cap de Bonne-Espérance, le 10 décembre 1805, avec le vaisseau de 78° le Marengo, alors commandé par le capitaine Vrignaud, et la frégate de 45° la Belle-Poule. Cet officier

<sup>(1)</sup> Page 454.

général se dirigea vers le Nord et s'établit en croisière devant le pave d'Angola, sur la côte occidentale d'Afrique. dans l'espoir de s'y approvisionner aux dépens des cegriers, et de se procurer les vivres qu'il n'avait pu trouver au Cap. Il espérait ainsi ne pas être obligé de retourner a l'ile de France, où il ne pouvait qu'être à charge à la colonie. Le 17 décembre, il mouilla à l'île du Prince et, chazgeant de point de croisière, il se porta sur Sainte-Hélène. Vingt-cinq jours venaient de s'écouler sans que le Marense et la Belle-Poule eussent capturé un seul navire; il devenait indispensable de prendre une détermination, car le vaisseau et la frégate n'avaient plus que pour cinquante jours de vivres: le 15 février, le contre-amiral Linois fit route pour l'Europe. Le 13 mars, le vaisseau gouvernant sous toutes voiles avec une brise fraiche du O.-S.-O., de manière à laisser dans l'Est l'île Palma, dont on s'estimait à 240 lieues, plusieurs voiles furent aperçues dans l'Est; il était 3º du matin, et la lune qui se levait éclairait faiblement l'horizon. Le vaisseau et la frégate vinrent de deux quarts plus sur babord et bientôt après, de deux autres quarts, pour passer au vent de l'un de ces bàtiments qu'à ses dimensions on estimait être un vaisseau. Des signaux inconnus aux deux Français furent faits par cette division. La Belle-Poule reçut l'ordre de se placer en avant et de faire route quatre quarts largue; cette allure était présérable à celle du plus près pour des bâtiments aussi peu chargés que l'étaient le vaisseau et la frégate. A 51, un des bâtiments signales n'était plus qu'à un tiers de portée de canon. Le Marengo cargua ses basses voiles et l'attendit sous les huniers et les perroquets; peu de temps après il rétablit sa misaine. Bientôt, on put distinguer le pavillon de la Grande-Bretagne monter a la corne du trois-ponts Loxdox de 105°, capitame sh Harry Burrard Neale. Ce vaisseau et les autres bâtiments aperçus faisaient partie de la division de 7 vaisseaux, 2 fregates et une corvette du viceamiral sir John Borlase Warren. Arrive à la hauteur de la

hanche de tribord du Marengo, le London le héla. Le contre-amiral Linois qui avait aussi arboré son pavillon, fit répondre à cette interpellation par une bordée : elle fut le signal du combat. Une légère arrivée du Marengo mit promptement les deux vaisseaux par le travers l'un de l'autre: la division anglaise se distinguait alors parfaitement. Le Marengo et le London combattirent d'abord de si près, que le contre-amiral Linois ordonna au capitaine Vrignaud de tenter l'abordage. La barre fut mise toute à bâbord: mais le London apercut ce mouvement assez tôt pour arriver lui-même en grand, et éviter d'être abordé; le combat continua vergues à vergues. A 6<sup>h</sup>, au moment où le Murengo amurait sa grande voile pour quitter cette position qui donnait trop d'avantages à son adversaire, le contre-amiral Linois recut à la jambe droite une blessure grave qui le mit dans la nécessité de quitter le pont. Une demi-heure plus tard, le capitaine Vrignaud eut le bras droit emporté par un boulet et recut, en même temps, plusieurs blessures à la figure; il fut transporté au poste des chirurgiens. Le capitaine de frégate provisoire Chassériau (François) prit le commandement, et il parvint à s'éloigner du trois-ponts; tous deux cessèrent alors leur seu pour réparer le désastre de leur mâture. Les autres bâtiments de la division ennemie n'étaient plus qu'à petite distance; la frégate de 48° Amazon, capitaine William Parker, avait même dépassé le London, et se dirigeait sur la Belle-Poule, en gouvernant sous le vent du Marengo avec lequel elle échangea une volée, mais sans s'arrêter. Le vaisseau anglais sut bientôt en état de recommencer le combat, et il reprit sa position par la hanche de tribord du Marengo qui, à 9º 30m, avait en outre le Ramillies de 82º par la hanche de babord, le Repulse de même force, droit derrière et le Foudroyant de 80°, sur lequel le vice-amiral Warren avait son pavillon, aussi de l'arrière, à un tiers de portée de canon. La mâture du Marengo était criblée: plusieurs de ses canons étaient démontés; il avait un

grand nombre d'hommes hors de combat. A 9º 50°, son pavillon fut amené.

La Belle-Poule n'était pas restée spectatrice de la lutte des deux vaisseaux: elle avait canonné le London de l'avant, poste qui l'avait mise à l'abri des coups de ce trop vigoureux adversaire. A 71 15m, sa manœuvre avait été rendue indépendante : elle ne s'éloigna que lorsque les deux raisseaux cessèrent momentanément de combattre. A 81 30m. l'Anazon fut en position d'engager le combat avec la frégate française, par le travers et sous le vent de laquelle elle se plaça. Le capitaine Bruillac. laissan: alors arriver, passa derrière elle et lui envova une volée en poupe Mais tandis qu'il revenait au vent, le capitaine anglais arriva à son tour et lui tira une bordée d'écharpe par l'avant. Ces deux bordées furent destructives; l'A-MAZON eut sa grande vergue coupée et son mât de perroquet de fougue abattu; la Belle-Poule perdit son guv. sa corne et son mat de perroquet desougue. L'explosion d'un des canons des gaillards de la frégate française, en brisant la roue du gouvernail, vint encore augmenter le désordre occasionné sur cette partie du pont par la chute de la mâture. Un nouvel adversaire arrivait cependant en aide à la frégate que la Belle-Poule combattait : c'était le vaisseau Ramillies qui, après avoir contribué à faire amener le Marengo, venait encore rendre ici la lutte impossible. A 10<sup>k</sup> 30<sup>m</sup>, le pavillon de la Belle-Poule fut amené.

Le London resta trois jours à réparer ses avaries, les mâts de hune calés et les basses vergues amenées. La division anglaise se rendit alors aux îles du cap Vert qu'elle quitta après avoir renouvelé son eau. Le Marengo démâta de tous ses mâts pendant la traversée; il fut pris à la remorque, et entra dans un port anglais le 14 mai. A part quelques jours passés sur la rade de la Praya, il y avait plus de six mois que ce vaisseau tenait la mer. La ration, réduite chaque jour, n'était plus que de 0.306 de pain au moment de l'arrivée.

Le 23 mars, le brig de 14° le Lutin, capitaine Croquet. Deshauteurs, se rendant à la Martinique dont il n'était pas à plus d'une soixantaine de milles, fut chassé par la frégate anglaise Carysport. La marche des deux bâtiments paraissait être la même, et le Lutin eût probablement réussi à échapper à l'ennemi, si la rupture de sa vergue de grand hunier ne fût venue ralentir sa course. Un brig anglais apercu de l'avant, l'obligea aussi à changer d'amures. Vers 7<sup>b</sup> du soir, il était canonné par ces deux bâtiments; mais lorsqu'une nouvelle vergue de hune eût été mise en place, le Lutin réussit à s'éloigner; le brig ennemi fut laissé fort loin de l'arrière, et la frégate ne tarda pas à être réduite à l'emploi de ses seuls canons de chasse. La nuit fut trop belle pour que le capitaine Deshauteurs pût recourir aux fausses routes pour faire perdre sa piste. Il était cependant parvenu à se mettre hors de la portée des boulets de la frégate, et il eût fini par la fatiguer de le poursuivre, lorsque des signaux faits par elle, à 6º du matin, le firent chasser par le vaisseau de 72º Agamemnon, capitaine Jonas Rose, qui l'atteignit. Le Lutin riposta par une volée entière aux quelques coups de canon qui lui furent tirés, et son pavillon fut amené.

Six embarcations, expédiées par la frégate anglaise de 40° Pallas, capitaine lord Cochrane, entrèrent pendant la nuit du 4 avril dans la Gironde et, à 3° du matin, abordèrent le brig de 14° la Tapageuse, capitaine Barrère, qui était à l'ancre sur la rade de Verdon. Surpris par cette attaque, l'équipage français ne put, pour ainsi dire, opposer aucune résistance : ce brig fut enlevé. Le capitaine Lemaresquier, du brig de 12° le Teazer, mouillé plus haut, n'eut connaissance de ce coup de main qu'en voyant son compagnon mettre sous voiles. Il appareilla de suite et le canonna, mais ne put l'empêcher de sortir, car deux frégates anglaises se tenaient à l'entrée du fleuve, et le jusant qui

commençait ne lui eût pas permis de remonter. La batterie de Graves ne tira pas un coup de canon. Les Anglais ne perdirent pas un seul homme dans cette audacieuse expédition: trois seulement furent blessés.

Le lieutenant de vaisseau Barrère était en service à Royan pendant que le brig qu'il commandait était enlevé. Dès qu'il apprit cet événement, il revint à Verdon; mais lorsqu'il y arriva, la Tapageuse était déjà sous voiles et il ne put que se rendre à bord du Teazer pour joindre ses vœux aux efforts du capitaine de ce brig.

Dans la matinée du 5 avril, la gabare de 20° la Garonne, capitaine Lacheurié et le brig de 16° la Malicieuse, capitaine Boissey, furent chassés par la frégate anglaise Pallas, à quelques lieues de l'embouchure de la Gironde. Certains d'être atteints avant de pouvoir entrer dans le fleuve, les deux capitaines jetèrent leurs navires à la côte où ils furent démolis par la mer.

Le capitaine de frégate Chaunay Duclos, commandant la corvette de 22° la Bergère et la flottille d'Italie, reçut l'ordre d'appareiller de Civita-Vecchia pour aller attaquer la frégate napolitaine Minerva qui était à l'ancre devant Gaëte. Il devait être secondé par les brigs l'Abeille de 18, capitaine Eydoux, le Janus et la Ligurienne de 12, capitaines Taillade et Tombarel, l'aviso la Victoire, le côtre la Gauloise, la felouque la Jalouse, les tartanes la Provençule et la Gentille; ces cinq derniers bâtiments portaient chacun un canon. Le 17 avril, la flottille faisant route au Sud avec une jolie brise de O.-N.-O., aperçut un l'âtiment dans le N.-O.: c'était la frégate anglaise de 44° Sirius, capitaine William Prowse; elle fut bientôt en position de combattre. A 6<sup>th</sup> 30<sup>th</sup> du matin, signal fut fait aux bâtiments français de serrer le vent bâbord amures;

cette manœuvre leur permit d'échanger une bordée avec la frégate anglaise; la mer était cependant trop grosse pour que les avisos pussent saire jouer leur canon. Dès que le capitaine Eydoux se trouva dans les eaux de la Sirius, il fit virer l'Abeille et prit poste par la hanche du vent; son feu incommoda assez cette frégate pour décider son capitaine à ne s'occuper que de ce brig; cependant après lui avoir envoyé plusieurs bordées, il s'adressa à la Bergère. La corvette ne put soutenir la lutte pendant longtemps; mise hors d'état de manœuvrer, elle amena son pavillon à 8º 30-. L'embouchure du Tibre restait à 12 milles dans le N.-E. La gravité des avaries de la frégate anglaise ne lui permit pas de poursuivre la flottille française. La Jalouse, la Provençale, la Gentille, la Victoire et l'Abeille rentrèrent le lendemain à Civita-Vecchia; le Janus, la Liqurienne et la Gauloise mouillèrent au cap d'Ance.

La conduite des capitaines de la petite division française fut examinée par un conseil de guerre. Il fut constaté que le lieutenant de vaisseau Eydoux avait employé tous les moyens en son pouvoir pour attaquer l'ennemi; que l'enseigne de vaisseau auxiliaire Taillade avait usé, pour combattre, de tous les moyens que les mauvaises qualités de son bâtiment lui permettaient d'employer; que l'enseigne de vaisseau Tombarel n'avait pas tiré tout l'avantage possible de sa position. Les deux premiers furent acquittés honorablement; le dernier fut condamné à être déchu de tout commandement pendant trois ans.

Le capitaine Bourayne, qui avait été envoyé dans l'Inde au commencement de l'année avec la frégate de 40° la Canonnière, n'ayant pas trouvé le contre-amiral Linois à l'île de France, s'était mis à la recherche de cet officier général. Le 20 avril, en vue de la pointe de Natal, sur la côte orientale d'Afrique, un couvoi de 11 vaisseaux de la Compagnie, sous l'escorte du vaisseau anglais de 82°

Transpire Crimine John Lemme. 4: Or Filmenton the filt, for appears made it N-L Le premier se floracie se se diriges sur a iversae qui ir vent arriere. A irine enc frache de Le Lives bett heures de doursnite, le combie STAIL LEVELL HENTIALIE. IL COMMINGE HILL SHITTERS SE DADO'L . H. VARRERAL ANGRES REVAIL IAC & BESTE BERNEVEL 144 ORDI ADVERADE EL L'OUVERNI DES EL DESSES L'ES È Laure, et le commoencement à fet à petite distant Man e capitaine Louisvile avan dis es dispositions event de leure de mouvement, tandis que, presse de l'anival. it capitaine of Themendors eval infer sens desuner de voires, seine meme remper ses bonnemes. Le visser anguir comu naturelement une iora bande en rendit le ur de ses canons difficile; il falmi canons st "amager prosecure voices. Tour cera accasionna a hand une certaine confusior qui permu e la Concenier de mittalier sol agversare avec in avanuar margie. A 5' 15", is vergue du petit numer du Tremendes and coupes. Et son grement hacht pendan de toutes mars: but mid de missine membera de s'rhatte. Le cruitaire Caporl vei sur valencal compromis, et renençant à l'annatage do un compatibore a bore nevan in procurer, il laime arriver pour passer derriers in Cononners in capitains bourayne previi son intentior et la paraiya en antena le vent Cette moffee avait et outre l'avantage de plante a 'regute en travers sur l'avant un vaissean, pendent qu'il lanan son evolution. Aussi, le capitaine anglais se gardiand i anner et let eerra-t-lie vent an mene bord one la l'estate qui se induva ainsi de l'avant a fuit La distance im suitabalt des queux decuments augments incentiments et. a D' 85". Ils cesserent de se canonner. Les avaries de la fregule evalent peu d'importance : le capitaine Bouragne ctuit lucset. Ut oce vaisseaux of its Comparine navel aver un moment le dessein de rempiacer le Trememous; il ma-DESTIN, en affet, pour se ratinfocher de la Commune. Balle n'était pas son intentior : il mit en travers à grande

distance, décharges sa batterie et s'éloigns. Le lendemain, il n'y avait plus un seul bâtiment anglais en vue.

Le capitaine Bourayne ignorait la prise de la colonie hollandaise du Cap de Bonne-Espérance par les Anglais; ce fut donc sans défiance que, le 29 de ce mois, il mouilla sur la rade de False Bay. Le pavillon hollandais flottait sur les batteries et sur les édifices publics. Le capitaine de la Canonnière, retenu dans sa chambre par sa blessure, expédia un canot à terre avec l'enseigne de vaisseau Larouvraye; cette embarcation ne revint pas. Dès qu'elle eut accosté la terre, le pavillon anglais remplaça partout celui de la Hollande, et les batteries firent feu sur la frégate française; celle-ci eut la chance de pouvoir sortir de la baie sans avoir été atteinte par les projectiles anglais. Le capitaine Bourayne se rendit à la Réunion, d'eù il fit route pour les Philippines: il mouilla à Manille le 30 septembre.

Le 3 mai, un brig anglais de 14 canons et un cutter qui en portait 10, furent pris de calme à environ cinq milles de la pointe du Roc. L'enseigne de vaisseau Fougeray (Thomas), qui commandait la flottille à Granville, sortit à 5<sup>k</sup> du soir avec 3 canonnières, un dogre, 2 péniches, et se dirigea sur ces bâtiments. Une heure après, cette petite division était en position d'envoyer des boulets aux Anglais qui, profitant d'une légère fraîcheur de N.-E., s'éloignaient vent arrière sous toutes voiles. Mais les canonnières les gagnèrent de vîtesse, et une vive canonnade s'engagea entre elles et les bâtiments ennemis. Tout présageait le succès de l'entreprise lorsque, à 7<sup>k</sup>, la brise en fraîchissant, permit à ceux-ci de se soustraire au sort qu'ils n'eussent pu éviter. La flottille rentra à Granville.

Le 25 avril, le vice-amiral Thornborough qui commandait la division auglaise devant Rochefort, détachs le ca-

pitaine lord Cochrane, de la frégate Pallas, pour observe la rade de l'île d'Aix, avec la frégate Inis et la corvette HASARD. Dès que l'intention de l'ennemi fut connue, le capitaine Collet, de la frégate de \$6° la Minerce, appareilla avec 3 brigs, et se dirigea sur les bâtiments anglais. Ceux-ci prirent le large après avoir échangé quelques bordées à grande distance.

Le 12 mai, la Pallas, accompagnée cette fois de la frégate Indefatigable et de la corvette King's Fisher, entra de nouveau dans la baie. Le contre-amiral Allemand qui commandait la division française, fit appareiller 2 frégates et 3 brigs. Lord Cochrane se retira encore, après un échange de quelques boulets avec les frégates françaises et les batteries de l'île d'Aix.

Le 14 au matin, la Pallas se montra une troisième fois à l'ouvert de la baie: la brise était fraiche du S.-O. Le capitaine Collet reçut l'ordre de lui donner la chasse avec la frégate la Minerve, les brigs le Lynx, le Sylphe et le Palinure, tandis que les frégates l'Armide et l'Infatigable se tenaient prêtes à mettre sous voiles. A 11h, la Pallas ouvrit son feu sur la Minerve qui riposta de suite et, à partir de ce moment, la canonnade ne fut interrompue que par les virements de bord des deux frégates. A 16, la Minerce qui était parvenue à gagner le vent, aborda la Pallas par le travers. Mais le sillage des deux frégates était trop grand pour qu'elles pussent rester accrochées, et la Gloire, l'Armide et l'Infatigable ayant reçu l'ordre d'appareiller, la Pallas s'éloigna, remorquée par le King's Fisher. La frégate anglaise avait perdu son petit mât de hune, son mât de perroquet de fougue et sa vergue de misaine. Malheurensement dans l'abordage, les amarres de l'ancre de tribord de la Minerce avaient été coupées, et cette ancre, en tombant au fond, arrêta la frégate et la fit venir le bout au vent. La difficulté qu'on éprouva à couper un câble qui filait avec vitesse, occasionna un retard qui ne permit pas au capitaine Collet d'engager un nouveau combat : lorsqu'on fut parvenu à

le couper, la Pallas était trop éloignée pour que la frégate française pût espérer la rejoindre. La *Mineres* avait d'ailleurs perdu sa vergue de misaine et celle du perroquet de fougue, ainsi que son bout-dehors de foc. Elle retourna au mouillage.

Le capitaine Thevenard (Vincent), du brig de 16° le Diligent, que nous avons vu relacher le jour même de sa sortie avec la division du capitaine de vaisseau L'hermitte (1), reprit la mer quelques jours après pour la rejoindre. Il la chercha vainement à Cayenne et aux Antilles et, après une relache à la Guadeloupe pour faire quelques réparations indispensables, il alla s'établir en croisière au vent des îles. Le 25 mai dans l'après-midi, il aperçut deux navires dans le N.-O. du canal de Porto Rico, et prit le plus près bâbord amures, de manière à élonger la côte occidentale de cette île. Les navires étrangers imitèrent cette manœuvre. Le 27, on n'en voyait plus qu'un, et il se rapprocha assez, pour faire supposer que c'était la frégate anglaise Magicienne dont le capitaine Thevenard connaissait la présence dans ces parages. L'équipage était harassé de satigue car, outre la nécessité dans laquelle le Diligent s'était trouvé de manœuvrer sans cesse pour profiter des variations de brise qu'il avait éprouvées sous la terre, il avait les avirons sur les bras depuis trente heures. Le bâtiment étranger, placé plus au large, et moins exposé à ces changements dans la force et dans la direction du vent, se rapprocha assez pour nécessiter les apprêts du combat pendant la nuit. Cette chasse de soixante heures avait aussi agi sur le moral de l'équipage du brig français, on peut du moins le supposer, car le commandement du capitaine Thevenard resta sans exécution lorsque, dans l'intention d'envoyer une bordée d'écharpe à son adversaire, qui était alors un peu sous le vent, il ordonna une manœuvre pour

<sup>(1)</sup> Page 434.

arriver en grand. Ses instances furent impuissantes, ainsi que celles des officiers de l'état-major: il ne put obtenir que les hommes se portassent à leurs postes. Aussi, lorqu'à 2<sup>h</sup>, la prétendue Magicienne qui était tout simplement la corvette de 18° Renard, capitaine Jeremiah Coglan, héla de se rendre, le pavillon du Diligent fut amené, sans qu'une seule amorce eût été tirée d'une part ni de l'autre.

Le capitaine Thevenard avait réuni les officiers du Disgent en conseil dans la journée du 27, et avait émis l'opinion qu'il fallait se porter à la rencontre du bâtiment inconnu. La majorité avait été d'opinion contraire; elle avait déclaré qu'il semblait préférable de continuer à serrer le vent, et de laisser les événements suivre leur cours.

Le lieutenant de vaisseau Thevenard, jugé pour le fait de la prise du brig qu'il commandait, fut acquitté à l'unanimité. Toutefois, le conseil de guerre trouva qu'il n'avait pas déployé toute l'énergie nécessaire pour empêcher le découragement et l'entier abandon de son équipage; et il le censura pour l'erreur trop prolongée qui lui avait fait prendre une corvette pour une frégate.

Après avoir croisé pendant quinze jours sur les côtes du Sleswig et du Holstein, les capitaines Saulces de Freycinet (Louis) et Saint-Cricq, des brigs de 16° le Phaēton et le Voltigeur, firent route pour Saint-Domingue. Le 24 mars, dans le S.-E. de l'île de Porto Rico, ils chassèrent le brig anglais de 18° Reindeen, capitaine John Fysse, avec lequel le Voltigeur put échanger quelques bordées. La nuit mit sin à cette escarmouche.

Deux mois plus tard, le 26 mai, les deux brigs se rendant à Guraçao, furent chassés par la frégate anglaise de 44° Pique, capitaine Hogson Ross, qui commença à les canonner à 2<sup>h</sup> de l'après-midi. Vingt minutes plus tard, la Pique abordait le *Phaëton* par bâbord, et lançant un détachement à son bord, elle se mit à la poursuite du Veltigeur.

La petite troupe destinée à enlever le *Phaëton* fut reçue par un feu de mousqueterie si bien nourri, que les deux tiers des assaillants furent bientôt hors de combat. Le capitaine Ross qui apprécia la gravité de la situation, expédia un renfort au moyen duquel l'ennemi réussit à se rendre maître du *Phaëton*. Le capitaine Freycinet avait une jambe cassée et un bras emporté.

La frégate parvint à atteindre le Voltigeur; le capitaine Saint-Cricq amena son pavillon sans opposer la moindre résistance (1).

Le Phaëton et le Voltigeur prirent les noms de Mignonne et de Muserre dans la marine anglaise.

Une nouvelle frégate, la Pièmontaise de 46 canons, capitaine Épron (Jacques), avait été envoyée renforcer la division de l'Inde. Arrivée à l'île de France après le départ du contre-amiral Linois, elle fut établie en croisière dans le Nord de l'île. Le 21 juin au jour, le capitaine Épron chassa un bâtiment qui parut dans l'E.-N.-E.; la brise était trèsfraiche de l'E.-S.-E. Vers midi, la Pièmontaise attaquait par tribord le vaisseau anglais de la Compagnie des Indes WARREN HASTINGS de 44 canons, capitaine Thomas Larkins, et après une lutte opiniatre, elle l'obligeait à amener son pavillon. Pendant que le capitaine Épron faisait mettre les canots à la mer pour amariner sa prise, le vaisseau laissa arriver tout plat et, malgré la célérité qu'on mit à bord de la frégate française à imiter cette manœuvre, il aborda la Piémontgise dans les haubans de misaine. Voyant dans cette manœuvre du capitaine Larkins un acte de déloyauté avant pour but, soit de profiter de l'opération que faisait la frégate pour se soustraire par la fuite aux conséquences naturelles du combat, soit d'occa-

t Je n'ai pu me procurer les rapports des capitaines du Phacton et du Voltigeur. Je donne ce combat d'après M. W. James.

sionner par un abordage des dégâts que les canons anglais n'avaient pu faire, l'équipage français sauta de suite à bord du Warren Hastings, et se rendit maître de ce vaisseau sans éprouver beaucoup de résistance. Démâté de son beaupré et de son mât de misaine à la suite de cet abordage, et réduit à son seul grand mât, car il avait perdu son mât d'artimon pendant le combat, le vaisseau de la Compagnie fut pris à la remorque par la frégate et conduit à l'île de France. Le Warren Hastings venait de Chine et avait un chargement de grande valeur. La seule avarie de la Piémontaise consistait dans la perte du grand mât de hune.

La Piemontaise avait 28 canons de 18,

h — de 8

et 14 caronades de 36.

Le Warren Hastings — 26 canons de 18,

h — de 12

et 14 caronades de 18.

D'après M. W. James (1), 4 canons et 4 caronades de 18 auraient été mis à fond de cale par suite de nécessités commerciales. Puis, après avoir ainsi dit que l'artillerie de ce vaisseau de la Compagnie, réduite à 36 canons, était plus faible que celle de la Piémontaise, l'historien de la marine de la Grande-Bretagne s'attache à démontrer qu'il n'y a aucun parallèle à établir entre un navire de commerce. qui n'est qu'accidentellement bâtiment de guerre, et une frégate : je suis entièrement de cet avis. Il est à regretter que les historiens anglais, et M. James en particulier. ne professent pas toujours cette doctrine et que, disposés à diminuer l'importance de la lutte, alors qu'il s'agit d'un bâtiment de la Compagnie des Indes anglaises, ces messieurs croient devoir se placer à un point de vue différent. lorsqu'il est question d'un navire mixte portant le pavillon de la France.

<sup>(1)</sup> The naval history of Great Britain.

Ce combat souleva de violentes récriminations en Angleterre; la conduite des Français y fut jugée avec la plus grande sévérité. On a écrit que ce fut la Piémontaise qui aborda le Warren Hastings, et que le détachement qui sauta à bord du vaisseau de la Compagnie y commit toutes sortes d'atrocités. Je n'essayerai pas de réfuter des assertions qui sont trop acerbes pour n'être pas exagérées; je dirai seulement que la version anglaise n'est pas d'accord. en ce qui concerne l'abordage, avec le rapport du capitaine français; et la Piémontaise se trouvant sous le vent, il v a de grandes probabilités pour que celui-ci soit véritable. On est d'autant plus fondé à admettre l'exactitude de ce rapport, que l'abordage eut lieu pendant que la Pièmontaise, alors en panne, mettait ses embarcations à la mer. Cette mise en scène, indispensable pour rendre la version anglaise plausible, ainsi modifiée, et l'abordage du Warren Hastings par la Piémontaise étant remplacé par l'abordage de la frégate par le vaisseau de la Compagnie, dans les circonstances qui ont été indiquées, la férocité, des assaillants disparaît pour faire place à un désir assez naturel de punir ce que les vainqueurs considèrent comme un manque de loyauté et un abus de consiance. J'admets même que, dans de pareilles conditions, quelques hommes ne se soient pas strictement conformés aux lois de l'humanité; mais la confirmation de cette hypothèse, toute gratuite de ma part, ne serait pas une raison suffisante pour traiter l'équipage et surtout un des officiers de la Piémontaise, ainsi que l'a fait l'historien anglais. Quand on rapporte des faits aussi graves que ceux qui sont formulés dans l'ouvrage de cet auteur, il vaut mieux se tenir dans une sage et prudente réserve, que d'attribuer, sans contrôle, sans enquête, à une petite vengeance, des actes qui ne se reproduisent malheureusement que trop souvent à la guerre.

Encouragé par la réussite de l'expédition du capitaine Cochrane dans la Gironde, le commandant de la croisière anglaise devant Rochesort, commodore sir Samuel Hood, résolut d'en tenter une semblable contre les brigs le Teaser de 14 canons, capitaine Lemaresquier, et le Cèsar de 16, capitaine Fourré, qui étaient au mouillage de Verdon dans ce sleuve. Le 14 juillet à l'entrée de la nuit, 12 embarcations, appartenant à tous les bâtiments de la croisière, débordèrent de la frégate Indefatigable, et entrèrent dans la Gironde. Il était 1° 30° du matin, lorsque les deux brigs se virent tout à coup entourés par les embarcations anglaises; le Cèsar, mouillé plus au large, su attaqué le premier : les Anglais étaient à bord avant qu'il eût tiré un seul coup de suil. La résistance se ressentit de cette surprise : le brig sut enlevé.

Le feu de la mousqueterie du Teaser ayant éloigné quelques canots qui, par mégarde probablement, s'étaient approchés de ce brig, le capitaine Lemaresquier pensa que son voisin et ami avait en le même bonheur; et n'entendant plus de détonations ni de cliquetis d'armes, il ne lui vint pas à l'idée que les Anglais s'en étaient peut-être rendus maîtres. Sa surprise fut grande quand les premières lueurs du jour lui permirent d'apercevoir le César descendant le fleuve sous toutes voiles; il coupa de suite les câbles, et se mit à sa poursuite en le canonnant; les leatteries de terre tirèrent aussi, mais la distance était trop grande pour que leurs coups pussent avoir quelque efficacité. A 6th, le César était hors d'atteinte et le Teazer retournait au mouillage. Le capitaine du Cisar avait perdu la vie et le capitaine Lemaresquier avait reçu une blessure. Cette expédition coûta aux Anglais plus cher que celle qu'ils avaient faite précédemment. Si le chiffre de 12 embarcations avoué par eux est exact, il ne s'en sauva pas une seule : toutes furent trouvées à la côte, et 21 hommes furent faits prisonniers.

Les quatre frégates que nous avons vues sortir de Cadix. à la fin du mois de février (1), sous le commandement du capitaine de vaisseau Lamare Lameillerie, avaient déposé des troupes et des munitions au Sénégal, et s'étaient ensuite dirigées sur Cayenne. Après une croisière au vent des Antilles et à la hauteur des Bermudes, elles étaient allées aux Acores d'où elles firent route pour France, sans que d'ailleurs leur longue croisière eût eu une grande efficacité. Le 27 juillet au soir, à l'atterrage sur l'île d'Aix avec une jolie brise de O.-S.-O., ces frégates furent chassées par la division de 6 vaisseaux du commodore anglais Goodwin Keats. La mauvaise marche du Rhin, qui obligeait les autres à diminuer leur sillage, permit au vaisseau de 82° Mass, capitaine Dudley Oliver, de les approcher. A 6º du matin, le capitaine Lamare Lameillerie laissa le capitaine du Rhin libre de sa manœuvre pour la sûreté de son bâtiment et signala de tenir le vent, les amures à tribord. Le capitaine Chesneau imita ce mouvement et, dans l'espoir d'obtenir une amélioration de marche, il jeta à la mer les ancres et la batterie des gaillards, c'est-à-dire, 18 canons ou caronades, car, on doit se le rappeler, le Rhin était une frégate de 46 canons. Mais, quoi qu'il fit, ses compagnes s'éloignaient, tandis que la distance qui le séparait de l'ennemi diminuait d'une manière sensible. Le capitaine Chesneau n'obtenant aucun avantage sous cette nouvelle allure, fit amener le pavillon aux premiers coups de canon qui lui furent tirés par le Mars.

Le conseil de guerre devant lequel le capitaine Chesneau fut traduit, déclara la conduite de cet officier supérieur irréprochable, et le déchargea d'accusation.

La division du commandant L'hermitte (Jean) que nous avons laissée en croisière au vent des Antilles reçut, le

<sup>1.</sup> Page 454.

18 août, dans le Nord de Saint-Domingue, un coup de vent qui sépara le Régulus des deux frégates qui l'accompagnaient (1). Le scorbut régnait alors à bord de ce vaisseau avec une intensité telle que, dans les premiers jours du mois de septembre, le commandant L'hermitte se décida à retourner en France. Le Régulus fut; chassé, à l'atterrage, par à vaisseaux anglais qui ne purent l'empêcher d'entrer à Brest, où il mouilla le 2 octobre. La croisière de cette division avait coûté 50 navires à l'Angleterre. La frégate la Cybèle, démâtée de son mât d'artimon et de son grand mât de hune, était entrée dans la Chesapeak.

La frégate de 44° le Président, capitaine Gallier Labrosse. avait pu conserver sa mâture pendant le coup de vent du 18 août, mais elle avait eu son arrière désoncé et. à désaut d'instructions écrites, lesquelles avaient été emportées par la mer, le capitaine Labrosse fit route pour l'Europe. Le 27 septembre, à 45 milles de la côte du Morbihan, la frégate le Président fut chassée par la division anglaise du contre-amiral Louis; le lendemain matin, elle était entourée par 5 vaisseaux, une frégate et une corvette. Cette dernière, qui était la DISPATCH de 18 canons, capitaine Edwards Hawkins, l'approcha de très-près et lui envoya plusieurs bordées qui lui occasionnèrent assez d'avaries pour ralentir sa marche, et permettre au vaisseau de 82° Canopus, sur lequel le contre-amiral Louis avait son pavillon, de joindre son seu à celui de la corvette. Le pavillon de la frégate française fut amené à 8° du soir.

Le conseil de guerre déclara le capitaine Gallier Labrosse non coupable.

La flûte de 24 la Salamandre, capitaine Salomon, partie le 12 octobre de Saint-Malo pour Brest avec un chargement de bois de construction, n'était pas à huit milles du

<sup>(1)</sup> Page 434.

port, que la vigie de Cancale signalait plusieurs bâtiments anglais au large; bientôt, on put distinguer une corvette, 2 brigs et un cutter. C'étaient, la Constance de 26 canons. capitaine Saunderson Burrowes, les brigs-canonnières STRENUOUS, BRITANNIA et SHELDRAKE. Le vent soufflait du S.-O. Le capitaine Salomon prit le parti d'entrer dans le canal nommé la Bouche d'Erqui; malheureusement la mer était basse, et la flûte s'échoua un peu au-dessus de l'îlot Saint-Michel. Vers 2°, elle recevait les boulets des bâtiments ennemis et pendant trois heures entières, elle eut à soutenir leur seu. Le capitaine Salomon ayant été tué à cette heure, le pavillon de la Salamandre sut amené. La corvette anglaise prit la flûte à la remorque dès qu'elle flotta; mais, presque aussi maltraitée qu'elle, la Constance ne put gouverner, et elle alla s'échouer sur Saint-Michel, tandis que la Salamandre était entraînée sur les rochers dits les Rohinets; il était alors 10° du soir. Les Anglais tentèrent en vain de relever ces 2 bâtiments pendant la nuit; ils appelèrent à leur aide l'équipage de la Salamandre qui avait tout d'abord été renfermé dans l'entrepont, et ils le laissèrent ensuite libre de se rendre à terre comme il l'entendrait: une drôme et une embarcation lui en donnèrent le moyen. Les travaux des Anglais furent contrariés par le feu d'une batterie de deux canons établie sur la côte, et par la fusillade d'un petit détachement de soldats et de douaniers. La position de la corvette anglaise ne lui permettant pas de répondre, l'officier auquel était dévolu le commandement, en remplacement du capitaine Burrowes qui avait perdu la vie, la sit évacuer : les Français en prirent possession. La Constance put être remise à flot. Quant à la Salamandre, elle fut livrée aux slammes.

Après une croisière qui n'avait pas duré moins de sept mois sur la côte du Bengale, la frégate de 40° la Sémillante, capitaine Motard, avait jeté l'ancre sur la rade de Saint-

Paul de la Réunion avec plusieurs prises richement chargées, pour donner à son équipage quelques jours de repos à la suite d'une aussi longue navigation. La présence de la frégate française à ce mouillage attira bientôt un vaissem anglais et deux frégates; dans la prévision d'une attaque prochaine, le capitaine Motard embossa sa frégate babord au large. Cette précaution était sage. Le 13 novembre dans l'après-midi, le vaisseau de 82° Sceptre, capitaine Joseph Bingham, et la frégate de 50 Cornwallis ouvrirent successivement leur seu sur la Sémillante; celle-ci leur répondit de manière à faire promptement comprendre aux capitaines de ces bâtiments que leur attaque n'avait aucune chance de succès, bien que la position des navires capturés devant la batterie de terre, ne permit pas à cette batterie de prêter l'appui de ses canons à la frégate française; deux bombes seulement furent lancées par elle. Les bâtiments anglais se retirèrent après cette démonstration qui ne dura pas plus d'une demi-heure, et le capitaine Motard en prosita pour se rendre à l'île de France où il mouilla le 2 décembre avec ses prises. Pendant la nuit du 21 novembre. il avait rencontré la frégate anglaise de 44° Dédaigneuse: celle-ci lui avait même envoyé une volée en passant. Le capitaine de la Sémillante n'avait pas cru devoir y répondre. et il s'était retiré de cette escarmouche, et de l'attaque du 13, sans autres avaries que quelques boulets dans la coque de sa frégate.

Ce fut le 21 novembre de cette année 1806 que Napoléon lança, de Berlin, le décret qui déclarait les îles Britanniques en état de blocus. La France était cependant, moins que jamais, en état de rendre ce blocus effectif, car, surveillées dans les ports par de fortes croisières, ses escadres ne sortaient plus, et les divisions ou les bâtiments isolés qui prenaient la mer, n'avaient guère d'autre mission que le ravitaillement des colonies et le remplacement de

## COMBATS PARTICULIERS .- 1806.

leurs garnisons. Cet acte n'était qu'une représaille à l'égard de l'Angleterre qui, s'écartant de toutes les lois admises jusqu'alors, ne cherchait qu'à élever son industrie sur la ruine du commerce du continent.

## BATIMENTS PRIS, DETRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1806.

ANGLAIS.

| Canon | ı <b>s.</b>             |                                      |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|
| 83    | BRAVE                   | Naufragé à la Jamaique.              |
| 72    | ATHENIEN                | <ul> <li>sur les Skerkis.</li> </ul> |
| 26    | FAVOURITE               | Prises par une division.             |
| 30    | CONSTANCE               | trises par une division.             |
| žž    | HECKECK                 | Sombrés.                             |
|       | / MARTIN                |                                      |
| 16    | Wolf                    | Naufrage aux lies Bahama.            |
| •     | SLRPENT                 | Sombré.                              |
|       | NEBLEY                  | Pris par une frégale.                |
| 16    | SEAFORT                 | Sombre.                              |
|       | ( ADDER                 | Pris.                                |
| 12    | CLINAER.                | Sombre.                              |
| ••    | MANLEY                  | Pris.                                |
|       | REDSRIDGE               | Naufrage dans le canal de Inhama.    |
|       | PAPILLON                | Sombré.                              |
| 10    | Tinigo                  | Pris par un corsaire.                |
| 10    | Usique                  | •                                    |
|       | ZENOBIA                 | Naufrage sur la côte de la Floride.  |
| 4     | Benbice                 | Sombre.                              |
| Cano  | •                       | RANCAIS.                             |
| 124   | Impérial                | Détruit à Santo Domingo.             |
| 86    | Alexandre               |                                      |
| _     | Brave                   | Pris au combat de Santo Domingo.     |
|       | Jupiter                 | •                                    |
| 78    | Diomede                 | Détruit a Santo Domingo.             |
|       | Impélueux               | Naufrage.                            |
|       | Marengo                 | -                                    |
|       | Belle-Poule             |                                      |
|       | Gloire                  | Drives absence are use district      |
|       | Armide                  | Prises chacune par une division.     |
|       | Minerge                 | •                                    |
| 44    | Infatigable             |                                      |
|       | [ liverrière            | Prise par une fregate.               |
|       | President               | - par une division.                  |
|       | Rhin                    | par un vaisseau.                     |
|       | Volonteire              | Prise par une division.              |
| 21    | Salamandre, flúte       | Br <b>álfó</b> par les Anglais.      |
| 34    | Bergere,                | Prise par une fregate                |
| 20    | fiero <b>ner, fiste</b> | Detrute a la rôle                    |
|       | •                       |                                      |

|     | ( Furet                        | Pris par une frégate.        |
|-----|--------------------------------|------------------------------|
|     | Malicieuse                     | Détruit à la côte.           |
|     | César                          | Enlevé par des embarcations. |
| 16  | Néarque                        | Pris chacun par une frégate. |
|     | Phaèton                        | Pris chacun par une frégate. |
|     | (Voltigeur                     | ·                            |
|     | ( Tapageuse                    | Enlevé par des embarcations. |
| 14  | Diligent                       | Pris par une corvette.       |
|     | Lutin                          | — par une frégate.           |
| . I | l'astérisque indique un bâtime | ent pris à l'ennemi.         |

#### RÉCAPITULATION.

|          |           | Pris.   | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendiés. | BOTAL   |
|----------|-----------|---------|------------------------------|------------|---------|
| ANGLAIS  | Vaisseaux | 2 **    | *                            |            | 2       |
| Prançais | Vaisseaux | 7<br>\$ | 10<br>3                      |            | 17<br>7 |
|          | Frégates  | 9       | 3                            | •          | 12      |

### ANNÉE **1807.**

L'escadre de Brest, encore placée sous le commandement du contre-amiral Dordelin (Joseph), était composée des vaisseaux l'Océan de 12h°, sur lequel cet officier général porta son pavillon; le Républicain, l'Invincible de 11h; le Tourville, le Jean Bart, le Wattigny, le Batave, le Conquérant, l'Ulysse, le Régulus, l'Aquilon, l'Alliance, le Cassard et le Foudroyant de 82; des frégates la Topaze, l'Indienne et du brig le Nisus. Cette escadre ne bougea pas; elle fut employée à la défense de la rade, car des bruits plus ou moins fondés d'agression contre le port de Brest, firent prendre cette année des précautions auxquelles on n'avait pas songé jusque-là. L'escadre fut embossée sur une ligne

N.-O. et S.-E., et l'on flanqua ses ailes de 18 chaloupescanonnières et de 9 bateaux-canonniers; une batterie flottante fut en outre placée entre la pointe Espagnole et Roscanvel, et 4 navires, destinés à être employés comme brûlots, furent tenus prêts à l'entrée du port. Il fallut aussi s'occuper de la place. Ici, la pénurie d'hommes se fit sentir. C'est à cette époque que commença la désorganisation de la marine. Renoncant à utiliser les vaisseaux d'une manière active. Napoléon ne les employait déjà plus que comme un moyen d'obliger les Anglais à maintenir de fortes croisières sur les côtes de France. A ce point de vue, le chiffre du personnel maritime pouvait, presque impunément, être réduit. L'affaiblissement de l'effectif porta d'abord sur la quantité; mais bientôt, cela pe suffit pas, on altéra la qualité. Le premier pas qui fut fait dans cette voie consista dans le désarmement de 5 vaisseaux de l'escadre de Brest: leurs équipages servirent à former un régiment qui tint garnison dans la ville.

L'escadre de Toulon était sous les ordres du contreamiral Cosmao Kerjulien. Le contre-amiral Allemand commandait toujours la division de Rochefort. 2 vaisseaux et 4 frégates stationnaient sur la rade de Lorient sous les ordres du capitaine de vaisseau Troude. Ces divisions restèrent inactives, et cependant toutes avaient une destination. Les dernières instructions adressées au vice-amiral Villeneuve, le 14 septembre 1805, devaient être mises à exécution par le vice-amiral Rosily Mesros qui, on se le rappelle, avait été envoyé à Cadix pour prendre le commandement de l'armée navale. Cet officier général avait ordre d'entrer dans la Méditerranée avec les escadres alliées; de rallier les vaisseaux espagnols de Carthagène et de se porter sur Naples; de débarquer sur un point quelconque de la côte de l'Italie les troupes embarquées à Toulon; d'attendre dans ces parages le passage d'un convoi que les Anglais devaient envoyer à Naples, et de rentrer à Toulon. Mais le vice-amiral Rosily avait appris en

route la sortie des armées alliées, et il n'était arrivé à Cadix que pour voir rentrer dans ce port les quelques bâtiments échappés au désastre de Trafalgar. Les réparations marchèrent avec lenteur, car l'arsenal avait à partager se movens entre les vaisseaux espagnols et les vaisseaux francais. Aussi la division française passa-t-elle l'année 1806 dans ce port, bloquée par une escadre anglaise dont la force augmentait à mesure que les vaisseaux français étaient mis en état de prendre la mer. La bataille de Trafalgar st modifier les instructions données aux divers commandants en chef des escadres et des divisions stationnées tant à Cadix que sur les rades de France. Le 26 janvier 1807, k vice-amiral Rosily reçut l'ordre de faire route directement pour Toulon. Ses vaisseaux n'étant pas encore prêts, œ mouvement n'eut pas lieu. De son côté, le contre-amiral Dordelin dut aussi se rendre à Toulon avec 6 vaisseaux. 2 frégates et un brig. Le contre-amiral Allemand recut les mêmes instructions à Rochefort. Le commandant Tronde dut également se rendre de Lorient dans la Méditerranée. Enfin, il fut prescrit à 2 frégates armées à Bordeaux d'y aller aussi. Ces 18 vaisseaux, ces 10 frégates et ces 2 brigs. réunis aux 5 vaisseaux qui étaient déjà à Toulon, et à 2 vaisseaux russes qui y étaient attendus, devaient composer au vice-amiral Rosily une armée navale formidable. Dans le cas où la division de Lorient pourrait sortir avant le mois de mars, le commandant Troude avait ordre de se porter sur la côte occidentale de l'Irlande, afin d'attirer l'attention du gouvernement anglais de ce côté; et de se rendre de là à Alger pour exiger le redressement de quelques griefs et la mise en liberté des esclaves génois, corses et italiens que le Dev retenait malgré les traités. En cas de refus, ses instructions lui enjoignaient de ravager le littoral.

La lenteur, probablement calculée, des autorités espagnoles d'une part, et la force des croisières anglaises de l'autre, retinrent divisions dans les ports et déjouèrent ces projets de concentration. Les instructions de leurs commandants furent successivement révoquées.

Le port d'Anvers prenait un grand développement; les constructions y étaient poussées avec une activité surprenante. 2 vaisseaux y furent lancés au commencement du mois d'avril; 2 autres dans les premiers jours de juin; à à la fin de juillet. Les ports du Texel et de Flessingue pouvaient disposer de 6 vaisseaux hollandais.

Boulogne, Ambleteuse et Vimereux étaient trop connus, pour que les Anglais pussent ignorer qu'il n'était pas possible de faire sortir la flottille de ces ports en une seule marée. Il suffisait donc, pour les tenir en éveil, de maintenir armés le nombre de bateaux nécessaire au transport de 40 à 50,000 hommes, et de rétablir la ligne d'embossage, de manière à faire croire qu'on revenait à l'idée du passage du détroit. L'ordre donné, à la fin du mois de septembre, de réarmer une partie de la flottille, ne manqua pas, en effet, d'inspirer des craintes à l'Angleterre, et ces craintes étaient d'autant plus grandes qu'une ligue maritime se formait alors contre elle, et qu'une armée française de 70,000 hommes occupait la Poméranie suédoise. Le danger lui parut imminent et, après avoir fait de vains efforts pour dissoudre la coalition maritime qui la menaçait, elle employa la violence pour en atténuer la portée. Le gouvernement anglais demanda au Danemark la cession provisoire de sa marine, consistant en 18 vaisseaux. Le résultat du refus qui lui fut fait est connu : au mois de septembre, l'amiral Gambier brûla ces vaisseaux à Copenhague.

Napoléon qui, entre Eylau et Friedland, avait eu à créer de nouvelles armées pour contenir l'Europe sur ses derrières avait, ainsi que je l'ai dit, admis un système maritime négatif qui consistait à construire en attendant la paix continentale; à occuper les croisières anglaises par des escadres mouillées sur les rades; et à profiter des circon-

stances pour faire porter par des frégates des secours aux colonies. Tel fut le rôle de la marine en 1807.

Deux mois après son arrivée à la Martinique, le brig de 16° le Lynx, capitaine Farjenel, avait été envoyé à la Guadeloupe pour purger les côtes de cette île d'une foule de petits corsaires qui les désolaient. Ce brig fut ensuite dirigé sur la côte ferme, pour prendre un détachement qui avait été renforcer la garnison de Cumana contre l'expédition de Miranda. L'équipage du Lynx était tellement affaibli, qu'il avait fallu le compléter avec une soixantaine d'étrangers qu'on avait embarqués malgré eux. Dans la matinée du 21 janvier, à quelques milles dans le Nord du cap Caudère, le Lynx fut chassé par la frégate anglaise de 40° GALATHÆA, capitaine George Sayer. La brise, très-faible du N.-N.-E., tomba entièrement, et le brig français fit usage de ses avirons. A la nuit, la frégate ne se voyait plus. La sonde ne donnant alors que huit brasses, le capitaine Farjenel se disposait à laisser tomber une ancre, lorsque six embarcations furent aperçues de l'arrière : c'étaient celles de la GALATHÆA. Chacun fut promptement à son poste de combat, et un feu bien nourri d'artillerie et de mousqueterie accueillit ces canots, mais ne les arrêta pas; ils abordèrent le brig par l'arrière et une lutte sanglante et désespérée eut lieu sur les gaillards. Malheureusement, les Français qui ne formaient que la minorité de l'équipage du Lynx, ne furent pas secondés dans ce moment décisif; et les étrangers ayant abandonné le pont, les Anglais ne tardèrent pas à en être maitres. Le capitaine Farjenel, qui avait dignement désendu le bâtiment dont le commandement lui avait été consié. était couvert de blessures.

Le Lynx prit rang dans la marine anglaise sous le nom de Heureux.

On a vu qu'en quittant San Salvador, le commandant L'hermitte avait expédié à Cayenne la corvette la Facorite. prise anglaise de 28 canons; le commandement en avait été donné au lieutenant de vaisseau Lemarant Kerdaniel (Gabriel). Dès que cette corvette sut en état de reprendre la mer, elle sortit avec le brig de 16° l'Arqus pour croiser sur la côte de la Guyane. Le 26 janvier au matin, les deux croiseurs apercurent une voile dans le S.-S.-O.; le vent soussait de l'E.-N.-E. Ce bâtiment, qu' était la frégate anglaise de 48° Jason, capitaine Thomas Cochrane, donna la chasse aux Français. A 9º 15m, la Favorite lui envoya une volée à contre-bord et vira lof pour lof, au moment où la frégate virait elle-même vent devant; le capitaine anglais reprit de suite ses amures primitives et se tint sous le vent. La Favorite riposta avec ardeur au feu de son redoutable adversaire; mais les forces étaient trop disproportionnées pour que les Français pussent sortir vainqueurs de la lutte, d'autant qu'un brig anglais apparaissait au loin. Le capitaine Lemarant sit signal à l'Arque de s'éloigner et prolongea sa désense jusqu'à 10<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>. La Jason et le brig Wolverein poursuivirent l'Argus pendant une heure et rallièrent ensuite leur prise; le brig français entra à Sainte-Marguerite.

La Favorite avait 16 canons de 6
et 12 caronades de 12.
Le Jason portait 28 canons de 18,
4 — de 9
et 16 caronades de 32.

Le côtre de 14° le Printemps, capitaine Bigeault, à bord duquel se trouvait le capitaine de frégate Guéguen qui était chargé des convois de la Manche, se rendant de Saint-Malo à Brest avec 2 canonnières et 25 navires de commerce, mouilla au Conquet, le 30 janvier, en attendant que la marée devint favorable. A 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> du soir, le Printemps fut assailli par 7 embarcations appartenant aux bâtiments de la croisière ennemie. Les Anglais parvinrent à sauter à bord du côtre; mais ils y trouvèrent une résistance telle, qu'après trois quarts d'heure de combat acharné, ils se rembarquèrent dans leurs canots et bettirent en retraite.

Le 22 mai, un convoi sous l'escorte de la canonnière 180, capitaine Fougeray (Thomas), fut chassé, en sortant de Saint-Malo où il était en relâche, par une frégate et un brig anglais qui firent prendre au commandant de l'escorte la détermination d'aller demander protection aux canons du fort des Rimains et à la batterie de la Houle. Vers 4<sup>th</sup> de l'après-midi, les deux bâtiments ennemis entrèrent dans la rade et essayèrent d'enlever plusieurs navires du convoi. Le feu de la canonnière et celui des hatteries les obligea à se retirer.

Le brig de 18° l'Observateur, se rendant de Cayenne à la côte de l'Amérique du Nord fut chassé, le 9 juin, par deux bâtiments anglais. Quelques coups de canon tirés par le plus avancé, qui était la frégate de 44° Tartar, lui firent amener son pavillon. L'Observateur était alors commandé par l'enseigne de vaisseau Debernes. Tombé malade peu de jours après l'appareillage, le capitaine Croizé avait remis le commandement à cet officier.

L'Observateur portait 1h canons de h et h caronades anglaises pour lesquelles il n'avait que des boulets de 8.

La frégate de hhe la Manche, capitaine Dornaldeguy, et le brig de 16 le Cygne, capitaine Menouvrier Defresne, mouillés sur la rade de Cherbourg, avaient parfois l'occa-

sion, dans leurs appareillages quotidiens pour exercer leurs équipages, d'échanger des boulets avec la frégate anglaise de 48° Urante, capitaine Christopher Laroche, qui se tenait devant ce port avec 2 brigs. Le 20 juin, et alors que les 2 bâtiments français retournaient au mouillage, l'Urante leur envoya trois volées auxquelles ils ne ripostèrent pas, car les boulets de la frégate anglaise n'avaient pu arriver jusqu'à eux. L'équipage de l'Urante adressa à l'amirauté, au sujet de cette rencontre, une plainte contre son capitaine qui, disait-il, aurait pu atteindre au moins le brig français. Le capitaine Laroche fut traduit devant un conseil de guerre, et les charges qui lui étaient imputées ayant été en partie constatées, il fut démonté de son commandement.

Contrarié par le vent, l'enseigne de vaisseau Letron, parti le 8 août de la rivière l'Aven avec la péniche l'Aigle et un convoi de 10 petits navires qu'il conduisait à Concarneau, mouilla en dedans des roches appelées les Soldats; un vaisseau et un brig anglais étaient à l'ancre aux Glenans. Le brig appareilla, et, suivi de 3 péniches, il se dirigea sur le convoi. Le capitaine de vaisseau Lebozec (Charles), qui commandait le vaisseau le Vétéran depuis sa relâche à Concarneau en 1806, sortit avec 2 péniches qu'il embossa à la gauche du convoi, tandis que l'Aigle se plaça à la droite. L'enseigne de vaisseau Leredde et l'aspirant Letourneur (Joseph), commandaient les péniches. Un petit détachement en garnison à Concarneau s'embusqua derrière les monticules de sable de la plage, où une pièce de 4 fut aussi amenée. Une canonnade très-vive s'engagea, à 5<sup>h</sup> du soir, entre le brig et les péniches ennemies d'une part, et les embarcations françaises de l'autre. Démâté de son grand mât de hune, le brig prit le large à 7'; les péniches qui l'avaient accompagné le suivirent.

# BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGES pendant l'année 1807.

|             |                      | ANGLAIS.                                                            |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ganon<br>82 | AJAX                 | Brûlé par accident.<br>Sombré.                                      |
| 54<br>48    | Anson                | Naufragée sur la côte d'Angleterre.  — sur celle de France.         |
| 40          | JAVA 4               | Sombrée.<br>Naufragée à la Jamaïque.                                |
| 22          | Boreas               | <ul><li>sur Guernesey.</li><li>dans le Levant.</li></ul>            |
| 18          | DAUNTELESS           | Pris.<br>Naufragé dans les mers du Nord.<br>Sombré.                 |
| 16          | Atalante             | Naufragés sur la cête de la France.                                 |
|             | Pert                 | Naufragé aux Antilles.<br>Naufragés sur la côte de France.          |
|             | SPEEDWELLSANTA LUCIA | Pris.  — par une frégate.                                           |
|             | GRIPER               | Naufragé sur la côte de Hollande.<br>Naufragés sur celle de France. |
| 12          | JACKAL               | Sombré.<br>Naufragé sur la côte d'Espagne.                          |
| 10          | Fire Fly             | Sombré. Pris par un corsaire. Sombré. Pris par un corsaire.         |
| 8           | MARIA                | Sombré.<br>Naufragé aux Bermudes.<br>Pris à Peros.                  |
| 4           | PIKE                 | — par un corsaire.  Naufragées à Saint-Michel.                      |
|             | ( WOODCOCK           | sur l'ile Lundy.                                                    |
| Canti       |                      | prançais.                                                           |
| Canot<br>28 | F. worite*           | Prise par une frégate.                                              |
| 18<br>16    | Lynx                 | Pris chacun par une frégate.                                        |

<sup>&#</sup>x27;L'asterisque indique un bâtiment pris à l'ennemi.

#### RÉCAPITULATION.

|          |           | Pris. | Détruits<br>ou<br>naufragés, | Incendiés. | TOTAL.   |
|----------|-----------|-------|------------------------------|------------|----------|
| ARGLAIF  | Vaisseaux | n     | 1                            | 1          | :        |
|          | férieurs  | 7     | 23                           | >>         | 30       |
| PRANÇAIS | Vaisseaux |       | ×                            | *          |          |
|          | Fregates  | 19    | Þ                            | *          | <b>»</b> |
|          | férieurs  | 3     | •                            | Þ          | \$       |

### ANNÉE 1808.

L'année 1808 vit la réalisation d'une des grandes conceptions de l'Empereur Napoléon. Incapable de s'opposer au blocus des ports de la France par les escadres de la Grande-Bretagne et, par suite, mis dans l'impossibilité de pouvoir utiliser les vaisseaux qui s'y trouvaient retenus, Napoléon songea à tenir en permanence, près des côtes de sa puissante ennemie, une escadre destinée, sinon à empêcher, du moins à contrarier les arrivages des navires du commerce, et à entretenir parmi les populations du littoral cette crainte d'envahissement subit que le magnifique, et certainement inespéré résultat de la bataille du 20 octobre 1805 n'avait pas entièrement dissipée. Cherbourg n'était pas encore alors dans d'assez bonnes conditions pour qu'une escadre y fut parfaitement à l'abri d'une attaque de l'ennemi, ou des inconvénients du vent et de la mer. Anvers, avec son beau sleuve navigable, même pour des vaisseaux, dans tout son parcours de cette ville à la mer, avec ses mouillages ai sûrs et sa position

## BATIMENTS PRIS, DETRUITS pendant l'année 1

| Canon |                                                        | ANGLAIS.         |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|
| CHECK | A -                                                    | Deálá nas        |
| 82    | AJAX                                                   | Brûlé pai        |
|       | BLEINHEIM                                              | Sombré.          |
| 54    | Anson                                                  | Naufragé         |
| 48    | BLANCHE                                                |                  |
| 40    | 5 JAVA "                                               | Sombrée.         |
| 40    | ORPHEUS                                                | Naufragé         |
| 22    | (Boreas                                                | _                |
|       | NAUTILUS                                               | _                |
|       | ( Daunteless                                           | Pris.            |
| 18    | LEVERET                                                | Naufragé         |
|       | Buzy                                                   | Sombre.          |
|       | ATALANTE                                               | 1                |
| 16    | Ctsan'                                                 | Naufragé         |
|       | Moucheron                                              | ( Manuage        |
| 1     |                                                        | /<br>Naufragė    |
|       | _                                                      | Nautrage         |
| 14    | Pigny                                                  | Naufragé         |
| 1+    | JOSEPHERICA                                            | •                |
|       | SANTA LUCIA                                            | Pris.            |
|       | NEDLEY                                                 | — ра             |
|       | GRIPER                                                 | Naufragé         |
|       | INVETERATE                                             | Naufragé         |
| 19    | JACKAL                                                 | , manninge       |
| 12    | ELIZABETH                                              | Sombré.          |
|       | Felix                                                  | Naufragé         |
|       | FIRE FLY                                               | Sombré.          |
|       | BARBARA                                                | Pris par         |
|       | CASSANDRA                                              | Sombre.          |
| 10    | CBAFTY                                                 | Pris par         |
|       | MARIA                                                  | Sombre.          |
| 8     | SUBTILE                                                | Naufragé         |
|       | ••                                                     | Pris à Pe        |
|       | L                                                      |                  |
| 4     | ,                                                      | — par            |
|       | WAGTAIL                                                | Naufrage         |
|       | Woodcock                                               | )                |
|       | (Explosion                                             | . <del>.</del> . |
| barde | Prospero                                               | Sombrée.         |
|       |                                                        | FRANÇAIS.        |
| C     |                                                        | a many same      |
| Canor | s.<br>- Farorite • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Deita            |
| 28    | (M. manustaum                                          | Prise par        |
| 18    |                                                        | Pris chac        |
| 16    | Lynx                                                   | ,                |
|       |                                                        |                  |



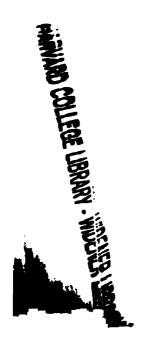

IS DES PORTS. ECAPITULATION.

47 Détroits Danie Col

8, 3 pouvait guêre

is des vaisseaux <sup>3</sup> ressource, car le cette époque, à la mauvais dans les iit commune à lous

at pas inactifs sur la )smao Dumanoir, qui adre, reçut la mission rts charges d'approviofficier général sortit 86° le Robuste, le Dole Lion de 82; les fréélope. Deux frégates anone, s'éloignèrent à son as le port. Cette division

& s'epposer conde la ibilité 10. des Me. si. iva<sub>Res</sub> Po Whit

e-amiral Allemand (Zachales frégates de 44 la Péné-Pomone et la Pauline, pour es troupes qu'elles devaient ar un vaisseau anglais et par la mouiller au golfe Juan, et rto Ferrajo. Les frégales emit remirent à la voile. Contrarié .-O., le contre-amiral Allemand débarqua les troupes et rentra

cette année, l'organisa\_ rmation de 50 batailaom de bataillons ¥ Chaque lu, était de vais-

jor, un

## BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pendant l'année 1807.

| Ganon          |                                                                | ANGLAIS.                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00             | AJAX                                                           | Brûlé par accident.<br>Sombré.<br>Naufragée sur la côte d'Angletarre.                                                |
| A11            | BLANCHE*                                                       | — sur celle de France.<br>Sombrée.                                                                                   |
| 93             | ORPHEUS                                                        | Naufragée à la Jamaïque.  — sur Guernesey.  — dans le Levant.                                                        |
| 18             | DAUNTELESS                                                     | Pris.<br>Naufragé dans les mers du Nord.<br>Sombre.                                                                  |
| (              | Atalante                                                       | Naufragés sur la côte de la France.                                                                                  |
| 11             | PERT                                                           | Naufragé aux Antilles.<br>Naufragés sur la côte de France.<br>Pris.                                                  |
| 12             | Nedley. GRIPER. INVETERATE. JACKAL BLIZABETH. FELIX. FIRE FLY. | naufragé sur la côte de Hollande.  Naufragés sur celle de France.  Sombré.  Naufragé sur la côte d'Espagne.  Sombré. |
| 10 -           | BARBARA. CASSANDRA. CBAFTY. MARIA SUBTILE.                     | Pris par un corsaire.<br>Sombré.<br>Pris par un corsaire.<br>Sombré.<br>Naufragé aux Bermudes.                       |
| 4              | MAGPIE. PIKE. WAGTAIL. WOODCOCK.                               | Pris à Peros.  — par un corsaire.  Naufragées à Saint-Michel.                                                        |
|                | (Explosion                                                     | _ sur l'île Lundy.<br>Sombrée.                                                                                       |
| <b></b>        |                                                                | RANÇAIS.                                                                                                             |
| 28<br>18<br>16 | F worde (                                                      | Prise par une frégate.<br>Pris chacun par une frégate.                                                               |

<sup>&#</sup>x27;L'asterisque indique un bâtiment pris à l'ennemi.

## RÉCAPITULATION.

|          |           | Pris. | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Inoradiés. | TOTAL. |
|----------|-----------|-------|------------------------------|------------|--------|
| ANGLAIS  | Vaisseaux | n     | 1                            | 1 "        | 2 6    |
|          | férieurs  | 7     | 23                           | 10         | 30     |
| PRANÇAIS | Vaisseaux | 20    | 29                           | 26         | ×      |
|          | Fregates  | »     | »                            | ×          | »      |
|          | férieurs  | 3     |                              | »          | \$     |

## ANNÉE 1808.

L'année 1808 vit la réalisation d'une des grandes conceptions de l'Empereur Napoléon. Incapable de s'opposer au blocus des ports de la France par les escadres de la Grande-Bretagne et, par suite, mis dans l'impossibilité de pouvoir utiliser les vaisseaux qui s'y trouvaient retenus. Napoléon songea à tenir en permanence, près des côtes de sa puissante ennemie, une escadre destinée, sinon à empêcher, du moins à contrarier les arrivages des navires du commerce, et à entretenir parmi les populations du littoral cette crainte d'envahissement subit que le magnifique, et certainement inespéré résultat de la bataille du 20 octobre 1805 n'avait pas entièrement dissipée. Cherbourg n'était pas encore alors dans d'assez bonnes conditions pour qu'une escadre y fût parfaitement à l'abri d'une attaque de l'ennemi, ou des inconvénients du vent et de la mer. Anvers, avec son beau fleuve navigable. même pour des vaisseaux, dans tout son parcours de cette ville à la mer, avec ses mouillages si sûrs et sa position

topographique, était certainement le point qui présentait le plus d'avantages. Toutesois, saire arriver dans l'Escam ces escadres qui devaient servir de sentinelles avancées à la France, était chose à peu près impossible. L'établissement d'un grand arsenal maritime à Anvers sut décidé. Créé comme par enchantement, ce port avait vu ses cales se couvrir de vaisseaux; et la construction, l'armement de ces vaisseaux avaient été poussés avec une activité telle que, cette année, on put en former une escadre, dont le commandement fut donné au contre-amiral Burgues Missiessy. Cet officier général reçut l'ordre de se rendre à Cherbourg des que cela lui serait possible. Mais, les difficultés qu'il fallat vaincre pour ce premier armement ne permirent à l'escadre de descendre le fleuve que jusqu'au banc de Hoog Plat; elle fut bientôt surveillée par 8 vaisseaux anglais, 2 frégates et 5 corvettes qui se tinrent en permanence à l'entrée des passes, et elle ne partit pas.

La division de Brest, commandée par le contre-amiral Dordelin (Joseph), et celle de Lorient, placée sous les ordres du capitaine de vaisseau Troude, ne bougérent pas plus cette année que la précédente. Le contre-amiral Allemand réussit, ainsi que je le dirai bientôt, à sortir de Rochefort, et à entrer dans la Méditerranée où il rallia l'escadre de Toulon commandée par le vice-amiral Ganteaume (Honoré). Cette dernière, belle en apparence, était fort mal armée. D'abord, les nouveaux vaisseaux de 74 canons qui en faisaient partie avaient 60 hommes d'équipage de moins que les anciens. Cette diminution provenait d'une erreur de calcul de déplacement : on avait apprécié le poids des vivres à raison de 640 hommes au lieu de 700, et ce chiffre de 640 hommes avait été maintenu. Mais il existait une autre cause d'affaiblissement des équipages, autrement grave que celle-là, et à laquelle il n'était pas possible de porter remède, car elle tenait à la situation. On avait aggloméré à bord des vaisseaux de Toulon, des Génois,

s Toscans, des Piémontais qui désertaient des que cela

leur était possible, et sur lesquels on ne pouvait guère compter pour un combat. Les garnisons des vaisseaux n'offraient plus elles-mêmes qu'une faible ressource, car le département de la guerre ne donnait, à cette époque, à la le marine que ce qu'il y avait de plus mauvais dans les dépôts; cette dernière particularité était commune à tous les ports.

Ces vaisseaux ne restèrent cependant pas inactifs sur la rade de Toulon. Le contre-amiral Cosmao Dumanoir, qui commandait une des divisions de l'escadre, reçut la mission de conduire à Barcelone 20 transports chargés d'approvisionnements de toute sorte, et cet officier général sortit le 24 avril, avec les vaisseaux de 86° le Robuste, le Donawerth, et le Borée, le Génois, le Lion de 82; les frégates de 44° la Pomone et la Pénélope. Deux frégates anglaises, mouillées devant Barcelone, s'éloignèrent à son approche et le convoi entra dans le port. Cette division était de retour à Toulon le 30.

Le 1° octobre, ce sut le contre-amiral Allemand (Zacharie) qui sortit de Toulon avec les frégates de hh° la Pénélope, la Danaé, la Flore, la Pomone et la Pauline, pour aller prendre à l'île d'Elbe des troupes qu'elles devaient porter en Espagne. Chassée par un vaisseau anglais et par une frégate, cette division alla mouiller au golse Juan, et elle n'arriva que le 9 à Porto Ferrajo. Les frégates embarquèrent 2,400 hommes et remirent à la voile. Contrarié par de grandes brises de N.-O., le contre-amiral Allemand relâcha aux îles d'Hyères, débarqua les troupes et rentra à Toulon.

Un décret du 8 mars changea, cette année, l'organisation de la marine. Il prescrivit la formation de 50 bataillons de marins auxquels on donna le nom de bataillons de la marine impériale ou équipages de haut bord. Chaque bataillon, commandé par un capitaine de vaisseau, était composé d'un capitaine de frégate, de 5 lieutenauts de vaisseau, 2 enseignes, 4 aspirants, un chirurgien-major, un agent comptable quartier-maître et 456 hommes. C'étais le noyau de l'équipage d'un vaisseau de 74 canons. Au moment de l'armement, on embarquait en outre 3 enseignes. 5 aspirants et 164 marins. Le vaisseau recevait enfin une garnison de 2 officiers et 100 sous-officiers ou soldats, ca qui portait l'effectif, surnuméraires non compris, à 623 hommes, car 122 du bataillon restaient à terre.

Le même décret ordonna la formation de 10 bataillons d'équipages de flottille. Le bataillon, commandé par un capitaine de vaisseau, comptait 9 compagnies de 137 hommes y compris les officiers.

Les vaisseaux qui étaient rentrés à Cadix après la bataille de Trafalgar, et qui se rangèrent sous le pavillon du vice-amiral Rosily Mesros, ne furent prêts à prendre la mer qu'à la fin du mois d'octobre 1807. L'Argonaute avait été trouvé en si mauvais état, qu'il avait été échangé contre le vaisseau espagnol de 74° Vencedor auquel on donna le nom d'Argonaute. L'escadre anglaise qui se tenait devant ce port était alors de 14 vaisseaux.

Au commencement du mois de février 1808, 5 vaisseaux espagnols et une frégate se rangèrent sous les ordres du vice-amiral Rosily dont l'escadre se trouva alors composée comme il suit:

On sait quelle était la position des Français en Espagne à cette époque; le commandant en chef de la division française avait tout à craindre de cet état de choses. Bientôt, la surveillance plus active des Anglais, et l'embarquement

d'un corps de troupes sur leurs vaisseaux dénotèrent des projets d'attaque qui n'échappèrent pas au vice-amiral Rosily.

Quelques détails topographiques sont ici nécessaires (1). Pour se faire une idée de la position de l'escadre, il faut savoir que la rade de Cadix est composée de vastes lagunes qui ont été formées par les alluvions du Guadalquivir. Au milieu de ces lagunes, on a pratiqué des bassins, des chantiers, et l'on a profité d'un groupe de rochers, situé à quelque distance du rivage, pour former une rade magnisique. C'est sur ce massif de roches, lié à la terre par une jetée, que la ville de Cadix a été bâtie. La rade s'ouvre à l'Ouest et, au S.-E., s'étend un vaste ensoncement qui est resserré à la moitié de sa profondeur, de manière à ne laisser qu'un passage étroit défendu par les forts Puntales et Matagorda, et qui se continue jusqu'aux grands établissements connus sous le nom d'arsenal de la Carraca. La première partie de cette vaste baie qui n'a pas moins de neuf milles, constitue la rade proprement dite. Elle est abritée par plusieurs rochers épars entre Cadix et la pointe Santa Catalina. Les fortifications de la ville, la batterie Santa Catalina, les forts de Puntales et de Matagorda la protégent. L'autre partie de la baie, qui peut être considérée comme le port, est défendue par les sorts San Fernando, del Cantara, San Luis et les batteries de Puerto Real. Un canal étroit conduit de ce mouillage à la Carraca.

Le 27 mai, et précisément au moment où le vice-amiral Rosily embossait ses vaisseaux, une émeute qui prit bientôt des proportions considérables se déclara dans la ville de Gadix; cette insurrection avait lieu en même temps sur toute l'étendue du royaume d'Espagne. La renonciation de Charles IV et de Ferdinand VII à la couronne venait d'occasionner un soulèvement général dans la péninsule. Une junte insurrectionnelle, qui s'institua junte suprême d'Es-

<sup>(1)</sup> Voir le plan.

pagne et des Indes, s'était formée à Séville et avait déclare la guerre à la France. La ville de Cadix avait bientôt pris part au mouvement, et ce ne fut pas sans beaucoup de peine que les autorités parvinrent à empêcher la populæ d'attaquer de suite la division française. Le moment d'une pareille agression était peu favorable. Les vaisseaux espgnols étaient entre-mêlés avec les françaiset pouvaient être facilement détruits. D'ailleurs, dans la position que le viceamiral Rosily avait choisie, la division française n'avait à redouter que le seu de Puntales et celui de Matagorda; et, bien que ces deux forts sussent armés de 42 canons et de 14 mortiers, il était facile de se placer de manière à neutraliser la majeure partie de cette artillerie. Cette résistance au vœu populaire coûta la vie au capitaine-général; Thomas de Morla sut nommé à sa place. Celui-ci entra de suite en pourparlers avec le vice-amiral Rosily. Le 30, le nouveau capitaine-général, qui appréciait mieux que le peuple de Cadix les dangers auxquels il s'exposait s'il attaquait la division française, sit proposer au commandant en chef de donner des postes distincts aux vaisseaux français et aux espagnols; il l'engagea à s'enfoncer dans la baie intérieure, et à placer la division du chef d'escadre Apodaca à l'entrée de la rade, de manière à séparer les deux divisions et à prévenir les collisions entre elles; les Espagnols se trouveraient ainsi seuls chargés de fermer le port aux Anglais. Le vice-amiral Rosily attendait chaque jour l'arrivée du général Dupont dont le corps d'armée était en marche sur Cadix; il ignorait d'ailleurs la rupture des relations amicales entre la France et l'Espagne, et il considérait le mouvement de la population de Cadix comme une émeute toute locale; il n'avait donc pas de raison pour ne pas acquiescer au désir du capitaine-général. Les vaisseaux français et la frégate allèrent mouiller auprès de l'île Saint-Augustin, à l'entrée du canal de la Carraca, et les vaisseaux espagnols se placèrent par le travers du fort San Luis. Les projets des insurgés ne tardèrent pas à se révéler. Le contre-ami-

ral qui commandait la croisière anglaise établit des communications avec la ville, et 5 vaisseaux jetèrent l'ancre à l'entrée de la baie, près des roches dites Puercas. Les Espagnols transportèrent des canons et des mortiers à Trocadero et à la pointe del Cantara. Il devenait évident que la division française allait avoir deux ennemis à combattre. Le vice-amiral Rosily voulut profiter de la grande marée du 6 juin pour entrer à la Carraca; mais le vent était frais et contraire et les vaisseaux furent obligés de reprendre leur mouillage. Les Espagnols se hâtèrent alors d'enlever cette dernière ressource aux Français; le lendemain, ils coulèrent dans la passe deux forts navires qui ne laissaient passage qu'aux embarcations. Le 9, Thomas de Morla annonça au commandant en chef le soulèvement de l'Espagne entière contre l'armée française, et le somma de lui livrer les vaisseaux et la frégate placés sous ses ordres. Celui-ci répondit qu'il ignorait s'il y avait réellement déclaration de guerre entre les deux nations, mais qu'il se défendrait s'il était attaqué. Pendant ce temps, 25 canonnières et 12 bombardes espagnoles prenaient position entré les forts San Luis et del Cantara, tandis que 21 autres se plaçaient dans le canal qui conduit à Puerto Real. Le viceamiral Rosily embossa alors ses vaisseaux présentant le travers, le Neptune et l'Algésiras aux canonnières du large, le Héros et l'Argonaute, aux batteries de Trocadero et del Cantara, le Pluton et la Cornelie, aux canonnières de l'Est et aux batteries de la Carraca. Les chaloupes des vaisseaux, armées en guerre, prirent poste entre l'Algèsiras et le Neptune. A 2h 45 m de l'après-midi, sur un signal fait par le Principe de Asturias, forts et batteries, canonnières et bombardes ouvrirent leur feu sur la division française. Le Principe lui envoya aussi plusieurs bordées, mais son éloignement les rendit sans effet. La force du courant contraria beaucoup les vaisseaux français; ils eurent la plus grande peine à se maintenir dans la position qui donnait le plus d'efficacité à leur tir. A 5' 45", les chaloupes-canonnières qui avaient

pris position en avant de Puerto Real s'éloignèrent: me heure plus tard, celles du S.-O. cessèrent de tirer. Les vaisseaux français en firent autant, car ils étaient trop éleignés des forts et des batteries pour que leurs coups pussent donner quelque résultat; la terre continua jusqu'à 10<sup>h</sup> 45<sup>m</sup>. Le feu recommença le lendemain à 8<sup>h</sup>. Si l'on excepte les canonnières, la division française avait à lutter contre un ennemi qu'elle ne pouvait atteindre. La distance aux batteries variait, en effet, de 1,900 à 2,900 mètres. et son artillerie ne pouvait guère avoir d'effet. à cette portée, contre des ouvrages en maconnerie, ou contre de forts épaulements en terre. A midi, les canonnières du large, les seules qui eussent pris part à la canonnade du matin se retirerent et, à 3<sup>1</sup>, le Principe de Asturias hissa un pavillon de parlementaire : le feu cessa partout, Ging canonnières et six bombardes espagnoles avaient été coulées. Le capitaine-général fit de nouveau sommer le viceamiral Rosily de livrer ses vaisseaux à l'Espagne; la réponse du commandant en chef de la division française fut celle de la veille. Désireux cependant de faire cesser l'effasion du sang, il offrit de débarquer ses canons et de sortir sans pavillon, à la condition que les Anglais prendraient l'engagement de ne pas le poursuivre pendant les quatre jours qui suivraient celui de son appareillage. Thomas de Morla prétendit qu'il ne lui était pas possible de modifier les ordres de la junte suprême, mais il promit de lui transmettre cette proposition. Un armistice fut conclu; les Espagnols en profitèrent pour élever de nouvelles batteries. Ils placèrent 8 canons et 5 mortiers à l'Ouest et au Sud de l'arsenal de la Carraca; trois batteries formant un total de 38 canons et 8 mortiers, sur le chemin de la Isla. Le fort de San Luis avait 20 canons et h mortiers; celui de Matagorda, 12 canons et 2 mortiers; le château de Puntales, 30 canons et 12 mortiers; enfin, les batteries de Trocadero, del Cantara, de San Fernando et de Puerto Real étaient toutes armées. Trois nouveaux vaisseaux sortirent

du port et mouillèrent au Nord de la Carraca. La perte de la division française devenait certaine. Préférant succomber en combattant, plutôt que de se laisser écraser par un ennemi contre lequel il ne pouvait pas se défendre, le viceamiral Rosily donna l'ordre de se disposer à attaquer les vaisseaux espagnols. Mais le chef d'escadre Apodaca avait prévu cette détermination et, la nuit précédente, il avait fait couler plusieurs navires dans la partie du chenal qui le séparait des Français, et établir une estacade à cet endroit.

L'espoir de recevoir des nouvelles de la division du général Dupont qu'on attendait à Xérès du 6 au 7, avait déterminé le vice-amiral Rosily à temporiser. C'était afin de pouvoir seconder les opérations de l'armée de terre qu'il avait pris une position plus rapprochée de la Carraca. Le 14, tout espoir de voir arriver ce corps avait disparu. Les vaisseaux français et la frégate amenèrent leur pavillon à une troisième sommation qui leur fut faite.

Le vaisseau l'Atlas, qui était encore à Vigo, eut le même sort que la division de Cadix.

Profitant de grands vents d'Est qui avaient éloigné la division anglaise de blocus, le contre-amiral Allemand appareilla de la rade de l'Ile d'Aix, le 17 janvier, avec les vaisseaux

Poussée par une forte brise, cette division arriva à l'entrée du détroit de Gibraltar sans avoir en connaissance d'aucune terre; elle vit la côte pour la première fois, pendant la nuit du 26, par le travers de Ceuta. Les chances continuèrent à être favorables au contre-amiral Allemand. Craignant cependant de trouver la rade de Toulon blequée, il prit le parti de se rendre au golfe Juan, et il y jeta l'ancre le 3 février.

Le jour même de son départ de Brest, la division française avait été aperçue par 3 frégates ennemies qui prévinrent sir Richard Strachan de sa sortie. Le contre-amiral anglais se dirigea immédiatement sur le détroit de Gibraltar avec 6 vaisseaux; communiqua avec la division de Cadix et, le 21 février, il mouilla sur la rade de Palerme où le vice-amiral Thornborough se trouvait déjà avec 5 vaisseaux.

Dès qu'on connut à Paris l'arrivée de la division de Brest au golfe Juan, ordre fut envoyé au contre-amiral Allemand de mettre de suite sous voiles et de se présenter devant Toulon. On le prévenait que les vaisseaux qui se trouvaient sur cette rade appareilleraient dès qu'il serait signalé, et qu'il aurait alors à se ranger sous les ordres du vice-amiral Ganteaume. Le 10 février, les 5 vaisseaux, la frégate, la corvette et le brig ci-après sortirent de Toulon, et les deux divisions firent leur jonction à la hauteur des îles d'Hyères. Le Requin entra et resta à Toulon.

Trois transports portant des troupes et des munitions suivaient l'escadre; les vaisseaux de Toulon en avaient aussi.

Les instructions du vice-amiral Ganteaume lui enjoignaient d'aller ravitailler Corfou, et de favoriser l'arrivée des convois destinés à cette île, lesquels étaient retenus à Otrante, à Brindisi et dans les autres ports de l'Adriatique par la présence des croiseurs anglais. Il devait aussi s'entendre avec la Cour de Naples pour faireune expédition contre la Sicile qui tenait toujours pour le roi détrôné. Privé de toutes ressources maritimes par les dévastations que les Anglais avaient commises en évacuant la Calabre, le roi de Naples avait exprimé le désir de faire transporter ses troupes en Sicile, et même de faire attaquer les sorts et les batteries de mer de cette île par des vaisseaux français. Le viceamiral Ganteaume se dirigea vers le passage compris entre l'Afrique et la côte occidentale de la Sicile. Quoique le temps eût une belle apparence, le vent fraichit beaucoup le soir même; le lendemain, l'escadre était à la cape. Le Commerce de Paris démâta de ses deux mâts de hune, cassa ses deux basses vergues et ses hunes. Le Robuste, le Génois, l'Annibal, le Borée et la Mohauk furent séparés du reste de l'escadre. Le Magnanime prit le vaisseau amiral à la remorque et le traina jusqu'au 13; le temps s'embellit ce jour-là. Le port de Corfou était bloqué avec un grand soin; cependant, soit que l'ennemi eût été informé de l'arrivée de l'escadre, soit que les mauvais temps qui furent presque continuels cet hiver l'eussent forcé de s'éloigner, aucun bâtiment n'était en vue lorsque l'escadre parut devant cette île; le vice-amiral Ganteaume mouilla le 23 février. Le chargement particulier des vaisseaux fut de suite mis à terre et, quarante-huit heures après l'arrivée, le commandant en chef, laissant le Commerce de Paris se réparer dans le port, arbora son pavillon sur le Magnanime, remit à la voile avec les autres vaisseaux, et se dirigea sur le cap Santa Maria d'Italie où il espérait trouver ceux qui avaient été séparés. Pendant dix-neuf jours, l'escadre recut coups de vent sur coups de vent, et ce fut devant Corfou, le jour même de sa rentrée, qu'elle rencontra les vaisseaux au devant desquels le commandant en chef s'était porté. Le contre-amiral Cosmao qui en avait pris le commandement supérieur avait relaché à Tarente. Il était à peine arrivé dans ce port. que le roi de Naples lui avait fait exprimer le désir de 111

le voir venir avec ses vaisseaux devant cette capitale. Il allait se rendre à ce vœu lorsque, le 8 mars, il avait appris que le commandant en chef était à sa recherche. Il avait renoncé alors à ce projet, mais le mauvais temps l'avait empêché de se tenir au rendez-vous du cap Sants Maria.

Les réparations des vaisseaux étaient terminées; le personnel et le matériel destinés à Corfou étaient à terre, quand le vice-amiral Ganteaume fut informé de l'arrivée successive de deux divisions anglaises à Palerme. Rien ne le retenait désormais. Le 16 mars, il mit à la voile; contrarié encore par de grands vents, il n'arriva à Toulen que le 10 avril.

Voyons maintenant comment cette escadre avait pu traverser deux fois la Méditerranée, et séjourner dans l'Adriatique, sans rencontrer un seul bâtiment anglais. Le viceamiral Collingwood qui commandait les forces navales de l'Angleterre dans la Méditerranée, était à Syracuse avec 5 vaisseaux au moment où le vice-amiral Ganteaume passait dans l'Ouest de la Sicile. Il quitta ce mouillage, le 24 66vrier, et se croisa avec le Standard qui allait le préventr de la sortie des vaisseaux de Toulon et de la direction qu'ils avaient prise. Le 2 mars, le vice-amiral Thornborough et le contre-amiral sir Richard Strachan rallièrent le commandant en chef avec leurs divisions et allèrent avec lui. d'abord à Palerme, et ensuite devant Naples. C'est alors seulement que le capitaine du Standard parvint à joindre le vice-amiral Collingwood. Celui-ci fit immédiatement route au Sud, passa dans l'Ouest de la Sicile, apprit que l'escadre française n'était plus dans l'Adriatique, et s'établit en croisière dans le Sud de la Sardaigne où il ne tarda pas à être informé de la rentrée du vice-amiral Ganteaume à Toulon. Il chargea le vice-amiral Thornborough de l'y bloquer, et il sit route pour Cadix.

La situation des tles de France et de la Réunion devenait de jour en jour plus critique; les approvisionnements et les vivres n'arrivaient guère dans ces colonies que par les prises des frégates: dans ce but, le capitaine général qui, depuis le départ du contre-amiral Linois, avait le commandement des armées de terre et de mer, les tenait constamment en croisière. La frégate de 46° la Piémontaise, capitaine Épron (Jacques), avait repris la mer après un repos rendu indispensable par une laboriouse croisière à la fin de l'année 1807. Le soir du 7 février, à environ 200 lieues dans l'Ouest du détroit de la Sonde, cet officier supérieur alla au-devant de neuf voiles qu'il ne put reconnaître qu'au jour : c'étaient des vaisseaux de la Compagnie des Indes escortés par une frégate. Il les canonns dans la matinée; mais ne pouvant réussir à les diviser, il continua sa route après leur avoir envoyé plusieurs bordées.

Le 6 mars, à mi-canal entre l'île Ceylan et la terre, le capitaine Épron eut connaissance de quatre vaisseaux de la Compagnie et d'une frégate anglaise qu'il sut plus tard être la San Fiorenzo de 42°, capitaine Nicholas Hardinge; il prit la direction qui l'éloignait le plus de la frégate. Celle-ci le poursuivit et, quoique la brise fût faible de l'Ouest, à 11h du soir, le combat était devenu inévitable. Toutesois, la nuit se passa sans engagement sérieux; on se borna à échanger deux volées. La lutte ne commença qu'à 6º 20<sup>m</sup> du matin, à une distance de deux encâblures; trois heures plus tard, les deux frégates se séparèrent pour réparer leurs avaries. Ce travail leur prit le reste de la journée. Le 8 au jour, la SAN FIORENZO était à toute vue, et gouvernait de manière à se rapprocher de la Pièmontaise; deux navires auxquels elle sit des signaux imitèrent sa manœuvre. La frégate française chercha à éviter les uns et les autres; mais la San Fiorenzo la gagna facilement, et il fallut se disposer à un nouvel engagement. A 3° 30°, les deux frégates s'envoyèrent leur bordée à contre-bord; la San Fionenzo laissa ensuite arriver pour passer derrière

la Piémontaise; celle-ci ayant fait le même mouvement, les deux frégates se présentèrent le travers. Une demi-heure plus tard, la dernière ne pouvait plus manœuvrer et, à 5<sup>t</sup>, criblée dans toutes ses parties et manquant de projectiles, elle cessa de combattre; son pavillon fut amené. Son équipage était, dans ce moment, réduit de 185 hommes car, outre les tués et les blessés, elle en avait détaché 50 sur des prises.

Un procès-verbal, signé par les officiers de la Pièmontaise, constate que les platines des canons étant presque toutes démontées, il avait fallu faire usage des boute-feux pendant le dernier engagement, et que c'est à peine si l'on avait pu se servir des étoupilles et des mèches, tant elles étaient mauvaises. Cette circonstance avait naturellement contrarié le feu de la frégate française.

La Piémontaise portait 28 canons de 18,

h — de 8

et 14 caronades de 36.

La San Fiorenzo avait 26 canons de 18,

2 — de 9

et 14 caronades de 32.

Le capitaine Épron fut acquitté honorablement par le conseil de guerre auquel il eut à rendre compte de sa conduite.

Après un séjour de quelques mois à l'île de France, le capitaine Motard avait repris la mer avec la frégate de 40° la Sémillante, et était allé s'établir en croisière à la hauteur de l'île Ceylan. Il venait d'expédier une prise de grande importance lorsque, le 15 mars à l'entrée de la nuit, il aperçut dans le Sud un bâtiment vers lequel il se dirigea; à 7<sup>h</sup>, il en était à portée de voix. Ouvrant tous ses sabords en même temps, ce bâtiment dissipa les doutes qui pouvaient exister sur sa force : c'était la frégate anglaise de 40° Terrsichore, capitaine Augustus Montagu,

qui se rendait à Madras. Le combat s'engagea de suite bâbord amures, la Sémillante par le travers du vent de la frégate anglaise. A 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, le capitaine Motard tomba frappé à la tête et au cou. Transporté au poste des chirurgiens, il fut remplacé par le lieutenant de vaisseau Duburquois. Le combat cessa peu de temps après cet événement, car la Sémillante ayant masqué dans une variation de la brise, abattit sur båbord, et son nouveau capitaine dut essayer de faire le tour pour reprendre les mêmes amures; mais, comme beaucoup de manœuvres étaient coupées, cette évolution ne put être exécutée, et la frégate courut forcément vent arrière. Le capitaine Montagu la laissa faire et ne la suivit pas. Les avaries de la Sémillante avaient porté principalement dans sa mâture; son mât d'artimon menaçait de s'abattre. L'impossibilité de le consolider à la mer, et surtout l'état inquiétant du capitaine Motard, déterminèrent son remplaçant à ne pas prolonger davantage une croisière qui n'offrait désormais que peu de chances de succès; il sit route pour l'île de France. Cependant la TERPSICHORE qui, tout d'abord, semblait avoir renoncé à recommencer le combat, se rapprocha et réussit à l'atteindre. Mais après avoir échangé quelques boulets avec la Sémillante, le capitaine Montagu la laissa tranquillement continuer sa route dans la journée du 20. La frégate française arriva à l'île de France dans les premiers jours du mois d'avril.

```
La Sémillante portait 26 canons de 12,
10 — de 6
et 4 caronades de 36.
La Terpsichore avait 26 canons de 18,
4 — de 6
et 10 caronades de 32.
```

M. William James (1) dit que l'état de vétusté de la fré-

<sup>(1)</sup> The naval history of Great Britain.

gate anglaise avait mis son capitaine dans la nécessité de laisser à terre tous les canons des gaillards moins deux; la Terpsichore n'aurait par conséquent eu que 28 canons.

La Sémillante se ressentait aussi des longues et nombreuses croisières, à la suite desquelles il ne lui avait jamais été fait que des réparations superficielles. A son retour, jugée incapable de continuer le rude service qui incombait aux frégates dans ces mers, elle fut cédés au commerce.

La Sémillante se trouva immédiatement remplacée par la frégate de hhe la Manche, capitaine Dornaldeguy, qui était arrivée le 6 mars. Après un mois de repos, cette frégate entreprit sa première croisière dans le canal de Mozambique; le capitaine Dornaldeguy ne rentra au Grand Port que huit mois après, avec la frégate de hhe la Caroline, capitaine Billard, qu'il avait rencontrée auprès de la Réunion. Celle-ci effectuait aussi son retour après une croisière entreprise dès son arrivée dans les mers de l'inde, au mois d'avril précédent.

Les frégates l'Italienne de 44 canons et la Sirène de 42, capitaines Méquet (Hugues) et Duperré, effectuant leur retour de la Martinique où elles avaient porté des troupes, furent chassées, le 22 mars dans l'après-midi, à leur atterrage sur l'île de Groix, par les vaisseaux anglais de 82° lupatueux, capitaine John Lawford et Saturn et les frégates Aigle de 42, capitaine George Wolfe et Narcissus de 40; ces bâtiments, et 3 corvettes qui n'étaient pas en vue, surveillaient les ports de Lorient et de Concarneau. La proximité du dernier et la distance à laquelle se trouvaient encore les chasseurs, semblaient assurer la retraite des frégates françaises. Mais le vent qui soufflait assez frais du N.-N.-O. au large, tomba au voisinage de la terre, et elles se firent remorquer par leurs embarcations; un des vaisseaux et une frégate approchaient beaucoup. Plus tard, le

vent s'étant élevé au Sud, le capitaine Duperré estima ne pouvoir atteindre Lorient avant d'être joint, et il laisea arriver pour chercher un abri sous les batteries de Groix. A 8<sup>h</sup> 80<sup>m</sup>, l'Aigle qui avait passé entre cette fle et la terre. commenca à canonner la Sirène par bâbord; l'Impetueux le sit bientôt de l'autre bord. Après cinq quarts d'heure, les bâtiments anglais se retirèrent. Craignant, malgré cela, de n'avoir pas le temps de s'embosser pour prendre une bonne position de désense dans le cas où il serait attaqué de nouveau, le capitaine Duperré échoua sa frégate sous la batterie Lacroix, à la pointe des Chats. Ses appréhensions n'étaient pas fondées : les Anglais ne firent pas d'autre tentative. Le grand mat et le beaupré de l'Aigle étaient très-endommagés et le capitaine Wolfe avait reçu une blessure fort grave. La Sirène fut facilement remise à slot le 26, et elle entra à Lorient où se trouvait déjà l'Italienne (1).

Le brig de 16° le Grisson, capitaine Gauthier (Jacques), parti de France avec un faible détachement de troupes pour la Martinique, sut chassé, à son-atterrage, par deux frégates anglaises qui l'accompagnèrent de leurs boulets jusqu'au petit port du Marin, où il mouilla le 16 mars. Le 27, le vaisseau anglais Ulysse, la frégate Caston, la corvette Hyppowene et le brig le Monne Fontune se présentèrent à l'entrée de la baie, et pendant qu'ils canonnaient les batteries, leurs embarcations mirent à terre un détachement

<sup>&#</sup>x27;1' M. Chasseriau 'a), dans la relation qu'il a donnée de cet engagement dont il exagère beaucoup l'importance, prête 58 canons à l'Italiame. Ce type de fregate n'existant pas alors. En retirant les 8 pierriers réglementaires, arme que depuis longtemps on ne comprend plus dans la nomenclature des pièces d'artillerie, il reste 55 bouches a feu a l'Italianne, nombre effectif des canons et des caronades que portaient les fregates dites de 50 canons. En ce qui coerre la Sirene, il fuit aussi erreur. Les fregates de 52 canons, dites de 58, portaient 26 canons de 18, 12 de 8 et 5 caronades de 56.

<sup>(</sup>a) Vio de l'ameral Duperre.

de troupes et de marins pour les attaquer par la gorge. Incapables de résister à une semblable agression, les artilleurs se replièrent vers la partie de la rade qui faisait face au mouillage du Griffon. Les embarcations anglaises se dirigèrent alors sur le brig; mais, accueillies par des décharges précipitées de mitraille, elles furent forcées de renoncer à leur entreprise, et de retourner à leur bord avec des pertes d'autant plus grandes, que plusieurs s'échouèrent dans les passes et restèrent longtemps exposées au seu du brig français.

Ce léger succès ne changea en rien la position critique de la Martinique; les magasins de cette colonie étaient vides, et l'on y calculait avec anxiété le terme de la durée des derniers approvisionnements. Les quelques bâtiments qu'on y envoyait n'augmentaient pas ses forces, car si l'un d'eux éprouvait quelque avarie de mer, ou avait le plus petit engagement, il fallait le désarmer faute de pouvoir le réparer. L'attaque des colonies de l'Ouest était au reste commencée, et plusieurs avaient déjà été prises.

Les capitaines Jance et Cocherel, des brigs de 16° le Palinure et le Pilade, se rendant de la Martinique à la Guadeloupe avec des soldats qu'ils avaient pris en France, furent chassés, le 22 avril, par la corvette anglaise de 26° Goerée, capitaine Joseph Spear, qui les attaqua à 9° du matin. Après une heure d'engagement, la corvette anglaise amena son pavillon (1); toutefois, elle ne fut pas amarinée, car plusieurs bâtiments ayant été aperçus auprès de Marie-Galante, les brigs français se dirigèrent sur le mouillage des Saintes qu'ils atteignirent, mais après avoir échangé plusieurs bordées avec le brig anglais de 14° Supérieure.

<sup>(1)</sup> Le capitaine Cocherel ne dit pas que la corvette amena son pavillon. Cette circonstance est cependant positivement mentionnée dans le rapport de l'enseigne de vaisseau Huguet.

Les autres bâtiments aperçus qui, eux aussi, poursuivaient les brigs français, étaient la frégate de 40° Ciace et le brig de 18 Wolwerine. Dès la troisième volée, le capitaine Jance avait reçu dans le ventre une balle qui l'avait mis hors d'état de rester sur le pont; l'enseigne de vaisseau Huguet (Simon) l'avait remplacé. Quelque graves que fussent les avaries des brigs français, celles de la corvette l'étaient encore davantage; elle avait sa grande vergue et ses deux vergues de hune coupées, et ses compatriotes arrivèrent fort à propos pour retirer le capitaine Spear du mauvais pas dans lequel il s'était si audacieusement engagé.

Dans la soirée du 26 avril, le lieutenant de vaisseau Fougeray (Thomas), qui commandait une division de flot-tille stationnée à Granville, sortit avec 3 canonnières pour attaquer 3 brigs anglais qu'on venait d'apercevoir aux îles Chausey. La nuit se passa sans qu'il eût pu les atteindre. Le lendemain matin, le vent soufflait du N.-E. et le temps était couvert. Abandonnant son premier projet, le capitaine Fougeray se porta à la rencontre d'un convoi qui était signalé dans le Nord. Les brigs ennemis le suivirent, et une canonnade qui dura deux heures commença entre les anglais et les convoyeurs. Les batteries de la côte prêtèrent leur concours à ces derniers toutes les fois que cela leur fut possible. A 11°, les brigs prirent le large et le convoi entra à Granville.

Le brig de 16° le Requin, capitaine Bérar, se rendant de Toulon à Alger, fut chassé, le 10 mai, par le brig anglais de 16° Wizard, capitaine Abel Ferris, qui l'atteignit et l'attaqua le lendemain. Le combat durait depuis plus de trois heures lorsque, et comme d'un commun accord, tous deux cessèrent le feu pour réparer leurs avaries. Le capitaine Bérar, qui avait une mission à remplir, profita

de cette circonstance pour s'éloigner de son adversaire; celui-ci le suivit jusqu'à l'entrée de la baie de Tunis.

La flûte de 26° la Baleine, capitaine Gaudran, partie de Toulon avec l'escadre qui avait été chargée d'approvisionner Corfou, fut séparée pendant le coup de vent qui l'assaillit à sa sortie, et relâcha à Roses le 11 mai. Elie y fut attaquée, le lendemain, par la frégate anglaise de 40° Amphion, capitaine William Hoste. Abandonné à ses propres forces, car les batteries ne semblaient pas disposées à lui prêter assistance, le capitaine Gaudran échoua la Balcine sous la Trinidad, espérant que quelque boulet anglais, se trompant de destination, déterminerait l'officier qui commandait ce fort à riposter. A 11º, la fregate mouilla à un tiers de portée de canon par le travers de la flûte, et le combat commença. Étonné du silence que gardait le fort de la Trinidad, et attribuant cette inaction à l'absence des hommes qui devaient l'armer, le capitaine Gaudran lui envoya quelques marins. Lorsque le capitaine anglais aperçut ce mouvement, il crut que les Français évacuaient leur bâtiment, et il expédia une embarcation pour en prendre possession. Mais l'officier chargé de cette mission revint bientôt de sa méprise et, accueilli par une grêle de balles, il retourna à son bord. A 2º 30-, la frègate anglaise se retira. Les forts de la baie avaient enfin fait feu; le capitaine Gaudran estima qu'ils avaient tiré un coup de canon tous les quarts d'heure.

Bloqué par la division anglaise, le brig de 16° le Griffon, que nous avons laissé en relâche au Marin, ne put se rendre au Fort-Royal que le 18 avril (1); huit jours plus tard, il appareillait pour aller chercher des vivres à Pensacala. Le 11 mai, le cap Saint-Antoine de l'île de Cuba restant à

<sup>(1)</sup> Page 503.

18 milles, le capitaine Gauthier aperçut la corvette anglaise de 20° BACCHANTE, capitaine Samuel Hood Inglesield; le temps était brumeux et la brise fraîche du S.-O. A 1° 30°, la corvette anglaise qui depuis quelque temps tirait en chasse, n'était plus qu'à demi-portée de canon. Renonçant alors à atteindre le mouillage des Colorados sur lequel il se dirigeait, le capitaine Gauthier serra le vent et, pendant une heure, il combattit vergues à vergues la BACCHANTE qui avait sait la même manœuvre; totalement dégréé, le Grisson amena. Son armement consistait en

14 caronades de 24 et 2 canons de 6.

LA BACCHANTE avait 18 caronades de 32 et 2 canons de 9.

Le 15 mai au matin, 12 navires du commerce ayant laissé tomber l'ancre dans la rade de Fromentine, le cutter anglais de 12° Lion les y suivit, avec l'intention manifeste de les enlever. Prévenu immédiatement, le lieutenant de vaisseau Guiné, employé à l'escorte des convois sur cette partie de la côte, sortit du port avec sept péniches. La vue de cette petite flottille modifia les projets du capitaine anglais; le cutter mit le cap au large; mais la faiblesse de la brise permit aux péniches de l'atteindre et de l'attaquer à 9° du soir. Il répondit vigoureusement d'abord au feu des embarcations françaises, puis après dix minutes il cessa de se défendre. Deux des péniches l'ayant accosté à bâbord, l'équipage anglais s'embarqua de l'autre côté dans des canots disposés à cet effet; poursuivis par les embarcations françaises, ils durent leur salut à l'obscurité de la nuit.

Le brig de 14° le Milan, capitaine Saint-Gricq, sorti de Saint-Malo, le 7 mars, et se rendant à Cayenne avec une grande brise d'Est, fut suivi par une corvette anglaise, le lendemain de son appareillage; après une chasse de sept

heures, pendant laquelle il démâta de son grand mât de hune, le brig français était à portée des boulets de l'esnemi. Le capitaine Saint-Cricq qui avait pris ses dispositions pour changer de route, loss alors subitement. La corvette anglaise imita ce mouvement; mais n'ayant pas diminué de voiles, elle inclina d'une manière compromettante, et la position critique dans laquelle elle se trouva permit au Milan de s'éloigner.

Deux jours plus tard, un convoi escorté par un vaisseau et deux frégates fut signalé. Le vaisseau parvint à approcher assez le *Milan* pour lui envoyer quelques boulets, mais il ne put l'empêcher d'arriver à sa destination.

A quelques mois de là, le 3 juillet, le capitaine Saint-Cricq croisant sur la côte de la Guyane, aperçut une corvette anglaise qu'il prit d'abord pour un corsaire, et qu'il ne lui était plus possible d'éviter lorsqu'il reconnut son erreur. Le Milan ouvrit sur cette corvette un feu de mitraille si serré, qu'elle laissa promptement arriver vent arrière. Cette retraite eut lieu fort à propos, car toutes les bragues des caronades du brig français étaient rompues.

J'aurais voulu pouvoir donner le nom de ces divers adversaires du Milan, mais le capitaine de ce brig a omis de le faire, et les relations anglaises ne parlent d'aucun des trois engagements mentionnés dans le rapport du capitaine Saint-Cricq.

Le capitaine Lamanon, du brig le Serpent, expédié pour aller annoncer aux colonies espagnoles l'avénement du prince Joseph Bonaparte au trône d'Espagne mouilla, le 14 juillet, à la Guayra de l'état de Caracas. Le 16, la frégate anglaise Acasta entra aussi dans cette rade, malgré les représentations du capitaine Lamanon. L'arrivée de cette frégate coïncidait avec l'insurrection que venait d'occasionner la nouvelle apportée par le Serpent. Aussi, ne se considérant pas en sûreté à ce mouillage, le

capitaine du brig français prit-il le parti de mettre à la voile le lendemain. La frégate anglaise appareilla en même temps que lui et, bien qu'elle eût hissé un pavillon de parlementaire, elle suivit le brig en lui tirant des coups de canon. Cette agression détermina le capitaine du Serpent à revirer sur la terre et à mouiller près des forts; ceux-ci restèrent impassibles à la canonnade, alors soutenue, de la frégate anglaise. A 9° 40°, le capitaine Lamanon amena son pavillon sans avoir brûlé une amorce, laissant ainsi au capitaine anglais toute la responsabilité de l'acte qu'il venait de commettre.

Le capitaine Lamanon fut déchargé d'accusation par le conseil de guerre qui eut mission d'examiner sa conduite.

Le brig de 16° le Requin, capitaine Bérar, revenant en France après avoir rempli la mission pour laquelle il avait été envoyé à Alger, fut chassé, le 28 juillet, et canonné pendant deux heures et demie, par la frégate anglaise de 40° Volage, capitaine Philip Rosenhagen. Le capitaine Bérar riposta par trois volées et fit amener le pavillon.

Le 11 août au matin, par une brise fratche de O.-N.-O. et à 75 milles de l'Île d'Yeu, la corvette de 20° la Diligente, les brigs l'Espiègle de 18 et le Sylphe de 16, partis de Lorient pour la Guadeloupe avec un chargement de farines, furent chassés par la corvette anglaise de 26° Comet, capitaine Featherstone Daly; tous trois tinrent le vent bàbord amures et forcèrent de voiles. Incapable de suivre ses compagnons, le capitaine Clément (Louis), du Sylphe, laissa arriver successivement jusqu'à l'E.-N.-E., jetant à la mer, embarcations, dromes et partie de son chargement, mais sans réussir à obtenir une augmentation de sillage. A 5° 30° de l'après-midi, le Sylphe fut attaqué sous le vent, et il sentit bientôt la supériorité du feu de son ad-

versaire. Après une heure, le grément du brig était heute et sa voilure était en lambeaux; quatre pièces démenten ne permettaient plus de répondre que faiblement à la canonnade toujours bien nourrie de la corvette anglaise. Le capitaine Clément fit amener le pavillon. Le Sylpte prit le nom de Seagull dans la marine anglaise.

Le Sylphe portait 14 caronades de 24 et 2 cauons de 6.

La Comet avait 24 caronades de 32 et 2 canons de 9.

Le capitaine Dauriac, du brig de 3° le Consolutur, venait de laisser tomber l'ancre devant Maldonado, pour prendre un pilote de la Plata, lorsque les canots de deux vaisseaux anglais qui parurent au large, se dirigèrent de son côte. Le capitaine Dauriac ne pensant pas pouvoir repousser l'attaque de ces embarcations, jeta le Consoluteur à la côte et le fit évacuer.

Il advint au brig de 18° l'Espiègle, capitaine Maujouan, ce qui était arrivé au Sylphe (1): il fut laissé de l'arrière par la Diligente dont la marche était supérieure à la sienne et, pour éviter Carybde, il tomba en Scylla. Chassé, le 16 août, par la frégate anglaise de 18° SIBYL, capitaine Clotworthy Upton, l'Espiègle fut atteint, et amena son pavillon aux premiers coups de canon de la frégate. L'Espiègle fut classé, sous le nom d'ELECTRA, parmi les brigs de la marine de l'Angleterre.

Le 3 septembre au point du jour, le capitaine Jance, du brig de 16° le Palinure, se trouvant à 150 milles dans

<sup>(1)</sup> Page 509.

le N.-E. des tles Vierges, et faisant route au Nord avec une faible brise d'E.-N.-E., aperçut sous le vent le brig anglais de 19° Carnation, capitaine Mars Gregory, sur lequel il laissa arriver. A 12° 50°, il l'attaqua par le travers sous le vent. Quoique fort vive de part et d'autre, la canonnade n'amenant aucun résultat positif, le capitaine Jance se décida à profiter de l'exaltation de l'équipage qui demandait l'abordage à grands cris. La barre fut mise sous le vent, et les grapins du Palinure le tenaient accroché à son adversaire, avant que celui-ci eût pu songer à l'éviter. En un instant, 25 hommes, à la tête desquels étaient presque tous les officiers, envahirent le pont du brig anglais. Après une demi-heure de résistance, tout céda à l'ardeur des assaillants, et le pavillon français remplaça celui de la Grande-Bretagne à la corne de la Carnation.

Atteint de la fièvre jaune depuis cinq jours, le capitaine Jance s'était fait porter sur le pont, mais il n'avait pas été capable de diriger les mouvements du brig; toutesois sa présence avait électrisé l'équipage. Le capitaine réel du Palinure était l'enseigne de vaisseau Huguet (Simon), qui sauta aussi à l'abordage.

Les avaries du brig anglais étaient sans importance, mais son personnel avait éprouvé des pertes considérables; le capitaine Gregory avait été tué, et tous les officiers étaient blessés. Les pertes de l'équipage français, au contraire, étaient minimes, et les avaries du brig étaient grandes; il avait été démâté de ses mâts de hune, et la tête de son mât de misaine était cassée au ras du capelage.

```
Le Palinure était armé de 2 canons de 6
et 14 caronades de 24.

La Carnation portait 16 caronades de 32,
2 canons de 6
et 1 — de 18 à pivot.
```

En raison des avaries du Palinure, le capitaine Jance ordonna de faire passer l'équipage de ce brig sur la Car-

NATION et de mettre une partie des prisonniers sur le Palinure. Ce malheureux officier ne put jouir longtemps de son triomphe; il mourut en arrivant à bord de sa prise. La Carnation prit le Palinure à la remorque et les dem brigs entrèrent dans la petite rade du Vauclin de la Martinique.

Après avoir perdu de vue la corvette anglaise dont l'apparition l'avait fait changer de route, ainsi que ses deux compagnons, et qui s'était mise à la poursuite du Sylphe, le plus faible des trois, le capitaine Lemaresquier, de la corvette de 20° la Diligente, avait gouverné à l'Ouest et, ainsi qu'on l'a vu (1), il n'avait pas tardé à laisser l'Epiègle de l'arrière. Le 6 septembre, il allait prendre connaissance de l'île de la Barbade, lorsqu'il apercut une voile dans laquelle il ne tarda pas à reconnaître un bâtiment de guerre: c'était le brig anglais de 18' Recaurt, capitaine Charles Napier. A 8' 30" du matin, tous deux échangerent leur bordée à contre-bord; le capitaine anglais fut blessé. Après s'être dépassés, ils virèrent et se canonnèrent encore. La Diligente laissa alors arriver pour prendre le brig en enfilade; mais celui-ci fit la même manœuvre et ils se trouvèrent par le travers l'un de l'autre. la corvette à bâbord. Le combat continua sous cette allure. A 11', le grand mât du RECRUIT s'abattit sur l'arrière. L'embarras qui en résulta dut faire considérer la défaite de ce brig comme certaine. Il se retira cependant de cette position désespérée, car l'eau entrait avec tant d'abondance par les trous des boulets que la Diligente avait reçus à la flottaison, que le capitaine Lemaresquier crut devoir saire cesser le feu pour s'occuper exclusivement des pompes. Lorsqu'après avoir paré au plus pressant danger il se dirigea sur le Recruit, la brise était devenue si faible qu'il

<sup>1,</sup> Pages 509 et 510.

ne put le rejoindre avant la nuit; le lendemain ce brig n'était plus en vue.

La Diligente portait 18 caronades de 24 et 2 canons de 12.

Le Recault avait 16 caronades de 32 et 2 canons de 9.

La version anglaise dissère essentiellement du récit du capitaine Lemaresquier. D'après M. William James (1), le Recault aurait continué à combattre après avoir perdu son grand mât et, malgré l'avantage que devait donner à la Diligente la possibilité de manœuvrer pour prendre les positions les plus savorables, le brig anglais aurait forcé la corvette à cesser son seu; puis, vers 2° du matin, en laissant arriver sur elle, il aurait décidé le capitaine français à couvrir sa corvette de voiles pour se soustraire à un second engagement. Je m'abstiendrai de toute résexion et me bornerai à souhaiter à l'historien de la marine de la Grande-Bretagne d'avoir, dans l'intérêt de son pays, à faire souvent le panégyrique d'ossiciers qui manœuvrent et combattent ainsi avec un brig dont le grand mât a été abattu.

Nous avons laissé la frégate de 48° la Canonnière à Manille où elle avait mouillé à la fin de l'année 1806. Le besoin d'argent se faisait vivement sentir à cette époque dans les colonies espagnoles de l'Océanie. Depuis trois ans, les Philippines n'avaient reçu aucun subside du Mexique; elles y avaient pourtant en dépôt des sommes considérables dont l'arrivée était pour elles d'une extrême importance. Le capitaine Bourayne ayant acquiescé à la demande qui lui avait été faite par le gouverneur-général d'aller à Acapulco, sur la côte occidentale du Mexique, réclamer les fonds destinés à ces colonies, la Canonnière avait mis

<sup>(1)</sup> The naval history of Great Britain.

sous voiles, au mois d'avril 1807 et, le 20 juillet, elle était à Acapulco, où elle était retournée une seconde fois, après avoir escorté jusqu'aux îles Luçon un galion et un vaisseau de la Compagnie espagnole. Cette fois, elle y avait embarqué trois millions de piastres qu'elle avait portés à Manille. La Canonnière avait ensuite fait voile pour l'île de France, et y était arrivée au mois de juillet 1808.

Depuis la cession de la Sémillante au commerce, la division de l'Inde ne comprenait plus que la Manche et la Caroline; ces frégates étaient alors en croisière avec le brig le Iéna. Arrivé dans l'Inde avec le capitaine Surcouf, sous le nom de Revenant, ce brig avait été mis en réquisition, et le commandement en avait été donné au lieutenant de vaisseau Morice. Dans ce moment, les rades de l'île de France étaient observées par la frégate anglaise de 30° Laurel, capitaine John Woolcombe. La Canonnière sortit, le 11 septembre, pour la combattre ou l'obliger à s'éloigner.

Ce fut le lendemain seulement, et alors qu'après l'avoir infructueusement cherchée, le capitaine Bourayne faisait route pour le mouillage des Deux-Frères, que cette frégate fut aperçue sous le Coin de mire; le vent soufflait du S.-E. A 64 du soir, les deux frégates échangèrent quelques boulets à contre-bord. Lorsqu'elles se furent dépassées, l'anglaise qui était au vent laissa arriver pour passer à poupe de la Canonnière; mais celle-ci arrivant également lui présenta le travers, et elles combattirent vent arrière à portée de fusil. Malgré la faiblesse et les variations de la brise qui faisaient changer les positions respectives, le combat prit un caractère d'acharnement facile à concevoir. Le délabrement du gréement et de la voilure de la Laurel rendit bientôt sa manœuyre difficile. A 76, une folle brise la fit abattre sur tribord tandis que la Canonnière tournait de l'autre côté. Mais avant que son mouvement d'abattée fût bien prononcé, la dernière envoya à la LAUREL une bordée d'écharpe à laquelle il ne fut pas

riposté; cette frégate avait en effet amené son pavillon; il était un peu moins de 8°. La Canonnière entra au Port-Nord-Ouest avec sa prise à la remorque. Cette capture avait une grande importance car, sortie depuis un mois seulement du Cap de Bonne-Espérance, la frégate anglaise avait à bord des vivres pour cinq mois et de nombreux rechanges qu'elle apportait à la division de l'Inde.

La Canonnière avait 28 canons de 18,
6 — de 8
et 14 caronades de 86.
La Laurre portait 22 canons de 9,
2 — de 6
et 6 caronades de 18.

Le capitaine Raoul, de la corvette de 28° les Landes, se rendant à la Guadeloupe avec un chargement de farines aperçut, le 29 septembre, à l'atterrage, le brig anglais de 14º Maria, capitaine James Bennett, qui se méprenant probablement sur sa force, manœuvra pour lui couper le passage. Lorsque la Maria se trouva à portée de pistolet, la corvette lui envoya une bordée qui occasionna des dégâts tels, que le capitaine Raoul ordonna de ne plus tirer et lui cria d'amener. Le capitaine anglais n'en tint aucun compte; il continua son seu et mit les Landes dans la nécessité d'y répondre. Trois sois le capitaine Raoul s'arrêta pour engager celui du brig à ne pas prolonger une résistance inutile; mais vovant que le pavillon anglais ne s'amenait pas, il fit tirer à bout portant; la Maria cessa de se defendre. Sur 70 hommes dont se composait son équipage, 45 étaient hors de combat; son capitaine avait été tué. La Maria coulait bas; elle fut échouée sur une des pointes de la Guadeloupe et, plus tard, conduite à la Martinique. Il fallut changer le mât de misaine.

La corvette les Landes avait 16 caronades de 24 et 12 canons de 6.

La Maria portait 12 caronades de 18 et 2 canons de 4.

Lorsqu'il eut rempli sa mission, le capitaine Raoul fit route pour France. Le 9 novembre, il rencontra un brig anglais qu'il combattit pendant deux heures, et il eût capturé ce bâtiment qu'il avait entièrement désemparé, si deux frégates n'étaient arrivées à point pour soutenir leur compatriote. Un mois après, il entra dans la Gironde. M. James (1) déclare avoir fait des recherches infructueuses pour découvrir le nom du brig que le capitaine de la corvette les Landes prétend avoir ainsi combattu et désemparé.

Après une chasse prolongée dans le golfe du Bengale, le brig de 13° le Iéna, capitaine Morice, qui faisais partie de la division de la mer des Indes, fut attaqué, le 8 octobre, par la frégate anglaise de 44° Modeste, capitaine honorable George Elliot, qui le contraignit à amener son pavillon. Le Iéna fut classé parmi les brigs de guerre de la marine anglaise sous le nom de Victor, avec 16 caronades de 32 et 2 canons de 6.

Le brig de 16° le *Pilade*, capitaine Cocherel, parti de la Martinique pour croiser au vent de l'île, fut pris, le 20 octobre, par le vaisseau anglais de 82<sup>st</sup> Pompée, capitaine George Cockburn, qui arrivait d'Europe.

Après la mort du capitaine Jance, l'enseigne de vaisseau Huguet (Simon) avait pris le commandement du brig de

<sup>11,</sup> The naval history of Great Britain.

19<sup>e</sup> la Carnation, et l'enseigne de vaisseau Fournier (Jean-Pierre), celui du brig de 16º le Palinure (1). Bloqués bientôt au Vauclin où ils avaient jeté l'ancre, ces deux officiers attendirent une circonstance favorable pour se rendre au Fort-Royal. Le 30 octobre, les croiseurs anglais s'étant éloignés, ils mirent à la voile à l'entrée de la nuit: mais à peine dans les passes, ils apercurent 2 frégates auxquelles ils espérèrent échapper en passant à terre des récifs. Vers 6°, la Carnation qui avait appareillé la dernière, vira de bord : le Palinure était alors tout-à-fait en dehors des roches. Son capitaine, ne pouvant pas s'engager de nuit dans ces passes étroites, se vit obligé de continuer sa route, sans soupconner le motif qui avait fait rétrograder son compagnon. Au jour, il était à l'entrée de la baie du Fort-Royal, avec une brise faible de N.-N.-E., mais la frégate anglaise de 40° CIRCE, capitaine Hugh Pigot, était en vue de l'autre côté avec une brise plus fraiche. Quoique. grâce à cette circonstance, elle approchât assez promptement du brig, elle mit ses canots à la mer, et bientôt ceux-ci se dirigèrent à force de rames sur le Polinure. Ce dernier les laissa venir à portée de fusil et les couvrit alors d'une pluie de mitraille. Cet accueil les sit hésiter un instant, sans toutesois les arrêter. Criblés bientôt, ils battirent en retraite jusques en dehors de la portée du canon. Ils n'étaient cependant pas entièrement découragés car, après un court intervalle, ils revinrent sur le brig; une décharge générale d'artillerie et de mousqueterie leur fit, cette fois, prendre définitivement le large; six canots rejoignirent la frégate : le septième avait été coulé. Les pertes des Anglais durent être bien grandes, car une des embarcations fut prise à la remorque, saute d'hommes pour la conduire.

Le Palinure continua sa route vers le Fort Royal, mais

<sup>(1)</sup> Page 511.

lentement, car depuis son combat avec la Carnation, il avait des mâts de perroquet pour mâts de hune. Aussi, quoiqu'il fût remorqué par une embarcation et qu'il fît usage de ses avirons, ne put-il échapper à la Ciacs; il amena son pavillon à 8°, après avoir reçu plusieurs bordées de cette frégate.

La batterie du Talu, située à l'entrée de la rade de Lorient, en tirant deux coups de canon sur un bâtiment qui élongeait la côte, au commencement de la nuit du 10 novembre, appela l'attention des croiseurs anglais stationnés dans ces parages. Aussi, la frégate de 40° la Thètis. capitaine Pinsum, qui venait de sortir de cette rade, et qui était l'objet de cette démonstration, fut-elle aperçue et chassée, à moins de quatre milles de Groix, par la frégate de 42° Amethyst, capitaine Michael Seymour; le vent soufflait du N.-E. A 8°, les deux frégates courant au S.-O., échangeaient des coups de canon de chasse et de retraite; une heure plus tard, elles se canonnaient bord à bord. Une tentative d'abordage fut faite par le capitaine Pinsum qui lança en grand sur tribord; mais au même moment, la frégate anglaise fit une oloffée du bord opposé, passa sur l'arrière de la Thètis, et prit poste à bâbord. Le combat continua dans cette nouvelle position, à portée de pistolet. Vers 10° 30°, les deux frégates démâtèrent presque ensemble de leur mât d'artimon. Une heure plus tard, l'abordage fut de nouveau ordonné. Au moment où cet ordre était mis à exécution, le capitaine Pinsum tomba frappé à mort. La Thétis aborda l'Amethyst par l'avant et l'élongea de long en long; mais les deux frégates, ainsi accrochées. se choquaient, tantôt de l'avant, tantôt de l'arrière, sans rester assez rapprochées pour qu'il fût possible de franchir l'espace qui les séparait. Cependant la canonnade de la frégate anglaise se soutenait avec activité, tandis que. faute de refouloirs en corde, on ne pouvait charger les pièces de la Thètis, à bord de laquelle on fut réduit au jeu de la mousqueterie. Le feu qui se déclara en plusieurs endroits vint encore compliquer la position de la frégate française. A minuit \$5^\*, le lieutenant de vaisseau Dedé, qui en avait pris le commandement, fit amener le pavillon. Les deux mâts de la Thètis s'abattirent presque aussitôt que les Anglais eurent pris possession de la frégate. Elle avait 13 canons démontés, et l'entre-deux de quelques-uns de ses sabords n'existait plus à bâbord. La moitié de son équipage était bors de combat. Le vaisseau de 82° TRIUMPH et la frégate de \$8° SHANNOM n'étaient plus qu'à un quart de portée de canon lorsque la Thètis amena, mais ils ne tirèrent pas. L'A-METHYST avait aussi des avaries considérables; elle avait perdu beaucoup moins de monde que la frégate française.

La Thétis prit le nom de Bauns dans la marine anglaise.

Cette frégate portait 28 canons de 18,
6 — de 8
et 6 caronades de 36.
L'Amethyst avait 26 canons de 18,
4 — de 9
et 12 caronades de 32.

Vers le milieu du mois de novembre, les frégates de 44° la Vénus, l'Amphitrite et la Junon, les brigs de 16° le Papillon et le Cygne sortirent de la rade de Cherbourg et firent route, la première frégate pour la mer des Indes, les autres bâtiments pour les Antilles où ils portaient des vivres et des approvisionnements. Le lendemain, ils se séparèrent. A cette époque, tous les mouillages des colonies françaises de l'Ouest étaient soigneusement surveillés par des bâtiments anglais; aussi à son atterrage sur la Martinique, le Cygne fut-il chassé par la frégate de 40° Circe, capitaine Augustin Collier, la corvette de 18 Stork, capitaine George Le Geyt, les brigs Morre Fortunt, capitaine John Brown, Amarante de 18, capitaine Pelbam Brenton,

Epervier de 16, capitaine Thomas Tudor et la goëlette Express, capitaine William Dowers. Le 12 décembre, le Cuque parvint à doubler la pointe Nord de l'île; mais reconnaissant l'impossibilité de gagner le mouillage de Saint-Pierre avant d'être atteint, le capitaine Menouvrier Defresse prit le parti de demander protection à la petite batterie de l'anse Ceron, établie sur la côte occidentale, près de la pointe du Prêcheur. Deux brigs anglais laissèrent tonber l'ancre auprès de cette pointe, afin de couper la route de Saint-Pierre; les autres bâtiments et sept embarcations portant chacune une cinquantaine d'hommes se dirigèrent sur le Cygne (1). Celui-ci ouvrit son feu sur ces embarcations, dès qu'elles furent à distance convenable, et trois d'entre elles furent coulées avant d'avoir pu atteindre le brig. La Circe serrait la terre du côté du rocher de la Perle. et la présence de son équipage, groupé sur le gaillard d'avant, dénotait une intention évidente d'abordage. Le capitaine Defresne la laissa approcher et lui envoya, à petite portée de fusil, une bordée à mitraille qui balaya tout ce qui paraissait au-dessus des bastingages; la Circe s'éloigna en se bornant à tirer quelques coups de canon. Pendant ce temps, les embarcations gouvernaient sur l'arrière du Cyane et. malgré le feu roulant de sa mousqueterie, elles parvinrent à l'aborder. Mais là s'arrêta le succès de leur entreprise; elles furent fracassées et coulées aussitôt qu'accostées, et leurs équipages trouvèrent la mort lorsqu'ils parurent audessus des murailles : on ne vit pas un seul Anglais mettre le pied sur le pont; 17 trouvés accrochés aux sauve-gardes du gouvernail furent faits prisonniers. Le capitaine Collier renonça à son entreprise et prit le large avec sa division. sans cependant se retirer hors de vue (2). La batterie du

<sup>(1)</sup> Je donne ce chiffre d'après le apitaine Defresne; M. James, The navel history, etc., dit qu'il y avait en tout 68 hommes.

<sup>(2)</sup> L'auteur anglais que j'ai déjà cité dit que sur les 68 hommes des canets, 9 furent tués, 20 blessés et 26 faits prisonniers. L'inexactitude de ce deraier

Ceron seconda puissamment le Cygne dans cette circonstance.

Le lendemain il faisait calme plat. Le capitaine Defresne ne pouvait cependant rester à ce mouillage où il avait à redouter une nouvelle attaque; il avait d'ailleurs une mission à remplir. Il fit couper son câble et, traîné à la cordelle par des soldats d'infanterie, en même temps qu'il s'aidait de ses avirons, le Cygne sit route pour Saint-Pierre, canonné par le brig Amaranthe qui était resté en observation; il lui répondit autant que la route qu'il suivait put le lui permettre. Mal dirigé par son pilote, le Cygne s'échoua sur les roches de la Germne, et les tentatives qui furent faites pour l'en retirer furent inutiles : il était défoncé et coulait bas d'eau. La canonnade de l'Amaranthe avait attiré les autres croiseurs anglais. Résister à ces bâtiments qui joignirent bientôt leurs coups aux siens était chose impossible. Le capitaine Defresne ordonna d'évacuer le brig. jeta les armes à la mer, et mit le seu au Cygne qu'il abandonna démâté et plein d'eau.

Témoins de ce brillant fait d'armes, les habitants de la ville de Saint-Pierre donnèrent une épée d'honneur au capitaine Defresne. Deux Anglais, pleins d'admiration de la belle défense du Cygne, offrirent à son capitaine l'un, le capitaine Brenton, un ceinturon d'épée; l'autre, le lieutenant Hay, un poignard, en considération de la haute estime qu'ils professaient pour lui.

Le jour où le Cygne était attaqué sous la Martinique, le brig le Papillon, encore à 90 milles dans l'Est de cette île, était chassé par un vaisseau et une frégate. Plusieurs fausses routes les lui firent perdre de vue pendant la nuit,

chiffre autorise à élever des doutes sur l'exactitude des autres. Le Cygne ne fit d'autres prisonniers que coux mentionnés plus haut.

et il en fut quitte pour queiques nomets lancés par la fregate. Mais avant l'aveir pu atteindre le mouillage de a Trinite sur leguet le tapitaine Lagenetiere se tirgeaut, e Papillon ent encore a echanger pienques course de minus avec un orig anglais qui ne put l'empécher d'entrer tans cette rade.

La fregate l'Amphirrite, capitaine Denis de Trourrand, monilla au Fort Royal de la Martinique, le 19 iecembre, après une tanonnaite assez nouvre avec la fregate angusse de 19 Errandos, tanitaine Thomas Cochrane, et la correcte de 26 Sava, capitaine William Paterson.

La Janon arriva a la Guadeloupe sans malencontar.

Le brig de de le Cohe-Monches, tapitaine Suzor, renournant à la Rennion agres une promere de neuf mois sur a côte d'Afrique, dans la mer Rouge et dans le goife Parsique, fut masse, le 18 decembre, par un vaisseau, une fregate et un brig angiais. Le capitaine Suzor amena sur pavillon lorsqu'il ne lui resta plus aucune chance d'échapper a ces batiments.

Dana les femilers mois de l'année, le port le Barcelone était à etroitement ploque par les Anglais et par les Espagnes, la côte de entent sumailles que l'approvisionnement de la flatai une lemenant fort à floile, et de pouvait pausème fait du su poujon de petits parealeur de Portsymmètes.

Les la crours du gralent sons la nonterion spéciale de bâtiments protesitées, ones par la femar in 15 mai. Ces protesitées et leur parages en donsières de 9 penioles, on l'umes petus du ments, montandées par un lieutenant de massent. El la limitée et l'immandées par un lieutenant de massent. El la limitée et la montant des commandants des escrimes soulonnées dans le méfélieu de leur arrondissement.

Le 2 et le 30 mars, les Anglais s'emparèrent des petites îles Marie Galante et la Désirade. Moins heureux, à quelques mois de là, ils furent repoussés dans une attaque qu'ils dirigèrent contre l'île Saint-Martin.

# BATIMENTS PRIS, DÉTRUITS OU NAUFRAGÉS pondant l'année 1900.

|       |            | ANGLAID.                            |
|-------|------------|-------------------------------------|
| Canon | 18.        |                                     |
| 60    | JUPITER    | Naufragé sur la côte d'Espagne.     |
| 48    | LEDA       | Naufragée aux États-Unis.           |
|       | CRESCENT   | - au Julland.                       |
| 44    | FLORA      | - sur la côte de Hollande.          |
|       | MELEAGER   | <ul> <li>à la Jamaïque.</li> </ul>  |
| 10    | ASTREA     | - aux Antilles.                     |
| 30    | LAUREL     | Prise par une frégate.              |
| 22    | BANTERER.  | Naufragée au Canada.                |
| 20    | Mcnos      | - sur l'île de Cuba.                |
|       | BERNUDA    | - aux Bermudes.                     |
| 18    | CARNATION  | Pris par un brig.                   |
| •     | HARRIER    | Sombré.                             |
|       | / DELIGHT  | Naufragé sur la côte de la Calabre. |
|       | DELPHINEN. | - sur celle de fiellande.           |
| 16    | ELECTRA.   | - en Sicile.                        |
|       | VOLADOR    | - aux Antilles.                     |
|       | HIRONDELLE | - près de Tunis.                    |
| 14    | BUNNER.    | Pris par les Français.              |
| ••    | Maria.     | - par une corvelle.                 |
|       | Nemer.     | Naufragée aux Antilles.             |
|       | Rapida     | Détruit dans le Tage.               |
| 12    | SPARKLER   | Naufrage sur la côte de Hellande.   |
| ••    | MILLBROOK  | - sur la côte d'Angleterre.         |
|       | Liox       | Pris par des embarcations.          |
|       | Harosa.    | Detruit à la côte.                  |
| 10    | December   | Pris.                               |
|       | BACCHUS    | Naufragé à Cadix.                   |
|       | / Picker   | — aux Antilles.                     |
|       | FIRELY.    | - aux Antines.                      |
|       | CAPELIN    | Naufragés près de Brest.            |
| 6     | CRANE      | •                                   |
|       | MICEOT     |                                     |
|       | Rook.      | Pris par un corsaire.               |
|       | 'Ting      | Sombré.                             |
|       |            | FRANCAIS.                           |
| Cano  |            |                                     |
| 86    |            | 1                                   |
|       | Algenrae   |                                     |
|       | Argonaute  | Pris à Cadix.                       |
| 83    | ,          | 1                                   |
|       | Plulon     |                                     |
|       | Atles      | - A Vigo.                           |

| • |   | ۰ | . 1 | , |
|---|---|---|-----|---|
| n | 1 | z | ľ   | ı |

### COLONIES. -1808.

| 1     | ( Cornélie                 | Prise à Cadix.                           |
|-------|----------------------------|------------------------------------------|
| 40    | Piémontaise                | Prises chacune par une frégate.          |
|       | Hermione                   | Naufragée près de Brest.                 |
| 18    | Sylphe<br>Espiègle<br>Iéna | Pris chacun par une frégate.             |
| - 1   | Griffon                    | - par une corvelle.                      |
| 16    | Requin                     | — par chacus une frégate.                |
|       | Palinure                   | — par un vaisseau.<br>Détruit à la côte. |
| 6     | Gobe-Mouches               | Pris par une frégate.                    |
| 3     | Consolateur                | Détruit à la côte.                       |
| Brig: | Serpent                    | Pris par une frégate.                    |

### RÉCAPITULATION.

|          |                                     | Pris.  | Détruits<br>ou<br>naufragés. | Incendiés. | TOPAL     |
|----------|-------------------------------------|--------|------------------------------|------------|-----------|
| ANGLAIS  | Vaisseaux                           | n<br>1 | 1 5                          | • ;        | :         |
|          | férieurs                            | 6      | 20                           |            | <b>96</b> |
| FRANÇAIS | Vaisseaux                           | 6<br>3 | >                            |            | 6         |
|          | Frégates.<br>Bâtiments de rangs in- | 3      | 1                            | •          |           |
|          | férieurs                            | 9      | 2                            | *          | 11        |

## TABLE DES MATIÈRES.

ANNÉE 1796.

|                                                                        | Pages        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sollicitude du gouvernement pour la marine                             | • • 1        |
| Insurrection des équipages de la division du contre-amiral Richery.    |              |
| Départ de cette division                                               |              |
| Perte de la frégate la Méduse                                          |              |
| Destruction des établissements anglais de Terre-Neuve                  |              |
| Silvation                                                              | (            |
| Traité de paix avec Naples                                             |              |
| Expedition d'Irlande                                                   |              |
| Difficultée soulevées contre l'expédition d'Irlande                    |              |
| Naufrage du vaisseau le Séduisant                                      |              |
| - du vaisseau rasé le Scévola                                          | 11           |
| — de la frégale l'Impatiente                                           | 11           |
| - de la fregale la Surveillante                                        | 11           |
| Prise de la frégate la Tartu                                           | 11           |
| Arrivée d'une escadre espagnole à Toulon                               | 1            |
| Depart de la division du contre-amiral Villeneuve                      | 18           |
| Naulrage du brig le Hasard                                             | 14           |
| Combat de l'escadre espagnole                                          |              |
| Opinion du contre-amiral Nelson sur la marine espagnole                |              |
| Depart de la division du contre-amiral Sercey pour l'Inde              |              |
| Priso de la goelette l'Alerte                                          |              |
| Combat de la division de l'Inde avec deux vaisseaux anglais            |              |
| Crossere de cette division                                             |              |
| Prise de la frégate la Némésis et des corvelles la Sardine et le P     |              |
| II/lon                                                                 |              |
| Attaque et destruction du brig le Gerfaut                              |              |
| Prise du cotre l'Aspic.                                                |              |
| - de la corvelle la Bonne Citouenne                                    |              |
| Combat de la flûte le Marsouin et de la frégate anglaise BRAULIEU.     |              |
| Attaque et destruction de la corvette l'Étourdie et des longres le Rej |              |
| et le Neptune Hardi                                                    | 2            |
| Attaque d'un convoi français. Engagement de l'escorte. Prise de la f   | <del>-</del> |
|                                                                        |              |
| VÉloile                                                                |              |
| Attaque de la corvette la Volage                                       |              |

|                                                                               | Japan.     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Combat de la frégate la Variante et de la frégate anglaise Révolution-        | 25         |
| Prise de la corvette le Robuste                                               | 27         |
| Attaque du corsaire le Vengeur. Sir Sidney Smith                              | 27         |
| Enlevement de la corvette l'Unité                                             | *          |
| Combat de la frégate la Virginie et du vaisseau rasé anglais Indurati-        |            |
| GABLE                                                                         | 29         |
| Engagement de la canonnière l'Arrogante                                       | 31         |
| Engagement et destruction du lougre l'Écureuil                                | 31         |
| Combat et destruction de la corvette la Perçante                              | 34         |
| Combat de la canonnière le Volcan et de la corvette anglaise Spencen.         | <u> </u>   |
| Engagement de la canonnière la Dangereuse et d'une frégale anglaise.          | <u> </u>   |
| Prise du corsaire la Revanche                                                 | <u> </u>   |
| — de la corvette l'Abeille                                                    | <u> </u>   |
| Enlèvement de la canonnière le Génie                                          | <u> </u>   |
| Combat de la frégate la Tumise et de la frégate anglaise Santa-Marca-         |            |
|                                                                               | 34         |
| RETTA.                                                                        |            |
| — de la frégate la Tribune et de la frégate anglaise Uniconn                  | 21         |
| Prise de la corvette la Légère                                                | 57         |
| Enlèvement de la gabare l'Utile                                               | -          |
| Prise des corvettes la Itelzy et les Trois-Couleurs                           |            |
| Combat de la fregate la Proserpine et de la frégate anglaise Davan            | <b>3</b>   |
| Engagement des corvettes la Cornélie et la Vedette                            | 80         |
| Destruction de la flûte l'Éclatant                                            |            |
| Prise de la frégate la Renommie                                               | 41         |
| Engagement de la frégate l'Incorruptible et du vaisseau anglais GLATTON.      | 4t         |
| Combat de la frégate la Pensee et de la frégate anglaise Amasta               | 14         |
| Prise de la flûte l'Élizabeth                                                 | 12         |
| Destruction de la fregate l'Andromaque                                        | u          |
| Prise de la corvette l'Etna                                                   | 44         |
| Combat de la corvette le Décius et de la frégate anglaise Lapwine             | 15         |
| — de la fregate la Vestule et de la frégate anglaise Tenpsicuone.             | 45         |
| Engagement de la fregate la Médée                                             | 87         |
| Prise des îles Saint-Vincent, la Grenade et de Foulpointe                     | 40         |
| Batiments pris, detruits ou naufrages pendant l'année                         |            |
| • •                                                                           |            |
| ANNEE 1797.                                                                   |            |
| Projet d'expédition en Irlande                                                | 80         |
| Negociations                                                                  | H          |
| Formation d'une flottille dans la Manche                                      | 14         |
| Echer de la marine hollandaise                                                | 3          |
| Escadre de Brest                                                              | -          |
| Crossière et dislocation de la division de l'Inde                             | 55         |
| Combat et naufrage du vaisseau les Droits de l'homme                          | ũ          |
| Prise de la flute la Ville de Lorient.                                        | 61         |
| - de la corvette l'Atalante.                                                  | 61         |
| Enlevement d'un convoi anglais.                                               | 61         |
| Combat de la fregate la Constance et la corvette la Résistance avec deux      | <b>V</b> I |
| Collings on in industry and in Countries of it fallents IV Unitings TASC SOFT | ed         |
| fregates auglaises,                                                           |            |
| Prince up to the language in Change of the section and the                    |            |
| Combat de la corvette la Choquante et d'un cutter anglais                     | 61         |
| Agression contre la flottille de l'Adriatique                                 | 61         |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                     | 527    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Destruction de la fatesta l'Hammaria                                    | Pages. |
| Destruction de la frégate l'Harmonie                                    | 64     |
| mastacre de l'equipage du lougre le Liverateur à Italie                 | 65     |
| Prise de Venise et des lles Ioniennes.                                  | **     |
| Croisiere de la division du contre amiral Brueys                        | 67     |
| Tentative d'expédition contre les lles Saint-Marcoul                    | •      |
| Enlevement de la corvette la Mutine.                                    | 66     |
| Attaque et destruction de la corvette la Calliope                       | 70     |
| Destruction de la flute le Freedom.                                     |        |
| Combat de la corvette la Gulté et de la frégate anglaise ARETHUMA       | 71     |
| Attaque de la corvette la Réolaise.                                     | . 78   |
| Combat et incendie du lougre le Courageux                               | 72     |
| Prise de la corvette le Ranger                                          | 78     |
| Combat de la fregate la Nereide et de la frégate anglaise PROERE        | 78     |
| Prise de la corvette la Daphné                                          | 74     |
| Encouragements donnés aux armements en course                           |        |
| Hâtiments pris, détruits ou naufragés pendant l'année                   | 76     |
|                                                                         |        |
| ANNÉE 1796.                                                             |        |
| Escadres des ports                                                      | 77     |
| Expedition en Irlande                                                   |        |
| Division du commandant Savary.                                          |        |
| Expédition de l'Anacreon. Prise de la ville de Rutland                  | 78     |
| Division du commandant Bompard.                                         |        |
| Combat du vansseau le Hoche et du vaisseau anglais Rosust et consorts,  |        |
| - de la fregate la Coquille avec une division anglaise                  |        |
| - de la fregate l'Embuscade et du vaisseau anglais Magnaning e          |        |
| (Officetta                                                              |        |
| Combat de la fregate la Belione et de la fregate anglaise Ethation      |        |
| de la fregate la Résolue et de la fregate anglaise MELANPUR.            | 85     |
| - de la fregate l'Immortalité et de la fregate anglaise Firncane.       |        |
| - de la fregate la Loire et de la corvette anglause Kanganou            |        |
| de la fregate la Loire et de la frègate anglaise Mannaid                |        |
| - de la fregate la Lurre contre la corvette hangano et le vaime que     |        |
| rase anglais Anson                                                      |        |
| Renforts envoyes en Irlando par la division du commandant Savary.       | 87     |
| Engagement avec une division anglaise.                                  |        |
| Dispersion de celle division.                                           |        |
| Expedition d'Egypte.                                                    |        |
| Depart de la floue                                                      |        |
|                                                                         |        |
| Etat des varsseaux de l'escadre                                         |        |
| Price de l'he de Malle.                                                 | . 91   |
| Debarquement de l'armee aupres d'Alexandrie. Prise de cette ville       |        |
| Combat de flottille a Ramanieh                                          |        |
| Bataille d Aboukir.                                                     |        |
| Appreciations surcette bataille                                         |        |
| Lettre du contro-amiral Villeneuve au sujet de la bataille d'Aboukir    |        |
| Declaration de guerre de la Porte Ottomane                              |        |
| Armement des vansseaux de Venise et d'Ancône.                           |        |
| Combat de la fregate la Charente contre la frégate anglaue Pharton et   |        |
| le vaisseau Ganada                                                      |        |
| du vaisseau I Herruie et du vaisseau anglais Mars                       | 1 25   |
| Croisière de la frégale la Preneuse. Prise de deux vaisseaux anglais de | ,      |

### TABLE DES MATIÈRES.

|                                                                        | Pape |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| la Compagnie des Indes                                                 | . 1  |
| Prise de la canonnière l'Arrogante                                     | 11   |
| Combat de la fregate la Vertu et de la fregate anglaise Prant          | ij.  |
| Prise du brig le Corcyre.                                              | 13   |
| Combat et destruction de la corvette la Confiante.                     | 13   |
| Attaque de la corvette le Vesure.                                      | 13   |
| Débarquement des Auglais en Hollande.                                  | 15   |
| Incendie du vaisseau le Quatorze Juillet.                              | 12   |
| Enlevement du brig le Mondovi.                                         | 13   |
| Destruction de la corvette l'Égalité                                   | 13   |
| - de la fregate la Seine et des fregates anglaises Pigen et Jason.     | 134  |
| - du brig le Lodi et du brig anglais Aigle                             | 13   |
| Enlevement du brig l'Aventurier.                                       | 134  |
| Combat du vaisseau le Généreux. Prise du vaisseau anglais Learnes.     | 14   |
| — de la fregate la Décade et du vaisseau anglais Magnamer.             | 144  |
| Attaque et destruction du côtre l'Anémone                              | 144  |
| Combat de la corvette la Bayonnaise. Prise de la frégate anglaise Au-  | 144  |
| BUSCADE                                                                | 145  |
| Bâtiments pris, detruits ou naufrages pendant l'année.                 | 144  |
| 2000010 pm)                                                            | 100  |
| ANNEE 1799.                                                            |      |
|                                                                        |      |
| Observations sur le traité de 1795 avec la Hollande. Flessingne        | 149  |
| Engagement des frégates la Vengeunce, la Cornélie, la Sémillante avec  |      |
| les frégates anglaises Anelia et San Florenzo.                         | 155  |
| Sortie de l'armée navale de Brest                                      | 154  |
| Instructions du vice-amiral Bruix                                      | 135  |
| Reunion avec l'armée espagnole                                         | 136  |
| Attaque d'une division espagnole sur la rade de l'Ile d'Aix.           | 150  |
| Rentree de l'armee navale à Brest                                      | 161  |
| Croisière et prise de la division du contre-amiral Perrès.             | 165  |
| Engagement de la fregale la Preneuse et de la corvette la Brûle-Gueule |      |
| avec une division anglaise.                                            | 165  |
| Naufrage de la corvette la Bi ûle-Gueule.                              | 166  |
| Prise de l'aviso l'Assaillante.                                        | 166  |
| Attaque de la djerme l'Italie. Devouement du capitaine Morandi         | 167  |
| Prise de la guelette americaine Retaliation.                           | 146  |
| Combat de la fregale l'Insurgente et de la fregale américaine Constil. |      |
| LATION.                                                                | 168  |
| - de la fregate la Prudente et de la fregate anglaise Dordatts.        | 170  |
| - de la fregate la Forte et la fregate anglaise Sinvi                  | 171  |
| Prise de Brindisi.                                                     | 174  |
| — du lougre le Sans-Quartier.                                          | 174  |
| Reddition d'Ancone                                                     | 174  |
| Prise de l'aviso la Dorade.                                            | 173  |
| Combat de la canonnière la Chiffonne et d'un cutter anglais.           | 176  |
| - du côtre le Sans-Souce et d'un cutter anglais.                       | 176  |
| — de la fregate la Vestute et de la fregate anglaise CLYDE.            | 177  |
|                                                                        | 178  |
| de la frégate la Preneuve et de la fregate anglaise Camer et           | 179  |
| ue la liegate la richemin et de la liegate anglaise Canel et           |      |
| consorts,                                                              | 100  |

| TABLE DES MATIERES.                                                        | 523        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| P                                                                          | Mes.       |
| Combat de la frégate la Preneuse et du vaisseau anglais Jupiten            | 180        |
| Prise de la corvette l'Aréthuse                                            | 185        |
| Engagement et perte de la frégate la Preneuse                              | 184        |
| Engagement de la corvette la Bergère et de la frégale la Sirène avec la    |            |
| frégate anglaise Aimable                                                   | 186        |
| Bâtiments pris, détruits ou naufragés pendant l'année                      | 196        |
| ANNÉE 1800.                                                                |            |
| Escadre de Breet                                                           | 187        |
| Engagement des frégates la Sirène, la Fraternité et la Furieuse contre     |            |
| une division anglaise                                                      | 186        |
| Flottille de l'Escaut                                                      | 180        |
| Sortie de l'escadre de Brest                                               | 190        |
| Combat de la division du commandant Castagnier                             | 190        |
| - de la fregate la Désirée et de la corvette anglaise Dant                 | 198        |
| Naufrage de la frègate la Carmagnole                                       | 195        |
| Croisière de la division du commandant Landolphe                           | 195        |
| Prise de la frégate la Concorde                                            | 195        |
| Combat de la fregate la Médée et du vaisseau de la Compagnie des Indes     |            |
| EXETER                                                                     | 196        |
| Division du contre-amiral Perrée. Prise de la flûte la Ville-de-Marseille. | 197        |
| Combat du vaisseau le Généreux centre une division anglaise                | 196        |
| Combat de la frégate la Venyeunce et de la frégate américaine Constitu-    |            |
| LATION.                                                                    | 200        |
| Combat de la fregate la Pallas et de la frégate anglaise Loire et con-     |            |
| Soris.                                                                     | 908        |
| Prise de la corvette la Vedette                                            | 302        |
| Enlèvement de la corvette anglaise Danaz.                                  | 205<br>205 |
| Attaque des avusos le Lejoille, le Cerf et la Ligurienne                   | -          |
|                                                                            | 204        |
| et consorts                                                                | 210        |
| Prise de l'aviso le Dragon                                                 | 210        |
| — de la corvette l'Albanaise                                               | 210        |
| Destruction de la corvette l'Insolent. Prise du lougre l'Anne et de la ca- | -10        |
| nonnière la Curieuse.                                                      | 211        |
| Prise des avisos l'Entreprenant et le Redoutable                           | 212        |
| Destruction de la corvette la Therèse                                      | 212        |
| Combat de la corvette le Bercenu et de deux corvettes pertugaises          | 213        |
| Enlèvement de la canonniere le Cerbère                                     | 214        |
| Engagement du côtre le Sans-Souci                                          | 214        |
| Combat de la fregate la l'engeance et de la fregate anglaise Sking         | 215        |
| - de la fregate la Diune et de la frégate anglaise Success                 | 216        |
| Capitulation de Malte.                                                     | 217        |
| Engagement de la canonnière la Protestrice et de la flûte la Salamandre    |            |
| avec deux bâtiments anglais                                                | 217        |
| Priso de l'aviso la Capricieuse                                            | 217        |
| - de l'aviso l'Independant                                                 | 217        |
| - de l'aviso la Jeune Alexandrine                                          | 217        |
| — de la gurlette le Neptune                                                | 218        |
| Combat de la corvette le Berceau et de la frégate américaine Boston        | 218        |
| Prise de la corvette la l'enue                                             | 219        |
| 111 34                                                                     |            |

| 1                                                                         | , and an   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Destruction de la corvette la Réolaise                                    |            |
| Prise de l'île de Gorée par les Anglais                                   | 98         |
| Bâtiments pris, détruits et naufragés pendant l'année                     |            |
| ANNÉE 1801.                                                               |            |
| Escadres des ports                                                        | 120        |
| Formation d'une flottille à Boulogne                                      | 25         |
| Attaque de la flottille de Boulogne                                       |            |
| Autre attaque de cette flottille                                          |            |
| Départ de a division du contre-amiral Ganteaume                           |            |
| Prise de la corvette anglaise Spittfire.                                  |            |
| Combat de la frégate la Bravoure et de la frégate anglaise Con-<br>CORDE. | -          |
| Prise du cutter anglais Sprightly                                         | =          |
| — de la frégate anglaise Success.                                         |            |
| Entrée de la division du contre-amiral Ganteaume à Teulen.                |            |
| Départ de la division du contre-amiral Ganteaume pour Alexandrie          | 991        |
| Attaque de Porto Ferrajo                                                  |            |
| La division française rentre à Toulon.                                    | 951        |
| Combat des vaisseaux l'Indivisible et le Dix-août. Prise du vaisseau      | _          |
| anglais Swiftsure                                                         |            |
| Prise de la corvette anglaise Spredt                                      |            |
| Combat d'Algésiras. Prise du vaisseau anglais Hammal                      |            |
| Incendie des vaisseaux espagnols San Carlos et San Hermenegifde           | 957        |
| Combat du vaisseau le Saint-Antoine avec une division anglaise.           |            |
| - du vaisseau le Formidable avec une division anglaise                    | 200        |
| Enlèvement du brig le Sénégal                                             | 966        |
| Attaque des canonnières la Chiffonne et la Terrible par des péniches.     | 945        |
| Enlèvement de la goélette l'Éclair.                                       | 244        |
| Prise de la corvette l'Aurore.  de la corvette la Sans-Pareille.          | 267<br>267 |
| Combat de la frégate la Dédaigneuse contre une frégate anglaise.          | 248        |
| — du brig la Curieuse et de la corvette le Bondslais.                     | 240        |
| Engagement de la corvette la Flèche avec un cutter                        | 949        |
| Combat de la fregate l'Africaine et de la frégate anglaise Promas.        | 91         |
| Prise de la corvette anglaise Bull pog                                    |            |
| Combat du lougre l'Ami des Lois et d'un cutter anglais                    | 980        |
| Engagement de la corvette le l'ésuve et conserts.                         | #          |
|                                                                           | <b>**</b>  |
|                                                                           | 954<br>954 |
|                                                                           | <u></u>    |
| - de la frégate la Chiffonne. Prise de la frégate peringaise Ame-         |            |
| RINHA                                                                     | 957        |
| Prise du vaisseau anglais de Compagnie Belloxa.                           | 966        |
| Combat de la frégate la Chiffonne et de la frégate anglaise Stort         | 250        |
| Affaire de flottille auprès d'Étaples.                                    | 250        |
| Prise de la frégate le Succès. Perte de la frégate la Bravoure.           |            |
| Secours donnés par les Anglais a Porto-Ferraio                            | ᆵ          |

|  | _ |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

| TABLE DES MATIÈRES                                                           | 184        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                            | Pages.     |
| Combats de la corvette la Flèche et de la corvette anglaise Victor. Porte    | -          |
| de la corvette française                                                     | 905        |
| Affaire de flottille aupres de Boulogne                                      | 905        |
| Prise de la corvette Bull dog                                                | 905        |
| Reddition de la goelette anglaise Gozz                                       | 264        |
| Paix avec l'Angleterre                                                       | 964 f      |
| Bătiments pris, détruits ou naufragés pendant l'année                        | 265        |
| ANNEE 1802.                                                                  |            |
| Evacuation de Cadix                                                          | 246        |
| Expédition de Saint-Domingue                                                 | 901        |
| Naufrage des vaisseaux le Bunel et le Desaix                                 | 270        |
| Expedition de la Guadeloupe                                                  | 273        |
| Division du contre-amiral Bouvet                                             | 276        |
| Batiments pris, détruits ou naufragés pendant l'année                        | 276        |
| Récapitulation des bâtiments pris, détruits ou naufragés de l'année 1795     |            |
| å 1NOS. ,                                                                    | 276        |
| ANNEE 1803.                                                                  |            |
| Reprise des hostilités                                                       | mv         |
| Réorganisation de la flottilie                                               | 217        |
| Dons fails au gouvernement                                                   | <b>978</b> |
| Escadres des ports                                                           | 570        |
| Départ de la division du contre-amiral Linois pour l'Inde                    | 901        |
| Crossère de cette division                                                   | 905        |
| Destruction de l'établissement anglais de Bencoolen                          | 205        |
| Croisière de la division du contre-amiral Leissegues. Prise du brig l'Arabe. | 265        |
| Prior du lougre l'Affronteur                                                 | 984        |
| - de la fregate l'Embuscade                                                  | 205        |
| - de la fregate la Franchise                                                 | 205        |
| - du brig Vimpatient                                                         | 206        |
| de la corvette la Colombe                                                    | 206        |
| de la corvette la Bacchante                                                  | 206        |
| tombat de la fregate la Poursurrante et du vaisseau anglais Hanculas.        |            |
| Prise de la corvette la Mignonne                                             | 901        |
| - du transport le Dart                                                       | 197        |
| - de la fregate la Créole                                                    | 200        |
| de la fregate anglaise Minany                                                | 986        |
| - du brig l'Alcyon                                                           | 901        |
| — du vaisseau le Duqueine                                                    | 901        |
| Engagement du vaisseau le Duguny-Tromin avec un vaisseau anglais             | 295        |
| - de la fregale la touerriere avec une division anglane                      | 994        |
| — de la flottille de Boulogne.                                               | 905        |
| Combat et perte du brig la Motime                                            | 296        |
| - du brig le Lodi et du brig anglais Bacacon.                                | 200        |
| Engagement de flottille à Granville.                                         | 297        |
| Bombardement de Dieppe, de Granville et de Pécamp                            | 197<br>196 |
| Affaire de flottille devant Calais.                                          | 200        |
|                                                                              | ***        |
| Prise de la goriette la Renard                                               |            |

|                                                                               | Pages.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Destruction de la corvette la Bayonnaise                                      | 200                      |
| Prise des brigs l'Aiguille, le Vigilant et du côtre l'Amitié                  | 231                      |
| Capitulation du Cap Français.                                                 | 299                      |
| Destruction de la frégate anglaise Shannon                                    | 306                      |
| Prise du brig anglais Glapper                                                 | 306                      |
| Prise des îles Sainte-Lucie, Tabago, Saint-Pierre et Miquelon et de la        |                          |
| ville de Pondichéry par les Anglais                                           | 506                      |
| Bâtiments pris, détruits et naufragés pendant l'année                         | 341                      |
| ANNÉE 1806.                                                                   |                          |
| Création des marins de la garde                                               | 300                      |
| Escadres de Brest et de Toulon                                                | 300                      |
| Croisière de la division du contre-amiral Linois                              | 310                      |
| Attaque d'un convoi anglais                                                   | 311                      |
| Episode de cette croisière                                                    | 212                      |
| Engagement de la division de l'Inde avec le vaisseau anglais CENTURION.       | 211                      |
| Prise d'un vaisseau de la Compagnie                                           | 315                      |
| Affaire de flottille devant Ostende                                           | 316                      |
| Affaire de flottille a Geffosses                                              | 316                      |
| Enlevement du brig anglais Vinceios.                                          | 316                      |
| Affaire de flottille auprès d'Ostende                                         | <b>317</b><br><b>317</b> |
| Combat de la prame la Ville-d'Anvers                                          | 514<br>518               |
| Bombardement du Havre                                                         | 318                      |
| Affaire de flottille devant Boulogne                                          | 210                      |
| Affaire de flottille devant Boulogne.                                         | 340                      |
| Tentative de destruction de la flottille de Boulogne.                         | 340                      |
| Tentative de destruction du port de Calais.                                   | 148                      |
| Affaire de flottille auprès du Havre                                          |                          |
| — auprès de Calais                                                            | 345                      |
| L'île de Gorée est alternativement prise par les Français et par les Anglais. | 345                      |
| Bâtiments pris, detruits et naufrages pendant l'année                         | 585                      |
| ANNEE 1805.                                                                   |                          |
|                                                                               |                          |
| Escadres des ports                                                            | 121<br>122               |
| Dispositions prises pour tromper le gouvernement anglais.                     |                          |
| Force et repartition de la flottille                                          | 341                      |
| Force de l'armée expeditionnaire                                              | 191                      |
| Sortie et rentree de l'armee navalo de Brest.                                 | 344                      |
| Modification du plan d'operations.                                            | 551                      |
| Engagement d'une division de l'armée navale de Brest                          | 334                      |
| Depart de Rochesort de la division du contre-amiral Missiessy                 | 332                      |
| Attaque de la ville du Roseau de la Dominique                                 | . 223                    |
| - de la ville de la Basse-Terre de Saint-Christophe                           | 334                      |
| Rentree à Rochefort de la division du contre amiral Missiessy.                | 334                      |
| Deuxieme sortie de la division de Rochefort avec le commandant Allemand.      | . 55                     |
| Prise du brig anglais Phoenes                                                 | . 33                     |
| — du vaisseau anglais Calculta et de la corvette Rangen                       | . 35                     |
| Sortie et rentrée de l'escadre de Toulon                                      | . 35                     |
| Lettre du vice-amiral Villeneuve au ministre de la marine                     | 33                       |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                     | 533    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         | Pages. |
| Départ de l'escadre du vice-amiral Villeneuve pour la Martinique        | 340    |
| Jonction aux vaisseaux espagnols de Cadix                               | 541    |
| Prise de la corvette anglaise Cyang                                     | 341    |
| Ordre du jour du vice-amiral Villeneuve                                 | . 349  |
| Prise du rocher le Diamant                                              | 345    |
| Enlèvement d'un convoi anglais                                          | SM     |
| Départ de l'escadre du vice-amiral Villeneuve pour l'Europe.            | 347    |
| Plan d'attaque du vice-amiral Nelson                                    | 348    |
| Le vice-amiral Nelson à la recherche de l'escadre de Toulon             | 351    |
| Modifications aux instructions du vice-amiral Villeneuve                | . 551  |
| Combat du cap Finistère, dit des Quinze-Vingts                          | 351    |
| Relache de l'escadre à la Corogne                                       | 356    |
| Nouvelles instructions du vice-amiral Villeneuve                        | 557    |
| Jonction de la division du Ferrol                                       | 354    |
| Lettre du vice-amiral Villeneuve au ministre de la marine               | 356    |
| Relache & Cadix                                                         | 560    |
| Autro lettro du vice-amiral Villeneuvo au ministro                      | 360    |
| L'Empereur veut traduire le vice-amiral Villeneuve devant un conseil    |        |
| martial. Il désigne le vice-amiral Rosily pour le remplacer             |        |
| Memorandum du vice-amiral Nelson                                        | . 561  |
| Instructions de l'Empereur au vice-amiral Villeneuve.                   | . 36(  |
| Instructions do I Empereur au vice-amirai villeneuve                    | . 560  |
| Lettre du ministre de la marine au vice-amiral Villeneuve               | . 361  |
| Opinions des officiers généraux des deux escadres                       | . 870  |
| Bataille de Trafalgar.                                                  | . 571  |
| Le Santa Anna et le Neptuno sont retirés des mains des Anglais          |        |
| Désastres après la bataille                                             | . 591  |
| L'equipage de l'Algésiras reprend possession de ce vaisseau             |        |
| L'Aigle et le Bucentaure sont abandonnés par les Anglais                |        |
| Désarmement de la flottille de Boulogne                                 | 404    |
| La conduite du contre-amiral Dumanoir est soumise à l'examen d'un con-  |        |
| seil d'enquête                                                          | 405    |
| Combat de la division du contre-amiral Dumanoir Lepelley                | 400    |
| Nouveau conseil d'enquête pour examiner la conduite de cet officier     |        |
| général                                                                 | 411    |
| Sortie de deux divisions de Brest                                       | 411    |
| Combat des frégales l'Hortense et l'Incorruptible. Prise des corvettes  |        |
| anglaises Annow et Achenox                                              |        |
| Combat de la frégate la Psyché et de la frégate anglaise San Fionenzo.  | 411    |
| Capitulations sur mer                                                   |        |
| Combat de la frégate la Ville de Milan. Prise de la fregate anglaise    |        |
| CLEOPATRA                                                               |        |
| Prise des fregates la Ville de Milun et la Cleopatra                    | 416    |
|                                                                         |        |
| Engagement de la frégate la Sémillante avec la frégate anglaise Pharton |        |
| et la corvelle Harrier                                                  | . 418  |
| Affaire de flottille dans la Manche                                     |        |
| Affaires de flottille près de Fecamp et Dieppe                          |        |
| Price des brigs anglais Plumpun et Thazen                               |        |
| Engagements de flottille dans la Manche                                 |        |
| Combat de la fregate la Topoze. Prise de la fregate anglaise BLANCHE.   |        |
| Engagement du vaisseau le Mittengo et de la frégate la Belle-Poule      |        |
| avec le vaisseau anglais Blainnein et des vaisseaux de Compagnie.       | 434    |
| Combat de la fregate la Didon et de la fregate anglaire PROESIX         |        |
| Prise du brig le Faune                                                  | 494    |

|                                                                                                                                                                                                                   | Pages.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Prise de la corvette la Torche.                                                                                                                                                                                   | 427        |
| Engagement de la frégate la Topaze et du vaisseau anglais REASONABLE.                                                                                                                                             | 127        |
| Prise du brig l'Actéon                                                                                                                                                                                            | は          |
| Prise du Cap de Bonne-Espárance par les Anglais.                                                                                                                                                                  | 450        |
| Combat de la corvette la Cyune et de la fregate anglaise Parscress                                                                                                                                                | 150        |
| CHARLOTTE                                                                                                                                                                                                         | 121        |
| Tentative de destruction de la flottille de Roulogne.                                                                                                                                                             | 431        |
| Combat de la frégate la Libre contre les frégates EGYPTIENNE et LOIRE  Expédition de la division du commandant L'hermitte contre les établissements anglais de la côte occidentale d'Afrique. Prise des corvettes | 122        |
| anglaises Favornite, Otway, Plowen                                                                                                                                                                                | 151        |
| ANNEE 1806.                                                                                                                                                                                                       |            |
| Escadre de Brest                                                                                                                                                                                                  | 434        |
| Croisière de la division du commandant Le Duc. Prise du brig le Néarque.                                                                                                                                          | •••        |
| Combat de la fregate la Guerrière et de la fregate anglaise BLANCHE                                                                                                                                               | 157        |
| Sortie de la division du commandant Soleil. Combat des frégates la                                                                                                                                                |            |
| Gloire, la Minerve et l'Armide contre une division anglaise                                                                                                                                                       | 138        |
| Prise de la corvette anglaise Nepley                                                                                                                                                                              | 110        |
| Croisière de la division du contre-amiral Willaumez                                                                                                                                                               | 111<br>110 |
| Dispersion de cette division                                                                                                                                                                                      | 445        |
| Assos                                                                                                                                                                                                             | 145        |
| Combat de Santo Domingo                                                                                                                                                                                           | 447        |
| Prise du brig le Furet                                                                                                                                                                                            | 454        |
| Engagements du brig l'Observateur avec une corvette anglaise et avec un                                                                                                                                           |            |
| lougre                                                                                                                                                                                                            | 454        |
| Combat du vaisseau le Marengo et du vaisseau anglais Loxdox                                                                                                                                                       | 122        |
| - de la frégate la Belte-Poule et de la fregate anglaise Amazon.                                                                                                                                                  | 454        |
| Engagements du brig le Lutin avec une frégate anglaise et un brig.  Prise du brig français                                                                                                                        | 459        |
| Enlevement du brig de la Tapageuse                                                                                                                                                                                | 459        |
| Destruction de la gabare la Garconne et du brig la Mulicieuse                                                                                                                                                     | 180        |
| Combat du brig l'Abrelle et de la corvette la Bergère contre la frégate                                                                                                                                           |            |
| anglaise Strices                                                                                                                                                                                                  | 461        |
| Combat de la fregate la Canonnaère et du vaisseau anglais TREMENDOUS.                                                                                                                                             | 441        |
| Prise d'une embarcation de la fregate la Canonautère                                                                                                                                                              | 102        |
| Affaire de flottille devant Granville                                                                                                                                                                             | 163        |
| Combat de la fregate la Mineree et de la fregate anglaise Patlas                                                                                                                                                  | 167        |
| Prise du brig le Diligent.  Engagement du brig le Voltigent et du brig anglais Reindern                                                                                                                           | 161        |
| Prise des brigs le Pharton et le Voltigenc                                                                                                                                                                        | 167        |
| - du vaisseau anglats de Compagnie Warring Hastings                                                                                                                                                               | 467        |
| Enlevement du brig le Cesar.                                                                                                                                                                                      | 476        |
| Prise de la fregate le Rhin.                                                                                                                                                                                      | 471        |
| Croisière de la division du commandant L'hermitte.                                                                                                                                                                | 671        |
| Combat de la fregate le Président contre la corvette anglaise Disparce                                                                                                                                            |            |
| et le vaisseau Casonis.                                                                                                                                                                                           | 174        |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                            | 835           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Combat de la fitte la Salamandre contre une division anglaise                                                                  | Pages.<br>472 |
| Prise de la corvette anglaise Constance                                                                                        | 478           |
| gate                                                                                                                           | 473           |
| Biocus des îles Britanniques                                                                                                   | 474<br>478    |
| ANNEE 1807.                                                                                                                    |               |
| Escadres des ports                                                                                                             | 476           |
| Réarmement de la flottille de Boulogne                                                                                         | 470           |
| Destruction de l'escadre danoise à Gopenhague                                                                                  | 470           |
| Enlevement du brig le Lyax                                                                                                     | 400           |
| Combat de la corvette la Favorite et de la frégule anglaise Jasen Attaque du côtre le Printemps par des embarcations anglaises | 481           |
| Affaire de flottille auprès de Cancale                                                                                         | 488           |
| Prise du brig l'Observateur                                                                                                    | 482           |
| Appareillages de la frégate la Manche et du brig le Cygne                                                                      | 482           |
| Affaire de flottille sur la côte du Morbihan.                                                                                  | 182           |
| Rentrée de la frégate la Cybèle en France                                                                                      | 484           |
| Prise de l'île d'Anhold                                                                                                        | 485<br>484    |
| ANNÉE 1808.                                                                                                                    | ***           |
| ANNE IOO.                                                                                                                      |               |
| Escadres des ports                                                                                                             | 487           |
| Coup d'œil sur l'escadre de Toulon                                                                                             | 486           |
| Sortie d'une division avec le contre-amiral Cosmao                                                                             | 199           |
| Création des équipages de haut-bord et de flottille                                                                            | 489           |
| Attaque et capitulation de la division du vice-amiral Rosily à Cadix.                                                          | 190           |
| Depart de la division du contre-amiral Allemand pour Toulon                                                                    | 495           |
| Sa jonction à l'escadre du vice-amiral Ganteaume                                                                               | 196           |
| Ravitaillement de Corfou                                                                                                       | 133           |
| Combat de la frégale la Piemontaise et de la frégale anglaise San Fio-                                                         |               |
| RENZO                                                                                                                          | 199           |
| Combat de la frégate la Sémillante et de la frégate anglaise Tenesi-                                                           | 500           |
| Croisiere de la frégate la Manche                                                                                              | 502           |
| - de la fregate la Caroline                                                                                                    | 502           |
| Engagement de la fregate la Sirene                                                                                             | 502           |
| Attaque du brig le tirisson par des embarcations anglaises                                                                     | 503           |
| Combat du brig le Palinure et de la corvette anglaire Guerre                                                                   | 504           |
| Affaire de flottille auprès de Granville                                                                                       | 505<br>505    |
| - de la fiùlo la Baleine.                                                                                                      | 506           |
| - du brig le Griffon et de la corvette anglaise Baccharte                                                                      | 506           |
| Enlevement du cutter anglais Liox                                                                                              | 507           |
| Engagement de la corvette le Milan avec une corvette anglaise                                                                  | 507           |
| Prise du brig le Serpent                                                                                                       | 505           |
| — du brig le Requin                                                                                                            | 509<br>509    |
| Destruction du brig le Consolateur                                                                                             | 517           |
| Prise du brig l'Espiegle                                                                                                       | 510           |

| Prise de la corvette la Torche                                                                                                                                                                                                  | 127        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Engagement de la frégate la Topaze et du vaisseau anglais REASORABLE.                                                                                                                                                           | 127        |
| Prise du brig l'Actéon                                                                                                                                                                                                          | 496        |
| Naufrage de la frégate l'Atalante                                                                                                                                                                                               | 435        |
| Prise du Cap de Bonne-Espérance par les Anglais                                                                                                                                                                                 | 450        |
| Combat de la corvette la Cyane et de la frégate anglaise Parserss CHARLOTTE.                                                                                                                                                    | 450        |
| Prise de la corvette la Naiade                                                                                                                                                                                                  | 451        |
| Tentative de destruction de la flottille de Boulogne                                                                                                                                                                            | 451        |
| Combat de la frégate la <i>Libre</i> contre les frégates Ecyptienne et Loire<br>Expédition de la division du commandant L'hermitte contre les établis-<br>sements anglais de la côte occidentale d'Afrique. Prise des corvettes | 122        |
| anglaises Favorrite, Otway, Plower                                                                                                                                                                                              | 121        |
| ANNEE 1806.                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Freedra de Danit                                                                                                                                                                                                                | 454        |
| Escadre de Brest                                                                                                                                                                                                                | L57        |
| Sortie de la division du commandant Soleil. Combat des frégates la                                                                                                                                                              |            |
| Gloire, la Minerve et l'Armide contre une division anglaise                                                                                                                                                                     | 178        |
| Prise de la corvette anglaise Nedley                                                                                                                                                                                            | 440        |
| Dispersion de cette division                                                                                                                                                                                                    | 44         |
| Engagement du vaisseau le Foudroyant avec le vaisseau rasé anglais                                                                                                                                                              |            |
| Anson.                                                                                                                                                                                                                          | 445        |
| Destruction du vaisseau l'Impétueux                                                                                                                                                                                             | 445        |
| Combat de Santo Domingo                                                                                                                                                                                                         | 457        |
| Prise du brig le Furet                                                                                                                                                                                                          | 454        |
| Engagements du brig l'Observateur avec une corvette anglaise et avec un                                                                                                                                                         |            |
| lougre                                                                                                                                                                                                                          | 454<br>455 |
| <ul> <li>de la frégate la Belle-Poule et de la frégate anglaise Amazon.</li> </ul>                                                                                                                                              | 458        |
| Engagements du brig le Lutin avec une frégate anglaise et un brig.                                                                                                                                                              | •••        |
| Prise du brig français.                                                                                                                                                                                                         | 150        |
| Enlevement du brig de la Tapageuse                                                                                                                                                                                              | 459        |
| Destruction de la gabare la Garonne et du brig la Malicieuse                                                                                                                                                                    | 400        |
| Combat du brig l'Abeille et de la corvette la Bergère contre la frégate                                                                                                                                                         |            |
| anglaise Sinus.                                                                                                                                                                                                                 | #1         |
| Combat de la fregate la Canonnière et du vaisseau anglais Tarmenpors.  Prise d'une embarcation de la fregate la Canonnière                                                                                                      | 143        |
| Affaire de flottille devant Granville                                                                                                                                                                                           | 463        |
| Combat de la fregate la Minerve et de la frégate anglaise Pallas                                                                                                                                                                | 143        |
| Prise du brig le Deligent                                                                                                                                                                                                       | 143        |
| Engagement du brig le Voltigeur et du brig anglais Reinnean                                                                                                                                                                     | 100        |
| Prise des brigs le Phacton et le Voltigeur                                                                                                                                                                                      | 467        |
| - du vaisseau anglais de Compagnie Warring Hastings                                                                                                                                                                             | 467        |
| Enlèvement du brig le César                                                                                                                                                                                                     | 470        |
| Prise de la frégate le Rhin.                                                                                                                                                                                                    | 471        |
| Croisière de la division du commandant L'hermitte                                                                                                                                                                               | 671        |
| et le valsseau d'anores                                                                                                                                                                                                         | 470        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |            |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 838            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Combat to be fitted by Colomondus content up a Middle of the content of the conte | Pages.         |
| Combat de la flûte la Salamandre contre une division anglaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 472          |
| Prise de la corvette anglaise Constance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 475          |
| Attaque de la frégate la Sémillante par un valsseau anglais et une fré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| gale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Blocus des Iles Britanniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Bâtiments pris, détruits ou naufragés pendant l'année                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 475          |
| ANNEE 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Escadres des ports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 476          |
| Réarmement de la flottille de Boulogne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 479          |
| Destruction de l'escadre danoise à Gopenhague                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Balevement du brig le Lynx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 400          |
| Combat de la corvette la Favorite et de la frégate anglaise Jason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Attaque du côtre le Printemps par des embarcations angleises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Affaire de flottille auprès de Cancale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Prise du brig l'Observateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 482          |
| Appareillages de la frégate la Manche et du brig le Cygne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Affaire de flottille sur la côte du Morbihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 485          |
| Rentrée de la frégate la Cybèle en France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 484          |
| Prise de l'île d'Anhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 485          |
| Bâtiments pris, détruits ou naufragés pendant l'année                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 486          |
| ANNÉE 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Escadres des ports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 487          |
| Coup d'œil sur l'escadre de Toulon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 488          |
| Sortie d'une division avec le contre-amiral Cosmao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Sortie d'une autre division avec le contre-amiral Allemand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Création des équipages de haut-bord et de flottille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Attaque et capitulation de la division du vice-amiral Rosily à Cadix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Depart de la division du contre-amiral Allemand pour Toulon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Sa jonction à l'escadre du vice-amiral Ganteaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Ravitaillement de Corfou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Combat de la frégate la Piémontuise et de la frégate anglaise San Fio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| RENZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Combat de la frégate la Sémillante et de la frégate anglaise Teres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Croisiere de la frégate la Manche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| — de la fregate la Caroline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 502          |
| Engagement de la fregate la Sirene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Attaque du brig le Griffon par des embarcations anglaises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Combat du brig le Palinure et de la corvette anglaise Gorage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Affaire de flottille auprès de Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Combat du brig le Requin et du brig anglais Wizano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| — de la flûte la Baleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| - du brig le Griffon et de la corvette anglaise Bacchants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Enlevement du cutter anglais Lion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Engagement de la corvette le Milan avec une corvette anglaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Prise du brig le Serpent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 507<br>. 508 |
| — du brig le Requin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 509          |
| Combat du brig le Sylphe et de la corvette anglaise Coner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 509          |
| Destruction du brig le Consolateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Prise du brig l'Espiegle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

### TABLE DES MATIÈRES.

536

|                                                                     | Page. |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Combat du brig le Palinure. Prise du brig anglais CARKATION         | . 514 |
| - de la corvette la Diligente et du brig anglais RECRUIT            | . 5H  |
| - de la frégate la Canonnière. Prise de la frégate anglaise Lauren. | . 513 |
| - de la corvette Les Landes. Prise de la corvette anglaise Maria.   |       |
| — de la corvette Les Landes et d'un brig anglais                    | 516   |
| Prise du brig le <i>léna</i>                                        |       |
| Prise du brig le Pylade                                             | 516   |
| Attaque et prise du brig le Palinure                                | 516   |
| Combat de la frégate la Thétis et de la frégate anglaise American   | 518   |
| Combat et destruction du brig le Cygne                              |       |
| Engagements du brig le Papillon                                     |       |
| Engagement de la frégate l'Amphitrite                               |       |
| Prise du brig le Gobe-Mouches                                       |       |
| Organisation des bateaux garde-côtes                                | 542   |
| Prise de Marie-Galante et de la Désirade                            | 35    |
| Rátiments pris. dátrnits on neufragés pendent l'année               | LEE   |

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

#### ERRATA.

```
Page 145, ligne dernière, au lieu de corvette de 20°, lisez : corvette de 32°.
 - 151, - 2, au lieu de pavillon, lices : pavillons.
 - 174, -- dernière, au lieu de se rendrait, lises : se rendait.
 - 185, - 16, au lieu de compris lui, lisez : lui compris.
— 195, — 16, au lieu de Coutz,

Seringapatan, lises:

COUTZ,
BOHBAY CASTLE, capitaine John Hamilton.
Seringapatan.
 - 282, - 15, au lieu de Gaudin Duchène, lisez : Gaudin Beanchène.
 - 312, - 10, au lieu de Robinot, lises: Robinot.
  - 350, - 1, au lieu de jo forais, lisez : jo forai.
 - 363, note, au lieu de savoir la route, lisez : savoir d'une manière pré-
                   cise la route.
 - 368, ligne 5, au lieu de il ne faut pas guère, lisez : il ne faut guère.
 - 404, - 2, au lieu de la vérité que j'avance, lisez : la vérité de ce
                     que l'avance.
 - 427, - 19, au lieu de reste de l'arrière, lisez : resta de l'arrière.
 - 489, - 9,
- 496, - 25, au lieu de Cosmao Dumanoir, lisez : Cosmao Korjulion.
  - 504, - 24, au lieu de Gounts, lises : Gounes.
```

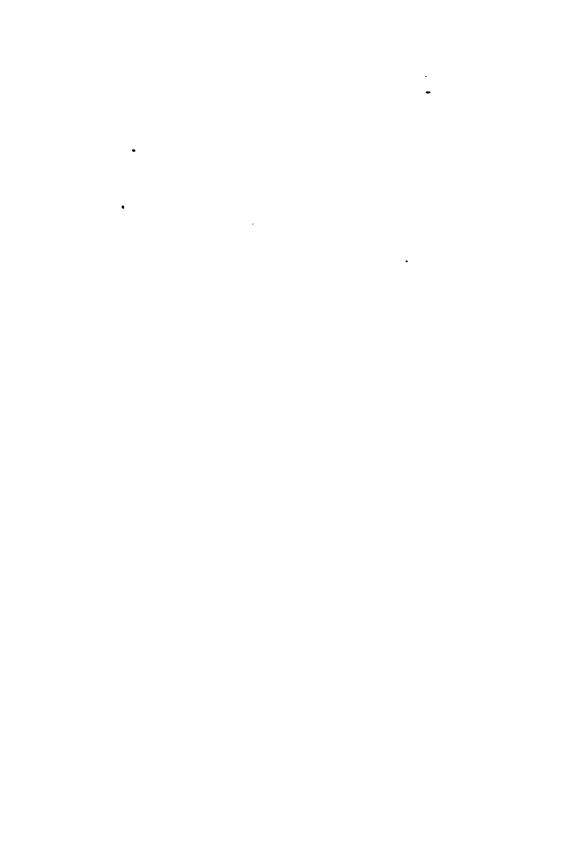









